

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Much paper publisher at 1/2



# Samann's Shriften.

herausgegeben

HOC

Briedrich Roth.

Erfer Ebeil.

ben G. Reimer 1821.



## Pamann's

# Shriften.

Erfter Ebeil

Berleger: G. Reimer in Berlin.

Commissionar für die am 30. Rovember 1820 geschlossene Enbascription:
Riegel und Wießner in Rürnberg.

# Inhalt

| Benlage g | u Da  | nge | uil   | ٠    | ٠    |     | Ø.            | 1    |
|-----------|-------|-----|-------|------|------|-----|---------------|------|
| Biblische | Betra | фtи | ngen  | •.   |      | •   | <del></del> ' | 49   |
| Broden    | •     |     | •     |      | ٠    | •   |               | 125  |
| Gebanken  | úber  | me  | inen. | Lebe | nsla | uf  |               | 149. |
| Briefe    |       |     |       | • •  | •    | • - |               | 243  |

## Worbericht.

Sohann Georg Samann, geboren zu Königs. berg in Preuffen 1730; gestorben zu Munster in Weftphalen 1788, hat fein Leben bis am fein breißigftes Sahr felbft beschrieben in ben Gebanten über feinen Lebenslauf, Die bier jum erften male ans Licht treten. Kortsetung dieser Bekenntniffe, fast ohne Unterbrechung bis ju seinem Ende, liefern feine vertranten Briefe, beren lange Reihe in diefem erften Bande feiner Schriften eroffnet wird. Sat man einmal diese Briefe vor fich, so wird man eine Lebensbeschreibung Samann's nicht vermiffen. Da indeffen gegenwartige Sammlung feis ner Schriften vielleicht erft nach bren Sahren bollståndig fenn wird, und da über feine Lebensumstånde bis icht überall nur fara. liche und zum Theil unrichtige Angaben vorhauden find, so alaube ich hierüber einiges vorausfcicten zu muffen.

Bie er auf der Universität Königsberg zuerst die Theologie, dann auch die Jurisprudenz verstucht, baid aber den sogenannten Brodtwissenschaften entsagt, und, in der Absicht die Welt zu sehen, eine Hofmeister Stelle in Liestand, bald nachher eine in Eurland angenommen, hieranf durch Johann Christoph Berens in Riga, einen seiner Jugendfreunde in Bereit

bindung mit dem Sandelsbause dieses Ramen gefommen, in Geschaften beffelben eine Reif nach kondon gethan, dort fich umgetrieben geharmt, endlich an der beiligen Schrift wiede aufgerichtet, wie er nach Riga guruckgefehrt un fic dem Saufe Berens gan; gewidmet, bieß i pon ibm in feinem Lebenslaufe umftanblid erzählt. Zu Anfang des Jahres 1759 rief ihi fein damals franker Bater, ben nach feinen Umgange verlangte, nach Konigeberg jurud und die enge Berbindung mit dem Dause Beren loste sich um diese Zeit auf, da fie eben durd Hamann's Vermablung mit einer Tochter bei felben auf immer befestigt werden follte. Di Urfachen diefer Trennung find in Samann's banbidriftlichem Rachlaffe nirgends angegeben nur hie und da , 3. B. in den Briefen 36 uni 56 diefer Sammlung, leicht angedeutet. lebte nun vier Jahre zwanglos und vergnügt it feines Baters Saufe. "In Diefen gludli den Jahren", fagt er in einem Briefe boi 1787, "lernte ich erft ftubiren, un "von der damaligen Erndte habe id ange gelebt. " Da aber bas Aiter un die Kränklichkeit seines Waters ihn an die Noth wendigfeit erinnerte, fic nach Erwerbemittel fur die Butunft umzuseben, nahm er 1763 gt erft ben bem Dagiftrate , bann ben ber Ramme ju Ronigsberg Dienft in ber Ranglen. Probe hielt er pur ein halbes Jahr aus; er fan unmöglich, baß er je ein guter Copift murbi Kriedrich Carl von Mofer hatte ihm 1763 ein portbeilhafte Unitellung in Darmitabt angebi ten ; er war darauf nicht eingegangen. Test ut ternahm er eine Reise zu seinem Gonner; ba ( aber diefen nicht in Frankfurt traf, denn er we unvermuthet nach bolland gereist, fo fehrte bi

mann fogleich nach Konigsberg jurud. Im Jahre 1765 begab er fich nach Mietau, um fich in Beschäften ben dem hofrathe Cottien gu uben ; er begleitete Diefen auf feinen Geschafte. reisen nach Warschau. Zu Anfang 1767, auf Die Nachricht von bem Lobe feines Baters, fam er nach Ronigsberg jurud, und erlangte balb nachber, burch Rant's und eines anderen Rreundes Empfehlung , die Stelle eines Schreis bers und Ueberfebers ben ber Uccifedie rection. "Ich lebe, schrieb er an Berber, "ben gangen Lag wie im Pfluge, unb "babe einen fdweren Beruf, ben "mir aber ich weiß nicht was fur ein guter Inftinct verfüßt." Rach geben Sahren des beschwerlichsten Dienstes erreichte er seinen bochken Wunsch, ba ihm das gemadliche Umt eines Bachofverwalters (.garde - magazin ) mit einem Gehalte von 300 Thir. frever Wohnung und einigen Debeneinfunften verlieben murde. Allein ben größten Theil diefer Rebeneinfunfte entrog ibm 1782 ein Machtspruch ber General-Accife-ubministration. Er war nun mit bier Rinbern in Durftigfeit. Ein wohlhabender Jungling an Dunfter in Weftphalen, Krang Budoll, Berr von Belbergen, erhielt burch & avater Renntnig von Samann's Berdienft und von feiner Roth; er fchenfte ibm ju Ende des Jahres 1784 ein ansehnliches Cavital. bier an ift Samann's Leben befannt genug aus feinem Briefwechsel mit Jacobi. Nachdem er ben feinen Freunden in Munfter, Duffeldorf und Belbergen die zweite Salfte des Jahres 1787 und die erste bon 1788 verlebt hatte, fand er im Begriffe, nach Ronigsberg jurud. mreisen, als er am goten Junius, bem jur Abreise festgesetten Tage, in eine plotliche Entfraftung fiel, worin er ben folgenden Tag ber-

Schieden ift.

So verborgen und in so niedriger Geffalt. wie fein Stand und leben, war auch feine fdriftstellerische Thatigfeit, die er feine Autorfcaft in nennen und mit ber Baterfchaft iufammenzufiellen pflegte. Seine Drucffcbriften, aus bren fleinen Zeitraumen, 1759 - 63, 2772 - 76 und 1779 - 84, find jablreich, aber feine über funf, Die meiften nicht über awen Bogen fart. Alle waren burch besondere Beranlaffungen hervorgerufen, feineswegs aus eigener Bewegung, noch meniger um Ermerbe mil-Ien unternommen; mabre Gelegenheitsschriften, voll Perfonlichkeit und Dertlichkeit, voll Bezies bung auf gleichzeitige Erscheinungen und Erfabrungen, jugleich aber voll Unsvielungen auf Die Bucherwelt, in ber er lebte und gelebt batte. Da fie überbieß bem herrschenden Geschmack nicht schmeichelten, sondern scharf widerfprachen, so wurden fie nur von einer fleinen Bahl fcon damals mit Achtung und Bewunderung. bon ben meiften, als ungenießbar , mit Gleichgultigfeit , ober , als Werfe eines Ochmarmers, mit der Berachtung aufgenommen, welche die Fuhrer der offentlichen Mennung, aufgebracht über hamann's Originalitat und Gelbständigfeit, ibm querkannten. Er felbft hat in ber letten feiner Schriften, die noch nicht gebruckt ift, Abficht und Schickfal feiner Untorschaft so geschildert:

<sup>-</sup> Jerusalem — fie ift eines grofen Koniges Stadt. Diesem Konige, deffen Rame, wie fein Ruhm, groß und unbekannt ift,

ergoß fich ber fleine Bach meiner Autoricaft, verachtet wie bas Baffer ju Siloah, bas fille geht. Runftrichterlicher Ernft verfolgte ben durren Salm und jedes flie gende Blatt meiner Mufe, weil Der burre Salm mit ben Rind. lein, die am Martte figen, fpielend pfiff, und bas fliegende Blatt taumelte und ichwindelte vom Ideal eines Ronigs, mit der größten Sanftmuth und Demuth des herzens von rubmen fonnte: hier ift mehr benn Salomo! Wie ein lieber Buble mit bem Mamen feines lieben Bublen bas millige Eco ermudet, und feinen jungen Banm bes Gartens noch Balbes mit den Odriftzugen und Dable zeichen des markinnigen mens verschont; fo mar bas Gedachtniß des Ochonften unter ben Menichenfindern, mitten unter ben Beinden bes Ronigs, eine ausgeschüttete Magbalenen Gal be, und floß wie ber toffliche Balfam vom haupt Narons binab in feinen gangen Bart, hinab in fein Rleib. Das Saus Simo. nis bes Ausfähigen marb voll. bom Geruche ber evangelischen Salbung; einige barmbergige Bruder und Runftrichter aber waren unwillig über ben Unrath und hatten ihre Rafe nur som Leichengeruche voll

Seine Zubersicht aber, daß ihm ein find teres Geschlecht murde Gerechtigfeit widerfahren laffen, erhellt aus mehreren Stellen seiner Schriften, vornehmlich aus folgender von 1762 in der Vorrede seiner Krenzzuge:

Man überwindet leicht bas boppelte Bergeleid, von feinen Zeitverwandten nicht verftanden und dafür gemißhandelt zu werden, durch den Geschmack an den Braften einer beferen Nachwelt.

Eine Weissagung, mit welcher nur eine ander te von Gothe verglichen werden fann, ber in einem Briefe aus Jtalien, nachdem er von dem Werfe J. B. Bico's gesprochen, hinzufügt:

Estst gar fcon, wenn ein Bolf solch einen Aeltervater hat. Den Deutschen wird einst ham mann ein ahnlicher Coder werden.

Gegen das Ende seines Lebens, da Der der's und Jacobi's Zeugnisse von Damann auf das Publicum zu wirken ansingen, wurde er selbst vielfältig aufgefordert, eine Sammlung seiner Schriften, welche damals schon äußerst selten waren, zu veranstalten. Man wird in seinen Briefen an Der der und an Scheffner seben, wie geneigt er dazu war, wie aber die von ihm selbst anertannte Unmöglichkeit, alles dunkle darin aufzuhellen, ihn zurückhielt. Er gestand seinen Breunden, daß er von der Absicht mancher Stelle, so klar sie ihm, da er schrieb, gewesen,

feine Rechenschaft mehr zu geben wiffe. Bas bem Berfaffer gefordert werden mochte , diefer felbit aber nicht leiften fonnte , das war von einem andern herausgeber offenbar nicht zu begehren. Gleichwohl hat am meiften Die Scheu bor diefer Forderung ben veremigten Jacobi an der Ausführung des Borfates, ben er bald nach Samann's Tobe gefaßt, beffelben Schriften ju ordnen und iherauszugeben, gehindert. Erft in feinen letten Jahren bachte er muthiger baran, nachdem er bon nenem diese Schriften fast alle nach bet Zeitfolge durchgangen hatte. Da ich ihm das bed behulflich gewesen war, so wählte er mich jum Gehulfen ber Bergusgabe, woran er geben wollte, fo bald die Cammlung feiner eis denen Werke vollendet mare. Leider bat er felbst dieses nicht erlebt. Rachst ihm hatte wohl niemand so viel Beruf, Samann's Schrife ten berandzugeben, als beffelben jungfter greund, Ludwig Ricolovius, jest wirft. Geh. Dberregierungerath ju Berlin , beffen Samann in einem Briefe an Jacobi (Jac. Berfe. B. IV. Abth. 3. S. 101 — 3) auf eine so einnebmende Beife gedacht hat. Dur in Rolge ber bestimmtesten Aufforderung dieses Mannes habe ich bas Geschaft auf mich genommen ; ubrie gens mit Freuden, ba ich gewiß bin, mich einer gemeinnubigen und meinen Beitgenoffen ere wunschten Arbeit unterzogen zu haben,

Der Erfolg ber Ankundigung dieses Unternehmens, welche nicht nur in besonderen Abedruden, sondern auch durch bren Litteratur-Beitungen verbreitet wurde, ift nicht unbefriedigend, jedoch geringer, als zu erwarten ftand, gewesen. Es ift auf 481 Eremplare unterzeiche

net worden; barunter find für

Berlin 32. Bonn 16. Breslau 14. Danzig 14. Oresben 4. Duffelborf 21. Frankfurt a. M. 4. Göttingen 4. halle 3. hamburg 58. Königsberg 24. Leipzig 18. Marienwerber 26. Munchen 14. Munster 17. Kurnberg 19. Riga 5. Stratsund 12. Tübingen 10. Weimar 3. Wien 19.

Dagegen hat mich als Berausgeber bas Glud ausnehmend begunstigt. 3mar ift Samann's eigener handschriftlicher Rachlaß, ber großentheils icon in diefem erften Bande erfceint, verhaltnismäßig eben nicht beträchtlich. Die Sorgfalt aber, womit einige feiner Freun-De auch die fleinsten Briefe von ibm aufbemabrt, und die Bereitwilligkeit, womit fie oder ibre Erben diefe Briefe mir überlaffen baben, berschafft der gegenwärtigen Sammlung eine, über alle Erwartung reiche, Ausstattuna. Ich rechnete, da ich die Ausgabe ankundigte, auf ungefahr funf Alphabet; jest ift Diefes Maß durch den Zywachs an schätbarem Vorrathe fast verdoppelt. Man wird nun, ich hofe fe nicht ungern, anstatt funf, acht Banbe erhalten, beren erfter Samann's Arbeiten und Briefe bis jum Ende des Sahres 1759 liefert. Der andere wird feine Ochriften bon 1760 . bis 1763 enthalten; ber britte feine Briefe von 1760 bis 1770 und feine Auffate in der Ronigsberger Zeitung aus demfelben Zeitraume; ber vierte feine Schriften von 1772 bis 1776: ber funfte feine Briefe und Zeitungeblatter aus den Sahren 1770 bis 1778; der fechste Die Schriften und Auffate bon 1779 bis an fein Ende; der fie bente die Briefe aus derfelben Beit; ber achte Erlauterungen, jum Theil von Samann felbft, vielleicht Rachtrage von Briefen, und ein Register.

Ordnung ber Schriften nach ber Zeitfolge, wo-Don nur mit ber bon hamann felbft beranftals teten Sammlung: Rreugzüge bes Philos logen, eine Ausnahme ju machen ift, bauptfachlich aber die Umgebung der Druckfdriften und die Ausfüllung der großen Zwischenraume, woraus feine vorhanden find, mit vielen ges baltreichen und meift auf feine Autorichaft beaualichen Briefen , wird das Berftandniß biefer Schriften mehr erleichtern, als die Erlauterungen, Die im achten Bande folgen und nur eine fehr maßige Erwartung vielleicht befriedigen werden. In jedem Falle wird bie Rulle des Bortrefflichen , das jebem Unterrichteten und Rachdenkenden fastich fenn wird, entfchadigen fur die frenlich nicht feltnen Stellen, wofur fein anderer Rath fenn durfte, ale, ben einft Samann felbft , nur in Beziehung auf feis ne oft unleserliche Sandschrift, seinem Freunde Scheffner gab: Imaginez et sautez.

Gegenwartiger erfter Theil beginnt mit einem ft aats wirth ich aftlichen Auf fate, ben Samann feiner Uebersetung bes Buches von Dangenil bengefügt hat. Da weber biefes Buch selbst von besonderem Werthe, noch bie Uebersetung für sich von Bedeutung ift, so habe ich geglaubt, nur diesen Anhang, welcher Hamann's eigene Gedanken enthält, aufnehmen zu mussen. Man sehe darüber den Brief

so biefer Sammlung.

,

Das zweite Stud': Biblifche Betrachtungen, ift ein Auszug aus ber von hamann unter diesem Titel hinterlassenen handschrift. Einen kleineren Auszug daraus habe ich schon 1816 in dem Werke: die Weisheit Ir. M. Enther's, mitgetheilt. Rach hamann's eigenem Urtheile, das man in einem seiner

Briefe an 3. G. Lindner, im britten Theb le, finden wird, eignete fich nicht die gange Sandidrift gur Befanntmachung, wogu fie von ibm felbit auch nicht bestimmt mar. barin ift, wie leicht ju erachten, nur fluchtig und nachläßig hingeworfen. Ich schmeichle mir nichts Befentliches übergangen ju haben. Die baufigen -- bedenten übrigens bier, wie in bem Lebenslaufe und den Briefen, nicht Auslaffungen, fondern fie find von Samann felbft. Bas O. 50 fieht, ift nicht aus ben Betrach. tungen, sondern aus einem mahrscheinlich gleichzeitigen Blatte bon Samann's Sand. Ich habe diese Stelle vorangesett, als den Rern ber Betrachtungen, und als Gegenfind und Auslegung eines ber Lieblingsfpruche Damann's: Harte San zai ardenama marra.

Die hierauf folgenden Brocken, welche Jacobi vor einigen Jahren in einer Zeitschrift mitgetheilt hat, nachdem er schon trüber in Albwill's Brieffammlung (Brief XV.) aufmerksam barauf gemacht, find nach hamann's hande

schrift gan; abgedruckt.

Ebenso die Gedainken über seinen Lebenstauf, die ich zwar ehehin Willens war abzufürzen, nun aber, auf einstimmigen Rath achtbarer Manner, benen ich sie gezeigt, und beren Unsicht ich jest felbst benpstichte, unverändert gelassen habe. Reben ber Rucksicht auf ben ausbrucklichen ober vermuthlichen Wunsch bes Publicums, muß ohne Zweifel für jeden Herausgeber ungedruckter Schriften die Gestimmung des Verfassers berselben die erste Richtschur seines Verfahrens senn. Hamann erschien gern der er war, und scheute sich nicht, sich bloß zu geben; eine Wirfung von Selbstvertrauen und von Demuth zugleich, oder

was haffelbe ift, von jener Bereinigung bes antiken Sinnes mit dem driftlichen, die in ihm vielleicht vollendeter als ben irgend einem Reueren, und das Innerste feiner Eigenthumlichsteit war. Es darf daher zuversichtlich angenommen werden, daß Hamann felbst die Aufnahme seines Lebenslaufes in eine vollstandige Sammlung seiner Schriften gebilligt haben wurde.

- Daffelbe Berfahren habe ich, in eben biefer Rudficht, mit den Briefen beobachtet. und in ber Regel nur ausgelaffen, mas entweder alltaglich, oder bloke Wiederholung, oder, wegen unbefannter Beziehungen, durchaus unverftandlich ift. Buweilen werden die Verfonen, an welche Samann fcreibt, etwas hart angelaffen , auch andere , beren er erwähnt , unfanft berührt; es ift aber barin nichts graes, noch fur das Undenken jener Versonen, welde alle langft nicht mehr unter den lebenben find , nachtheiliges. Buweilen überschreitet Leidenschaft und ganne die insgemein angenommenen Grenzen bes Schicklichen, aber feineswegs auffallender als in Samann's Druckfdrif-Sene Grengen übrigens haben mir uns burch Die Brangofen feten laffen, die indeffen in ihrer Umgangesprache, die dem Briefftnl am nachften fteht, weit mehr Brenheiten behalten haben, als wir in der unfrigen. Da Samann nie ben Anspruch gehabt, ein Mufter, noch für jedermann, auch Weiber und Rinder mitbegriffen, empfehlenswerth zu fenn, fo mag ihm wegen feiner Derbheit und ber, befonders in diesem ersten Theile haufigen, Anglicismen und anderer Sprachfehler, fo wie feie ner Dunkelheit wegen, ber Rang eines Clas-Afers fireitig gemacht oder abgesprochen werden.

Er hat dennoch ficherer, als mancher legithme, seinen Plat unter Deutschlands großen Schriftstellern. Ich will jedoch nicht verhehlen, daß ich einige Briefe abgefürzt habe

indr ainerel ys Jupin, wegen bes Anstofes, ben ihre Racktheit geben. und noch mehr wegen bes Mißbrauches, bem fie ausgesett fenn konnte. Das Wesentliche ift jedoch überall, g. B. G. 451, wenigstens in febr bestimmten Andentungen geblieben, aus welden es den Rundigen leicht fenn wird, auf bas nitht mitgetheilte, welches nur Ausführung ift, ju schließen. Bas von den Versonen su wiffen ift, an welche bie Briefe gerichtet find , ergiebt fich meift aus diefen felbft. Damann's Bruder, ihm febr unabnlich, gab 1760 fein Ochulamt ju Riga auf, und lebte bon ba an bis 1778 ju Königsberg in dumpfem Mus-Biggange, julest blodfinnig. Joh ann Gotte helf Lindner, aus Königsberg geburtig, war bon 1755 bis 1765 Rector ber Domfchule ju Riga; er ftarb als Professor zu Konigsberg 1776. Die an ibn gerichteten Briefe find, nachft benen an Rant, Die wichtigften in Diefem Banbe, und fonnen ale Ginleitung, nicht nur an ben Socratifden Dentwurdigfeiten, welche durch fie erft verftandlich werden, fondern zu allen Schriften Samann's, wenige ftens aus bem erften Zeitraume, bienen. Aus Diesem Grunde find nicht nur Die zwen Briefe an Rant, fonbern auch bie meiften an 3. G. Lindner gang mitgetheilt, indem die Bieberholungen, die man in einigen ber letteren finden wirb, nicht ohne Abwechslung find, aus Diefen mehrfältigen Darftellungen berfelben Gache aber die richtigste Borfenntnig von Samann's Eigenthumlichkeit ju icopfen ift. Der Brief

Brief 40 2. B. fonnte nicht mehr abgefürtt wer. ben, ohne daß die überaus treffende Bezeich. nung und Rechtfertigung feines Style &. 380 ibre Unschaulichfeit berlor. Gottlob Em at nuel gindner, des erftermabnten jungffer Bruder , ift berjenige, welcher Samann nach Munfter begleitet bat, und in feinen Briefen an Jacobi oft als Doctor Raphael ermabnt ift. Er hatte Theologie fludirt, war Samann's Rachfolger als hofmeister zu Grunhof 1758; legte fich in der Folge, icon vierzig Jahre alt, auf die Medicin, und ift etft 1818 in Straff. burg, wohin er fich jurudgezogen hatte, geftor-Mehrere Briefe Samann's an ihn feblen; die an J. G. Lindner hingegen find alle troch borhanden, und ihre Folge wird bie großere Salfte' des britten Bandes ausfullen.

Ich bediene mich ber Freiheit nicht, bie man einem Berausgeber gern jugesteht, bas, mas er bringt , ju empfehlen und ju loben. Auch eis ne Charafteriftif Samanns, die man vielleicht erwartet, liefere ich nicht, fondern überlaffe jebem Lefer bas Bergnugen, fich eine folche, durch fein Borurtheil gestort, ju bilben. Rur zwen Vorbemerfungen fenen mit erlaubt. Erftens . daß man in allen folgenden Theilen nichts an. beres als in diefem, fondern eben baffelbe, nur in ber größten Mannigfaltigfeit ber Geffalt, und balb flarfer und blubenber als hier, balb milder und reifer antreffen, und auf biefe Schriften anwendbar finden wird, was G. 118 Diefes Theiles fieht: Es find nicht diefel. ben Grudte, und find boch biefelben, die jeder Frühling hervorbringt. Zweitens, daß nicht die Rulle und Anmuth åchter Gelehrsamkeit, nicht Die Rraft Des BerEr hat bennoch ficherer, als mancher legitte me, seinen Plat unter Deutschlands großen Schriftsellern. Ich will jedoch nicht verhehlen, daß ich einige Briefe abgefürzt habe

inder aluorel ys Jupie, wegen bes Unftopes, ben ihre Racttheit geben, und noch mehr wegen des Mißbrauches, dem fie ausgesett fem tonnte. Das Wesentliche ift ledoch überall, g. B. G. 451, wenigstens in febr bestimmten Undeutungen geblieben, aus welden es den Rundigen leicht fenn wird, auf Das nicht mitgetheilte, welches nur Ausführung ift, au schließen. Was von den Versonen su wiffen ift, an welche bie Briefe gerichtet find, ergiebt fich meift aus biefen felbft. Damann's Bruder, ihm fehr unahnlich, gab 1760 fein Schulamt ju Riga auf, und lebte bon ba an bis 1778 ju Königsberg in bumpfem Du-Biggange - julept blodfinnig. Johann Gotte helf Lindner, aus Königsberg geburtig, war bon 1755 bis 1765 Rector ber Domschule au Riga; er ftarb als Professor ju Konigsberg 1776. Die an ihn gerichteten Briefe find, nachft benen an Rant, die wichtigften in Diefem Banbe, und fonnen ale Ginleitung, nicht nur an ben Socratischen Dentwurdigfeiten, welche durch fie erft verftandlich werden, fondern ju allen Schriften Samann's, wenige ftens aus dem erften Zeitraume, dienen. Que biefem Grunde find nicht nur bie zwen Briefe an Rant, fonbern auch bie meiften an 3. G. Lindner gang mitgetheilt, indem die Dieberholungen, die man in einigen ber letteren finden wird, nicht ohne Abwechslung find, aus Diefen mehrfaltigen Darftellungen berfelben Gache aber die richtigfte Borfenntnig von Das mann's Eigenthumlichkeit ju icopfen ift. Der Brief

Brief 40 3. B. konnte nicht mehr abgefürtt wer. ben, ohne daß die überaus treffende Bezeich. nung und Rechtfertigung feines Style G. 380 ibre Unschaulichkeit verlor. Gottlob Em ge nuel gindner, bes erftermahnten jungffer Bruder , ift berjenige , welcher Samann nach Dunfter begleitet bat, und in feinen Briefen an Jacobi oft ale Doctor Raphael ermabnt iff. Er hatte Theologie ftudirt, mar Samann's Rachfolger als hofmeifter ju Grunhof 1758, legte fich in der Folge, ichon vierzig Jahre alt, auf die Medicin, und ift erft 1818 in Straff. burg, wohin er fich jurudgezogen hatte, geftorben. Debrere Briefe Samann's an ihn feblen; die an J. G. Lindner hingegen find alle moch vorhanden, und ihre Folge wird die größere Salfte' bes britten Bandes ausfullen.

Ich bediene mich ber Frenheit nicht, bie man einem Berausgeber gern jugefteht, bas, mas er bringt , ju empfehlen und ju loben. Auch eine Charafteriftif Samanns, bie man vielleicht erwartet, liefere ich nicht, fondern überlaffe jes bem Lefer bas Bergnugen, fich eine folche, burch fein Borurtheil geftort, ju bilben. Dur gwen Borbemerfungen fenen mir erlaubt. Erftens . baß man in allen folgenden Theilen nichts an. beres als in diefem, fondern eben baffelbe, nur in der größten Mannigfaltigfeit der Geffalt, und balb ftarfer und blubenber als hier, balb milber und reifer antreffen, und auf biefe Schriften anwendbar finden wird , mas G. 118 Diefes Theiles fieht: Es find nicht biefel. ben gruchte, und find boch biefelben, Die jeder Fruhling berborbringt. Zweitens, daß nicht die gulle und Unmuth åchter Gelehrsamfeit, nicht Die Rraft Des Berstandes noch ber Reichthum bes Wißes mir bas Größte an diesem Manne und das für unsere. Zeit erwünschteste zu seyn scheint, sondern der Geradsinn, die Offenheit, Aufrichtigkeit und Lauterkeit, die Frenheit von Eitelkeit und Schein, mit einem Worte die anima candida, begnügt, eine Lilie im Thal, ben Geruch des Erkennenisses und ganz in dem Gedanken lebend, den sie kurz vor ihrer Enthüllung in dem erhabenen Worte (Jac. Werke IV. Abth. 3. 3. 429) ausgesprochen: Die Wahrheit macht und fren, nicht ihre Rachahmung.

Manchen, ben 10. April 1821.

Friedrich Roth.

# Benlage

in Dangenil's Anmerkungen über die Boritheile und Nachtheile von Frankreich und Großt britandien in Ansehung bes Handels und bet übrigen Quellen von der Macht der Staaten; nehlt einem Auszuge eines Werkes über die Wiederherstellung ber Manufakturen und des Handels in Spanien.

1 7 5 6.

Id populus curat scilicet!

Quand on aime sa patrie, et je dis plus, Les hommes, on est comptable à son siècle des plus foibles idées qui tendent à l'agrandissement, de l'ame humaine et à la félicité générale.

La médiocrité des désirs est la fortune du philosophe, et l'indépendance de tout, excepté des devoirs, est son ambition. Ich wage es gegenwärtige Nebersetung mit einer Beplage zu begleiten, welche vielleicht ohne diese vortheilhafte Stelle, die sie sie hier einnimmt, nicht gelesen werden möchte. Man hat meines Wissens den Einfall eines berühmten Mannes nicht getädelt, der einen guten Nachbar mit unter die Borzüge eines Landguts zählte, das er zum öffentlichen Berfauf ausbieten ließ. Wie viele Kossen und Kunst, denen man nicht gewachsen seyn wurde, lassen sich nicht ohnebem ben einer gunstigen Lage ersparen?

Meine Anmetkungen werden so wenig zu einer eigenen Abhandlung sich passen, als sie zum Buche selbst gehören. Ich werde denjenigen Gedanken nachsehen, die mir aufstoßen, und selbige nach meiner Bequemlichkeit versolzen. Wenn ich meinen Geschmack am Lesen verrathen sollte, so thue ich zugleich das Bezenntnis, daß ich weit mehr dem Umgange des besten Freundes zu danken habe. In seiznen Besindopft, die ich wünschte mit seinem Feuer und mit seinem Wie aufschreiben zu können.

Mein Rame moge niemals zunftmäßig werden, wenn ich meine Tage den gotzlich schonen Pflichten der Dunkelheit und Freundschaft weihen kann. Diese ift bisber mein Gluck, mein Berdienst, mein Schusgeist, und durch sie meine Entfernung für die. Vergessenheit, meine Gegenwart für den Ueber bruß meiner Freunde sicher gewesen. Ihre Einssichten und Gesinnungen sind die einzigen Güster, auf beren gemeinschaftlichen Besit ich mir erlauben will eigennügig und eifersüchtig zu senn.

Was für ein Geheimnts, was für ein Gesnuß, der sich nicht ergrübeln läßt, liegt in der Vereinigung vertraulicher Seelen! Jeder ist in dem Perzen des andern gleichsam zu Pause. Deine Triebe werden in mir zu Leidenschaften, und deine Eindrücke Dollmetscher meines Sinns. Wir treffen uns selbst da, wo wir uns einander nicht erfennen können; wir verwechseln uns in der Achnlichkeit unserer Gedanken und Empfindungen. Wie oft höre und liest ein Freund sich selbst in dem andern mit eben dem angenehmen Schaner, womit jene zärtliche Schriftstellerinn ihre Gratie aus Peru zum ersten mal ihr eigen Bild im Spiegel ersblicken läßt (\*).

<sup>(\*)</sup> Die Frau von Graffigny im zehnten Briefe the ver Peruanerian.

Meine Denkungsart hat mich in die Fremde getrieben. Um meiner Grundfage und meiner Frenheit desto weniger entbehren zu können, wurde ich mich selbst zu einem Amte verstummelt haben, unter dessen Bedingungen jene Opfer gewesen wären.

Ich habe einen Beruf gewählt, an bem ein Mubifiein hangt, ber mit einer unermeg. lichen Tiefe broht; beffen Werth in einer gleis chen Summe bes Guten, bas man barin thun fann, und der hinderniffe, die man gu überwinden hat, besteht. Die Gefahr berer auf fich zu nehmen, welche von ihren Erben für die Mittheilung ihres Namens und ihrer Buter einen Abdruck ihrer Ochwache oder Bosheit fordern, welche ihre Erziehung wie ihre Erzeugung hochftens jur Leibesubung ober einem Spiel ohne Folgen machen — die wichtis De Reugierde, die geheime Geschichte des menschlichen herzens in einem Rinde ju lernen - die troffliche hoffnung, in ihm den rechtschaffenen Mann, ben ruhmmurbigen Greis ju bilben, ber, wenn er seinem Lebenslauf nach. finnt, mit Antonin (\*) den himmel und unfere Afche fegnet. In einem folden Beruf

<sup>(\*)</sup> Man lefe ben Gingang feiner Betrachtungen. Die beutsche Uebersegung berfelben von einem gelehrfen Raufmann &u hamburg ift in jebermanns Sanben.

hatte nichts als die Anfriedenheit meines Gewissens die Reue einiger mislungener Bersuche und den Undank, mit dem meine Trene vergolten worden, ersehen konnen,

Wie sehr hat mich der Saame des Enten, dessen Pflege ehmals mir anvertraut war, in einem Unmundigen entzückt, um dessen kunftig Glückich wie um sein Herz gebuhlt! Der geringste Verdacht einer Reigung, die von der natürlichen Güte und Unschuld abweichend war, ist mir ein langer Gram geworden. — Die Welt belohnt die Enkel für die Verdienste ihrer Vorsahren; warum soll sie nicht Genugthuung von jenen fordern, wenn sie von diesen hat leiden mussen?

Es ist der erste Zeitvertreib meiner Bernunft gewesen, den Thoren und Bosewichtern wie die jungen Spartaner dem Schauspiel ihrer trunknen Sclaven zuzusehen. Spott, Berachtung und Abscheu erfüllte meine Seele ben ihrem Anblick: er gereichte mir zu einem Hussand der Tugend zu erkennen, und zu einem Bewegungsgrunde, ihre Seligkeit mir zuzueignen.

Das Benspiel nieberträchtiger und getunchter Sandlungen, mit benen ich lange umgeben gewesen bin, scheint mich jest ebler Ruster entwöhnt zu haben. Ich finde mich durch ihre Ueberlegenheit übertäubt wie eine Augel, deren Bewegung durch den Stoß einer größern ober geschwindern vernichtet wird. Die Ehrerbietung,
welche mein herz wahren Verdiensten so gern
abträgt, giebt mir jest mehr Mistranen als Wuth, und eben die Begeisterung, mit der ich mich sonst denselben zu nähern suchte, scheint mich nun von ihnen zu entfernen.

—— Dich gludlichen Leichtsinn, Find ich nicht mehr, und klugle mich elend., Seht! mich hat die gutige Ratur, in bluben. ber Jugend,

Bu der Empfindung der Wolluft erschaffen. Aber nicht mehr! Gin gekunftelter Greis, der bas Clend der Menfchheit

Doppelt beweint und doppelt empfindet, Schlepp ich mich menschenfeindlich babin, von fraurigen Bildern

Rlugerfonnenen Jammers begleitet.

Ein Menschenfreund; dieß ist bisweilen ein Titel, der sich durch Schulden und die Berschwendung eines verdorbenen Geschmacks erwerben läßt. Es giebt eine Art des Menschenhasses, der keine Arankheit der Galle noch der Einbildung, sondern eine Schwermuth der Vernunft ist, die uns vielleicht so ausgelegt zu strengen Sitten machen wurde, als die Schwermuth des Temperaments zu einigen Kunsten und Wissenschaften. Wie fann man feinen Stand ber Schopfung und Gefellschaft erniedrigt sehen, ohne sich und andere unerträglich zu sinden? Macht euch, Menschen, zu leblosen, zu unvernünftigen Geschöpfen; ja, macht euch um den Verderber der Welt als um euren Gott verdient! Wer aber an euch mit kaltem Blut denken kann, sund biat schon.

Benn man an ber wahren Shre ber Grossen, ber Gelehrten und Reichen Theil nimmt; wenn man das Sute erwägt, was sie verdunden sind der Gesellschaft zu thun, und sich hingegen den Unfug vorstellt, wozu sie sich bevollmächtigen; fo kann man den wenigsten unter ihnen seinen Unwillen und dem Pobel sein Mitsleiden entziehen.

Misbrauche anstatt Sitten — Vorurtheile anstatt Grundfage — dieß sind die Bind eln und Ammen, in denen wir den Ursprung unssere schwachen und siechen Ratur suchen mussen. Eltern! Lehrer! Aerzte! Obrigseiten! warzum steht es nicht immer ben uns, in euch unssere Wohlthäter zu verehren?

Geschehen im Bregenzerwalde. Die Sache des Bolks betraf eine verjährte Unordnung, vielleicht gar eine Reliquie des Seidenthums, welche man abzuschaffen suchte. Ein Pestor, ein Druide tritt auf. Menschen wie Baume, horchen auf die Weisheit seiner Lippen. Seine Rebe, an beren Sho es nirgends fehlt, foll und eine Urfunde von dem frommen Eifer für die Dauer der Thorheiten senn: Mein Großvater hat — mein Bater hat — ich habe — und also will ich, daß mein Sohn und seine Nachfommen auch follen (\*).

Was wurde das menschliche Geschlecht senn, wenn jedes Berdienst jum dffentlichen Ruhm, und jede Niederträchtigkeit jum dffentlichen Schimpf ausgesetzt, in benden entweder der Bieg oder die Riederlage unserer angebornen Burde gleichsam geseyert werden mochte. Ich bin ein Mensch, und ziehe mir alle menschliche Zufälle wie meine eigenen zu herzen (\*\*). Man darf die Größe eines Bolfs nicht weit suchen, bas diese Wahrsbeit aus dem Munde eines Schauspielers mit einem allgemeinen handelsatschen aufnahm.

Falls jede Ungerechtigkeit alle Burger eines Staats fo fehr aufbringen mochte als denjenigen, welchem fie eigentlich widerfahren ift; falls fich alle für gleich beleidigt hielten, und fich sowohl zu Rächern des Unterdrückten als zu Feinden des Fredlers erklärten, und die Liebe zum Baterland sich hierauf gegründet

<sup>: (\*)</sup> G. Repflers Reifebefchreibung im vierten Briefe.

<sup>(\*\*)</sup> Homo sum, humani nihil a me alienum puto.

hatte: fo mare fie eine Tugend, die man ben Alten und ihren weisen Gesetzebern beneiden mußte.

Es giebt Tugenden, welche wie die Colonien entstanden sind; so wie andere scheinen ein Loos der Zeiten zu senn. Was wir jest Welt oder Chre nennen, davon wurde unsere Zärtlichkeit dem Alterthum so unbegreistich vorfommen, als es den Reueren schwer fällt, sich die Leidenschaft für das Vaterland vorzustellen, pder sich in selbige zu versesen.

Die Geschichte giebt die 'unverdächtigsten Beweise von der vorzüglichen Sorgfalt der altesten Bolker auf die Einrichtung der bürgerlichen Gesellschaft. Ihre Staatsklugheit erstreckte sich von dem Götterdienst dis auf die Spiele, die Tanzkunst und Must. Alles wurde von ihnen zu Werkzengen der öffentlichen Verwaltung angewandt. Die Familien vereinigte ein Geist, dem selbst die einheimische Zwietracht zur Wirksamkeit und Uebung diente. Dieser Geist machte sie fruchtbar an Anschlägen und der Ausführung derselben gewachsen.

Das gemeine Wesen scheint besonders seit dem Zeitlauf ausgestorben zu senn, da anstatt Burger Lehnsträger entstunden, die sich zu herren von ihren handlungen und Gutern auswarfen, wenn sie dem Oberhaupte ihre Hulbigung abgetragen hatten. Diesem Ober-

hampte war es theils nicht mehr möglich, theils nicht mehr nothig, ein Vater des Baterlandes zu senn. Damals wurde der Fürst bald ein bewassneter Hobbes, bald ein Urbild des Wacchiavell, bald ein Vespasian, der durch Zollner und Vampyren regierte, bald ein Pfassendiener. Seine Reigungen, sein Pos und gewisse Stände sehten sich an die Stelle des gemeinen Wesens. Wan ahmte senen Weltweissen nach, welche die Erde zum Mittelpunkt des ganzen Weltgebäudes aufnahmen.

Der Zuschnitt unserer Memter bat gleiche falls gedient die Gemuther vom gemeinen Beften abzuziehen. Um einer Bedienung werth an icheinen, Die felten ben Bunfch eines bernunfrigen Menfchen reiten fann, legt man fich fruh, ich weiß nicht in was fur Kalten. Wie mancher entschließt sich des täglichen Brods wegen und aus Menschenfurcht fnechtisch zu frieden und meineidig ju werben? Opfert eure Gefundheit, eure Gaben, eure Beit, euer Gewiffen auf; ber Thor von Geburt wird euren Berluft weit unter bie hoffnung einer Spielfarte feten. Begnugt euch großmuthig baran, daß man fich eure Dienste gefallen läßt. Des Armen Rothdurft, sagt der Reiche, sen eure Beute, euer Bobelfang, Mildthatig genug, wenn er euch bie Goldgrube feines Beizes und Ungerechtigkeit'entbeefet, und euch aus gutem

Bergen warnt, an feinem Ueberfluß einen Kirchenraub zu begehen.

Der Endamed eines jahrlichen Ausfommens und eines gemächlichen lebens; Die Giferfucht, in einem Geprange von Rleinigkeiten fich einander nachtuaffen oder ju übertreffen . - bierin besteht das Monopol, das jeder mit feinem Stande treibt. Ein Gewühl von Uepviafeit und Beig zerftreut unfere Jugend gu febr, als baß in ihrem Gemuthe ju großen Leidenschaften Raum, und zu großen Unternehmungen Rrafte genug übrig bleiben follten. Bie viele überdem finden nicht ihr Glud schon fertig, ohne daß fie fo wenig an deffelben Bildung als an ihre eis gene benfen burfen? Man fann mit Babrheit pon ben Chrenftellen und Gutern fagen, bag, um bende zu verachten, man biejenigen nur anfeben burfe, die folde befigen.

Es hat an wisigen Köpfen nicht gefehlt, die der Natur hohn gesprochen, weil sie das Vieh auf dem Felde gelehrter und die Bögel unter dem himmel weiser als uns, auf diese Erde aussett. It es aben nicht ihre Absicht gewesen, daß der Mensch seine Vorzüge einer gemeinschaftlichen Neigung zu danken haben, daß er zu einer gegenseitigen Abhängung sich früh gewöhnen, und die Unmöglichkeit, anderer zu entbehren, zeitig einsehen möchte? Warum hat sie seinen Tod nicht durch einen kalten Mechanismus, sondern durch

jenen feurigen und sanften Jug ber Gefelechtes zu ersetzen gesucht? Warum hat ihr Atheber durch Gesetze dasur gesorgt, daß die Shen sich aussbreiten und Familien mit Familien durch ihre Einpfropfung neue Bande der Freundschaft ershalten mochten? Warum sind seine Suter der Erde und ihren Bewohnern so verschieden auszgetheilt, als um sie gesellig zu machen? Die Gesellschaft und Ungleichheit der Menschen gezhdren also feineswegs unter die Projecte unzsers Wißes. Sie sind keine Ersindungen der Staatsklugheit, sondern Entwurfe der Vorsehung, welche der Mensch wie alse andere Gesetze der Natur theils misserstanden, theils gesmissbraucht hat.

Richts erinnert uns nachbrucklicher an die Bortheile unserer Bereinigung als die Bohlsthaten, welche durch den Handel der menschlischen Sefellschaft zusließen. Durch ihn ist dasjenige allenthalben, was irgendwoist. Er stillt ansere Bedürsnisse, er kommt unserm Eckel durch neue Begierden zuvor, die er auch befriedigt. Er unterhält die Ruhe der Völker, und ist ihr Bulhorn des lleberstüsses. Er glebt ihnen Baffen und entscheidet das zweiselhafte Glück dersselben. Für ihn arbeiten die Menschen, und er belohnt ihren Fleiß mit Schäßen. Er vermehrt ihren Zusammensluß, entwickelt ihre Kräfte, macht sich nicht nur ihre Arme, sons

betn auch ihren Geiff, ihren Muth, thre Sugenden, ihre Lasier zu Rut. Jene Sasen, jene Randle, jene Brucken, jene schwimmenben Pallasse und Heere sind seine Werke. Durch ihn werden die Kunste aufgemuntert und ausgebreitet. Unsere Schenktische und die Nachttische des Frauenzimmers prangen von seinen Gaben. Das Gift unserer Roche und das Gegengist unserer Uerzte geht durch seine Hande. Er verschint die Sparsamseit mit der Verschwendung. Seine Ausübung besteht in einer genauen Serechtigseit, und von seinem Gewinn theilt der Patriot Preise aus und bezahlt seine Gelübde.

Was für glückliche Veränderungen könnte sich die Welt von dem Sandelsgeiste, der jest zu herrschen anfängt, versprechen, wenn derselbe sowohl durch Einsichten als edle Triebe gestäutert würde? Vielleicht können wir uns mit der Hoffnung nicht umsonst schmeicheln, daß durch ihn der Geist des gemeinen Besten wiederherzestellt und die bürgerlichen Tugenden aus ihrer Alche zu ihrem ursprünglichen Glanz werden erhoben werden.

Die Frenheit, auf welcher ber Sandel bei ruht, scheint ihre gluckliche Zuruckfunft fur die Menschen zu beschleunigen. Der ungebundene Wille, die ungestörte Fertigkeit, alles basjenige thun zu durfen, was dem gemeinen Beften nicht entgegen ift, wird jene unbandige Frechheit almablich verbannen, mie ber ein jeder zu unsern Zeiten sich alles erlaubt und möglich zu machen sucht, was ihm allein nuglich deucht (\*).

Unschätbares Gut! ohne welches der Mensch weder denken noch handeln kann, dessen Bersuskt ihn aller seiner Borzüge beraubt; durch dich blube der Handel, und werde durch ihn über alle Stände ausgebreitet! Jeder trete in seine alten und natürlichen Rechte, die wir um sclavischer Leidenschaften und Borurtheile willen berläugnet haben!

Solland hat feinem Sandel zum Beffen bent tyrannischen Gewissenszwang abgeschafft, und die so vernünftige als wohlthatige Glaubenssfrenheit unter seine Grundgesetze aufgenommen. Warum sollte es nicht selbst zum Ruhm der romischen Zollpächter gereichen, daß sie die ersten gewesen, welche sich angelegen senn liesten, ihre Mitburger von der Blindheit der Absgötteren zu überführen? (\*\*)

<sup>(4)</sup> Man vergleiche bas XI. Kap. von der Frenheit bed handels in des herrn von Melon politischen Bersuchen.

<sup>(\*\*)</sup> Sicero fagt (do Nat. Door. III. 19), baß fie ben Anfang gemacht, es für ungereimt zu halten, an Götter zu glauben, die Menschen gewesen waren. Ihr Eigennus brachte sie auf diesen Vernunftschus,

Der Banbelsgeift wird vielleicht bie Ungleichheit der Stande mit der Beit aufheben. und jene Soben, jene Sugel abtragen, welche Die Eitelfeit und der Geix aufgeworfen bat um fich sowohl auf felbigen opfern zu laffen, als um mit besto mehr Vortheil bie Ordnung ber Ratur bestreiten zu konnen. Die Unbermos genheit bes Dußigen bort auf ein Unterscheis bungszeichen feines Stolzes ju fenn, wo Dube und Arbeit und ber Schweiß ber Beitgenoffett ihr Leben fofilich machen, und allein Aufeben und Gunft fordern durfen. Die Lorbees ren berwelfen mit bem Moder ber Bater. Ihre Rube auf dem Bett der Ehre wird uns gleiche gultiger als ihren unnuben Rachfommen werben , die folde auf ben Bolftern ber Ueppiafeie und langen Beile genießen. Diefe Lodten find noch da um den Rubin ihrer Todten vollends in begraben. - Der Bandel ift ingleich bie Schaufel, welche bas gehäufte Geld wie bas Getreide umfticht, bie es erhalt entweder fur ben Schoof der Erde, ober fur ben Genus threr Rinder. Durch ihn wird bas Beld nicht nur

weil bie ben Unsterblichen geheiligten Keder von allen Steuern dusgeschloffen maren. Es konnte eine Aufgabe fenn, ob wir mehr Gutes feichten und falfchen Abfichten, ober mehr Bofes großen und eblen zu banten haben,

nur vermehrt und fruchtbar, sondern auch gebraucht, und lebt für die Menschen. Wo er aber am höchsten sieht, muß der Bürger in seinem Sewinn am mäßigsten seyn; indem, wenn alle genug haben wollen, niemand weder zu viel noch zu wenig haben kann.

Man wußte ehmals fehr wenig bon ben Grundfaben der Sandlung. Sie murbe ins grobe getrieben und war fo verächtlich , baß man fie faft ben Juden überließ. Jest bingegen hat man mit vieler Ocharffinnigfeit aus .bem Commerzwesen eine Wiffenschaft zu machen newußt. Ungeachtet ihre Gegenstande und Begriffe jum Theil willführlich find und con ber Einbildungsfraft abhängen; fo hat man die Eheorie bes Sandels, und feine Ausübung mit fo viel Richtigkeit zu vereinigen fich bemuht, als die Sternkundigen ihre Rechnungen auf einnebildete Einien und Sopothefen grunden (\*). Wie viele wichtige Ginfichten hat nicht überdem ber gurff und bas Bolf burch eine grundliche Unterfuchung bon ben Quellen des Sandels gemonnen?

Jene lehrreiche Satyre ber Monarchen, bie ber Erfinder bes Schachfpiels nach bem

<sup>(\*)</sup> S. bes Derchefe Bellont Abhanblung über bas Commerz und Finangwefens vom Bechfet.

Einfall eines großen Dichters (\*) im Sinn gehabt, ist nicht mehr ein Bild unserer Konige.
Sie haben den Werth und Gebrauch ihrer Unterthanen bester schähen gelernt. Sie wissen
jett, daß ihr Staat nur dadurch groß wird,
wenn sie die Menschen durch ihre Erhaltung
vermehren, den Mußiggang als ein Verbrechen
ihrer beleidigten Wajestat ansehen, ihn mit
Verachtung und Hunger bestrafen, es für das
Weistersuck ihrer Weisheit halten, sowohl
die Hände des Fleißes zu vervielfältigen als ihre Mühe zu erleichtern, auf die Erziehung ber
Waisen und Findlinge wachen

Der Unterthan hat die Früchte des Bobens und seines Schweißes besfer kennen und anwenben gelernt. Die Philosophie ift keine Bilbhauer-

<sup>(\*)</sup> S. in den Briefen nebft anbern poetis
ichen und profaifchen Studen die Ergabtung auf der 127ften Seite.
Kein Prim erfand bief Spiet, ba bin ich gut bafür.

Kein Prinz erfand dieß Spiel, da din ich gur dajur, Es steller zu genau ihr eigen Bildniß sur. Denn das weiß tein Monarch, daß, wenn er müßig siet, Der Bauer, ben er qualt, ihn schüßt, der Bie Königin beherrscht, dalb stürzet, balb erhöhet, und daß er vor sich selbst zu allem ungeschickt Ben Bund, der königlich die leere Stirne schmüdt, Vem Plat zu danken hat, woraus er schickfrig stehet.

Regnt er wird und ben tegesh Strich ju biesent Gemalbe aus feiner vierzehnten Satyre leihen. Les sous sont aux echees les plus proches des Rois.

funst mehr. Der Gelehrte ift aus ben spanischen Schlöffern ber intellectualischen Wele und aus dem Schatten ber Buchersale auf den großen Schauplaß der Natur und ihrer Begebenheiten, ber lebenden Kunst und ihrer Werkzienge, der gefellschaftlichen Geschäfte und ihrer Triebsedern zurückgerusen; er ist ein ausmerksamer Zuschauer, ein Schüfer, ein Vertrauter des Bauren, des handwerkers, des Kausmanns, und durch gemeinnüßige Bedbachtungen und Untersuchungen sein Gehülfe und Lehrer geworden (\*).

Da felbst ber gemeine Mann ein Augenmert bes Staats wirb, well die Starfe beffel-

<sup>(\*) 3</sup>d berufe mich blog auf bas große Denfmal, bas bon zween Weltweisen in Krantreich zum Rubm ittes Baterlandes aufgerichtet wirb. Man fann ber Entitlopabie, bie ich hier menne, von Ceite ber mechanischen Runfte; feine Bewunderung nicht berfagen. Diefe Riefenarbeit, bie einen Briarens (ich weiß nicht, ob mein Webachinis ben rechten Ramen bes Simmeleftarmere mit bun. bert Danben trifft) gu verlangen fcheint, hatte teinem gefchicktern und tubnern Unternehmer als bem Berrn Diberot zufallen tonnen. Auffer feinen Artiteln, bie ibm und bem Wert Chre madjen, begunge mich nur noch bes herrn Boulanger feinen Auffat über bie Behorcharbeiter ben bem Damms and Brudenban unter bem Tifel : CORVER (Ponte at Chaussées) anguführen.

ben aus seiner Ethaltung, Bermehtung und Beschäftigung herstießt; so könnte der Antheil, ben das gemeine Beste an dem Fleiß jedes Taglöhners nimmt, ihm allerdings mit der Zeit edlere Empfindungen einstösen. "Wenn jene Zimmerleute gewußt hätten, sagt Plutarch (\*), daß durch ihre Arbeit Amphion eine Stadt mit Mauren umgeben, oder Thales einen Aufruht des Bolks sillen wurde, mit was für Ehrgeiz, mit was für Lust hätten sie an den Levern dieser Männer geschnißelt?"

Der Handel hat zum Beweise aller bieser Wahrheiten gedient, und feine Erfahrungen haben ihren Einfinß bestätigt. Wenn man dather die betrügerische, lügenhafte und gewinnfüchtige Gemüthkart eines alten Volks (\*\*) ihrem Gewerbe zuschreibt, wenn man sich auf ein neues Land bezieht, das der fünstliche Fleiß wohnbar und der Handel mächtig gemacht, wo die sittlichen Tugenden und die kleinsten Dienzse der Wenschenliebe als Waare angesehen werzben; wenn man sagt, daß mit der Rechenkunst diejenigen Entschlüsse nicht bestehen können, bep

<sup>(\*)</sup> In seiner Abhandlung von ber Berbind lichteik ber Philosophen mit Staateleuten um zugehen.

<sup>(\*)</sup> Ber Carthaginenfet. G. Cicero in feinet 3 m ...

benen es auf eine Berlengnung des Eigennubes und auf ein großmuthig Gefühl aukömmt; daß die Aufmerkfamkeit auf Rleinigkeiten den Gesichtskreis der Seele einschränke, und die Doheit der Gesinnungen aufhebe; so sollte es frenlich die Pflicht der Rausleute senn, diese Porwurfe zu widerlegen.

War es wohl ber Neligion ihre Schuld, daß zu jenen finstern Zeiten des Aberglaubens der geistliche Orden einem Affientovergleich ahnsich kam, daß der Pfaff den einträglichsten Acstienhandel trieb, auf die Gefahr der Hölle Prämien zog, die Erde der Kirchen den Todzten verfauste, die dreu ersten Nächte des Brautzbettes verzollte (\*) und mit Sunden wucherte, die er mehrentheils selbst erfunden hatte?

Wir lachen über den weisen Montaigne, ber besorgt war, daß die Einführung des Schieß, pulvers und Seschüßes die Tapserfeit vernichten würde; last uns die Jurcht für die moralischen Bolgen des Sandels ernsthafter aufnehmen. Man hat sich gewiß viele Mühe gegeben, die Wissenschaft desselben vollsommen zu machen; vielleicht denkt man aber zu wenig daran, den Kaufmann felbst zu bilden. Der Geist des

<sup>(\*)</sup> Aus Chrerbietung gegen bie priefterliche Ginfegenung, fagt ein Coneil ju Carthago, bas man ime Caranga nachfchlagen tann.

Sandels sollte ber Geift ber Kanffeute senn, und ihre Sitten ber Grund seines Anfehens. Bende sollten mehr durch Belohnungen aufgemuntert, durch Gesetze unterstützt und durch Bepspiele erbalten werden.

"Das Ruslichfte in der Gefellschaft, fagt alter Och riftfteller (\*), wird am wenigsten mit Racheiferung getrieben; ich menne den Ackerbau, der namlich fehr auftommen wurde, wenn man benen Belohnungen ausmachte, die fich bor andern barauf legten. Das gemeine Befen mußte hiedurch unendlide Bortheile gewinnen, Die offentlichen Ginfunfte machfen, und mehr Arbeit die Magigfeit jur Gefährtin haben. Je aufmertfamer bie Burger auf ihre Sandthierung gemacht werden. besto weniger Ausschweifungen barf man beforgen. Ift eine Republif jum Sandel gelegen : fo marbe fie burch bie Chre, bie man benjenigen erzeigte, fo benfelben treiben, mehr Raufleute und Waaren an fich gieben. Ja, wenn jebem, ber ohne jemanbes Rachtheil ber Republik einen neuen Rugen erfunden hatte, eine Chrenbezeugung angethan murde: fo fonnte Die Sorge fur bas gemeine Befte niemals auf-

<sup>(\*)</sup> Renophon in ber Unterrebung bes Gie monibes mit bem hieron.

hören. Amz, wofern jeglicher überzeugt ware, daß es ihm an Belohnungen nicht fehlen könnte, wenn er dem gemeinen Wesen einen Vortheil verschaffte; so wurde dieß sehr viele antreiben etwas Sntes zu ersinden. Je mehreren aber der allgemeine Nußen am Derzenliegt, desto mehr wurde für selbigen gedacht und unternommen werden. Diese gedankenreiche Stelle erschöpft bennahe alles, was ich sagen könnte und wollte. Man wird sich daher nur noch eine Nachlese weniger Anmerkungen gefallen sassen.

Man mußte unfern Raufmann bauptfache lich baburch aufweden, bag man aus feinem. Beruf fein bloßes gewinnsuchtiges Gemerbe, fondern einen angesehenen Stand machte. Ich erinnere mich gelefen ju haben, bag in Guineg ber Kaufmann ber Ebelmann fen, und daß er vermoge feiner Burde und foniglicher Frenheis ten den Sandel treibe. Ben feiner Erhebung verbietet ber Kurft ben Wellen, dem neuen Ebelmann ober Raufmann ichaben ju thun. Diefer Monarch schätt ohne Zweifel feinen Raufmann beswegen boch, weil er burch ihn groß ift, und wundert fich vielleicht, daß unsere Ronige nur ben Golbaten und Soflingen den Abel ertheilen, mit bemfelben fogar Sandel treiben und ihn für baar Geld verfaufen.

Der Abel ber Rauffente barf mit bem Rrieas abel nicht vermechfelt merben. Der Vorzug bes letteren grundet fich auf die Befchaffenheit ber Beiten, barin er entftanden. Die Bolfer plunberten einander, gehörten nirgends ju Saufe, lebten als Rauber, ober mußten fich gegen Rauber vertheidigen. Die Ronige glaubten baß fie burch nichts als Eroberungen unfferblich werden fonnten. Daju gehorte Blut und adlich Blut. Der Rrieasstand wurde folglich! ber vornehmfte, und die fich barin bervorthaten, abelten fich. Die Borguge biefer Belden ließ man bis auf ihre Enfel tommen, bamit fie burch bie Thaten ihrer Boraltern entflammt fich einen Ruhm baraus machen follten, wie jene zu fterben. Dieß mar ber Annstgriff, einen gewillen Geift bis auf die Rinder fortzupflanzen. und ben Rriegsstand empor zu bringen, der das male ber einzige mar. Ift dieß ber Urfprung und die Absicht feines Adele, fo werden dies Die rechten Ritter fenn, die anstatt des Zeltes, in den Schreibstuben ber Gewinnfucht gebohren, ju Beichlingen, ju furchtsamen Berfcwens bern erzogen werben. Sie werden fich ihrer Baffen wie der abgefeste Vatron zu Benedig bedienen (\*).

<sup>(\*)</sup> Der h. Theobor, beffen Bilbfaule auf bem Mantusplag in ber Rechten ben Schilb, in ber Linten

\* Unfere Zeiten find nicht mehr friegerisch und die Thaten der berühmtesten helden from Macedonia 's Madman, to the Sweds

Bove

werden uns bald wie die Sbentheuer des Don Quispote vorfommen. Die Nation, welche sich durch den Degen am letten hervorgethan, macht sich nun durch den Pflug viel ehrwürdiger und machtiger. Man verwüstet die kander nicht mehn durch Eroberungen, sondern erobert sein eigen kand burch den Sandel. Führt man ja noch Kriege, so geschieht es, denselben gegen eifersücktige Mitwerber zu vertheidigen, oder sich durch ihn zu einem Gleichgewicht ihrer Macht zu verhelsen, Man rüstet sich jest nicht um Trisumphe, sondern den Frieden zu genießen; und die Zeit ist uns vielleicht nahe, da der Bauer und Bürger seinen Stand abeln wird.

Der Raufmann ift also gleichsam an die Stelle bes Goldaten getreten; follte folglich sein Stand nicht verdienen, durch gleiche Aufmerksamkeit und gleiche Mittel erhoben zu werden? Das Kriegsbandwerk ist durch den Abel groß geworden; der

ben Spieß halt. Die Benetianer haben anstatt bies fes martiglischen heiligen, ben Markus zu ihrem Schubberrn angenommen, als feine Gebeine ihnen ihre Kaussente zubrachten. S. Amelot be I a hou faps van der Regierung bieser Acpublik.

Sandel muß durch Ranssente groß werden; das heißt solche Rausseute, die es nicht für nöthig acten, sich erst durch erfauste Borzüge ehrlich zu machen, sondern ihre Würde in der Aufnahme des Handels seinen, und nicht jeden Gewinn für gut genug halten, wenn sie auch die Quellen der Handlung vergiften sollten. Zu verwüsten, zu verderben, um reich zu werden, dieß ist das einzige, worinn sich der Kriegsgeist der Edelleute im Rausmannsstande aussert.

Die Belohnungen, Shrenzeichen und Borzüge bes Kaufmanns muffen bemfelben in den Augen seiner Mitburger ein sichtbares Ansehen geben, das ihm selbst daben jederzeit zu Gemuth führte, mit eben dem Muth, mit eben dem Ehrgeiz und hoheit des Gemuths das blubende Sluck der kander zu erhalten, womit der Soldat selbige wider feinen Willen verheeren muß.

Dank sen es bem Alter, in bem wir leben ! unsere Kaustente burfen eben so wenig Betrüger als unsere Ebellente Ignoranten senn. Siebt es noch unter ben Christen solche, beren ganze Seele nichts als Geldgeiz ist, die sich wie Inden durch Wucher und Betrug zu bereichern suchen, so müßten sie beschnitten und nicht geabelt werden. Ohnedem, wozu helsen ihnen jene Quittungen über ihre Frengebigkeit, für die man ihnen Uhnen verschreibt, als, sie lächerlich und

dem Geschlecht der Mäuse ähnlich zu machen, welches seinen Rang unter den Thieren durch ein paar Flügel zwerdeutig läßt. (\*)

Ich fomme auf die Sitten der Rausleute, in denen sich die Ausübung sowohl als die Aufnahme des handels grundet. Guter Glaube, Redlichkeit, Liebe jum gemeinen Besten muffen hier die Triebfedern senn; so wie der

Der Seltenheit wegen, will ich noch eine Stelle vom Abel überhaupt entlehnen, die man eher in einer pabstlichen Bulle, als einem läppischen Roman vermuthen sollte. hier ist sie: In nobilitate multi sunt gradus, mi Mariane, et sane si cuiuslibet originem quaeras, sicut mea sententia sert, aut nullas nobilitates inuenies, aut admodum paucas, quae scoleratum non habue, runt ortum. Quum enim hos dici nobiles videamus, qui divitis abundant, divitiae vero raro virtutis sint comites, quis non viedet, ortum esse degenerem? Hunc usurae

<sup>(\*)</sup> Ich erinnere meine Leser an die Kabet, welche ein Philosoph aus Wien bem Freyherrn von Bar erzählt hat. Sein ganges Senbschreiben an Jourbain ift ein hirtenbrief an unsere Kaufsteute, die sich ihres Ursprungs schämen, und es für zuträglich sinden, ihren Kindern einen Freydrief Müssiggänger zu seyn, ihrem Namen ein Benwort, und pielleicht zum Uebersluß ihrem Bermögen einen Rechtstittel anzukaufen, um dassenige als Junker besiehen zu bürfen, was sie gle Bolontars im handel erheustet haben.

Bleiß in den Manufakturen, Werkstätten un dem Feldbau. Doppelter Gegenstand von gle cher Erheblichkeit, der alle Sorgfalt und Rad denken der Regierung sich anmaßt, weil au der Vereinigung desselben das Wohl des gat zen Bolks entspringt,

Stellen die Rauffente Unterhåndle zwischen ben verschiedenen Glieber bes Staats por (\*); mit wie viel Rech

ditarunt, illum spolia, proditiones aliun Hic veneficiis ditatus est; ille adulationibu Huic adulteria lucrum praebent; nonnulli mendacia prosunt. Quidam faciunt ex cor iuge quaestum; quidam ex natis; plerosqu homicidia iuuant. Rarus est, qui iuste diu tias congreget. Nemo fastum amplum facit nisi qui omnes metit herbas, Congregant he mines diuitias multas, nec vnde veniant, se quam multae veniant, quaerunt. Omnibus versus placet: Vnde has habeas quaerit no mo, sed oportet habere. Postquam vero ple na est arca, tune nobilitas poscitur, quae si quacsita nihil est aliud quam praemium in quitatis. G. bie Liebesgefchichte bes Et rialus und ber Eueretia, die Meneas Gilviu ber unter bem Ramen Dius II. auf bem romifche Stubl gefeffen, feinem Banbemann Marianus Cocini gu Gefallen gefdyrieben ; fie begleitet ben CXII Brief in feinen Berten.

<sup>(\*)</sup> hume in ber Abhandlung feiner vermischte Schriften.

follen nicht ihre Geschäfte öffentlicher und fenerlicher senn? Das gemeine Wesen besoldet sie gleichsam; von der Erhaltung desselben hängt also ihr Stand und Gewerbe ab. Jenes mußte daher für die Bedingungen vesselben mehr Sorge tragen; viese aber hingegen für die Verbindlichkeiten, welche sie dem Publico schuldig sind, erkenntlicher und auf ihre Rechenschaft gegen dasselbe mehr bedacht senn.

Der öffentliche Eredit ist die Seele des ham bels; er beruht auf dem Bertrauen, so sich einzelne Bürger durch ihre Ehrlichfeit erworden haben. Diese Masse ves Privatcredits vieler Mitburger zusammengenommen ist eine Niederzlage, die allen Mitgliedern der Gesellschaft heilig senn sollte; weil es das unmittelbare Interesse eines jeden mit sich bringt, nach seinem Bermögen den Eredit der übrigen zu unterstüßen, und alle Verfässchung oder Verminderung desessen zu verhäten. Wer das öffentliche Verstrauen verdächtig macht, verdient härtere Strafen als derjenige, so sich an einer öffentlichen Geldcasse verareift, die ihm anvertraut ist.

Der gute Wille ju bezahlen ift eine Folge ans dem sittlichen Charafter des Schuldners, die dem Gläubiger für desselben Alugheit und Redlichkeit gut fagt. Diefer gute Wille giebt nicht nur die beste Sicherheit für dasjenige Geld was man fremden Sanden überläßt, sondern

dient felbst jum Unterpfand für den Schade ungewisser Unglucksfälle. Die Tugend eine Raufmanns sollte sich also zu seinem guten Namen wie die Waare zur Munze verhalten.

Dauptsächlich fest aber der Kaufmann be rechtschaffenen Burger beswegen jum boraus weil ber Vortheil bes Sandels feinem befor bern Gewinn bftere entgegen gefest ift. Di Erhaltung bes ersteren verlangt baber Opfe bon ber uneigennubigen Gelbftverleugnung be Die blobe Sabsucht macht benfelbe auf die Große bes Bortheils icarffictig, obn fich bie Kolgen fur feine Mitbutger und be Sandel felbft borauftellen. Er schluckt jebe Biffen in fich, und gieht weder den hunge ber fünftigen Beit noch bie Anochen ju Ratt an benen er erftiden wirb. Das gegenwart ae und gewiffe benimmt ihm bie Ginficht eine aroberen Guts, welches ihm einen Anfwand be Beit fosten murbe, ober bas er mit anber theilen mußte. Go schlägt er nicht nur die b fentlichen Einfunfte, fonbern felbft bie Ein funfte ber Nachkommen zu feinem Eigenthum Der Strom mag untergeben, ber Safen bei follen - nichts als fein eigner Berluft ift in fe nen Augen wichtig, und ber Berdienft eine Jahrs wird bem Gewinn eines Jahrhundert shne Gewiffenszweifel vorgezogen.

Blato (\*) fieht ben Reichthum und bie Urmnth bes Sandwerfers als bas Berberben feis mer Brofession an. "Ift et reich, fagt er. mennft du, daß er fur feine Arbeit Gorge traden wird? Rein, Die Kaulheit und Rachlagiafeit wird ihn und feine Runft verzehren. Me er burftig, wie foll er fich tuchtige Werkzeuge anschaffen ? Er wird budeln , und an feinen Rinbern und lehrlingen Stumper hinterlaffen." Laft uns glauben, bag bie Gewinnfucht bes Kaufmanns ber Aufnahme bes Sandels weif nachtheiliger fet; und lehrt und bie Erfahrung sicht, baß eben die Laster, wodurch man auch bier ein Bernidgen jusammen bringen will ober gebracht hat, ebenfalls den Gebrauch beffelben verfehren? Die Schreibftube ift eine Schule bes Betrugs und bes Beiges; was Bunber ! wenn die Baushaltung ein Tempel ber Unordnung und Schwelgeren ift. Der Marft fcamt Ro diefer Krenbenter und die Stadt ihrer Denfmaler; ber handel flucht ihrer Unterdruckung und vas Bublifum ihrer Gaffreiheit.

Der Raufmann hingegen, der fein Baterland, das gemeine Beste und die Zufunft liebt, pflanzt Baume, die seinen Enfeln erst Schatten werfen sollen; er verabscheut jeden Gewinnst wie einen Diebstahl, der dem get

<sup>(7)</sup> Int vierten Gefprach über bie Republike

meinen Beffen bes Sandels zuwider iff. fucht burch fluge Unternehmungen feinem gan neue Zweige der Sandlung zuzulenken; er u terftust und erhalt die alten, die, wenn gleich ihm nicht hundertfaltige Aruchte bringe bennoch viele Banbe feiner Mitburger beschä tigen, und mit beren Berdorrung viele ande Debenzweige ausgehen tonnten. Dieset Rax mann ift fein hirngespinft. Ich fenne felbft Rav Teute, Die Große ber Seelen genug baben, u Die Erweiterung des Sandels und nicht di Geminn au ihrer letten Abficht au machen, t nicht an bie Berechnung beffelben allein, fo bern auch an feine Rechtmäßigkeit und gu Anwendung benfen. Solland mußte feine Dar me burchstechen, wenn es nicht noch Rausten batte, die aus Liebe zu ihrer Erde ihre M lionen in einem handel laufen ließen , ber je wenig mehr abwirft, ober ihnen auch wo Schaden verursacht, wie ber Wallfischfang. D Raufmann ift bemnach großer Empfindung fabig; es ift ber Dube werth, ibn bain an aumuntern.

Die grunen Mugen, bie gerbrichenen Bechfeltische schrecken ehema ben Betrüger ab. Worin findet er aber je feine Sicherheit, als in dem Schut, ben er fi nicht mehr erschleichen darf, der ihm anget ten wird, und in dem Untergang besterer Bi

ger? höffning und Mitteiben, die man ihm ubrig laft, floffen ihm feine Ruhnheit ein; unterbeffen bie letteren Schaam, Furcht und Reue unthatig machen.

Man fagt von einem alten Volf, wo bef Geschmack an der Schönheit ihren Liebhabern theuer zu fiehen kam. Auf ihre Rechnung sammlete man einen Brautschaß für diejenigen Töchter des Landes, an deren Empfehlung die Ratur nicht gedacht hatte. — Wie nahe kommt dies dem Gebranch, den man jest von der Lugend eines ehrlichen Mannes macht?

Wenn eine Stadt nicht mehr als einen techtschaffenen Burger in fich schließen mochte, fo find die Gefete feinetwegen gegeben und Die Obrigfeit feinetwegen eingefest. Richt jenen Frevlern ju gefallen , bie nur ju übertres ten und bie Gerechtigfeit an bestechen bestiffen find , wurden bie Gefete euch, Bater ber Stadt anvertrant; fondern biefen Reblichen ju ethal ten, damit er nicht veredelt, nicht abgeschreck, nicht gehindert werde, es in fenn, bamit et un' verdroffen all das Gute thun tonne, mas fein patriotischer Geist entwirft, und ihm sein großmuthig Berg jum Beften bes gemeinen Wefens eingiebt. Dann wird fein Gifer in ber Dankbarfeit fur euren Benftand neue Rahrung finben, und fein Beufpiel bas Muffer und Erbtheil feines Saufes fenn.

Laft und bon einzelnen Berfonen auf ga Kamilien fchließen. Gie find die Elemente burgerlichen Gefellichaften; folglich ihr E fluß in felbige unftreitig größer, als man ma annehmen icheint. Das Wohl bes gemeit Wefens ift mit ben Engenden und gafter mit dem Blor und bem Berfall gemiffer ( schlechter berbunden. Ein einziges ift oftere f langlich gewesen, Die Sitten eines aanzen Sta ju verderben, die Befialt deffelben über ! Saufen zu werfen, ober zu befestigen , gem Grundfate und Gebrauche in Aufnahme o Berachtung ju bringen, bon benen Sandel i Wandel abhängt. Mahomet war erst der T phet feines Saufes, und hierauf eines grof Volks. Coute fic die Vorsorge der Obrig nicht baber billig auf bie Pflege gewiffer U und die Beschneibung anderer erftrecten ?

Wenn die Polizen berechtigt ift, bas Geft eines Gebäudes, bas eine Gegend ber St ziert, durch Wegranmung elender Hutten fzu machen; wenn es zu ihrer Pflicht gehö solche Handthierungen, welche die Reinig eines sließenden Waffers verderben können, den Ausfluß defielben zu verlegen und von d Eingange bes Stroms in ihre Mauren zu fernen; so ist ein weit angelegentlicher i schäft für die Obrigkeit, diejenigen Familie verden, deren Lauterkeit dem Perdruß

Deildes lind ber Rache ber Bosheit ausgefest ift, fie als ben Reil ber Gefese in ihren Sanden ehrwurdig zu erhalten; auf folche hinsegen zu wachen, beren Absichten schon ein beimlich Gift für ihre Mitburger mit sich führen.

Die Familien fücht, deren bloker Das ine ben Berbacht einer ansteckenden Rranfheit giebt, ift es in unfern Lagen mehr als jemals. Diefer Eigennuß, ber gange Gefchlechter bereinigt, bem gemeinen Befen biejenige Sulfe abzudringen, bie Unbermanbte fich felbft einanber ju leiften schuldig find, bat die schadliche Rachficht für die Familienkinder ausgebreitet, benen man, troß ihrer Dummheit und Dichtswurdigfeit fic faft nicht (mehr unterfiehet, Borgiehungen und Bedienungen abzuschlägen; und die durch bie Riederträchtigkeit ibrer Borfprecher und Beforberer bald felbft in ben Stand gefest werben, fich wieberum in ber Wahl anberer ju rechtfertigen. Daber fene Berfcoodrungen gegen Berbienfte beren Bobn man mit feines Gleichen in verschwägern sucht, um bie Gefete im Roth. fall entwaffnen, ober bie Ausleger berfelben flug machen gu fonnen; baber jene Pflangschulen bes Botebeutels, an beffen Dienft gewife fen Saufern mehr gelegen, als ben Bunften gu Ephelus an ber Jungferschaft ihrer Diana. Diefem einreiffenden Uebel tonnte nicht nache brudlicher Einhalt gethan werden als burch bei

Samilien geift, beffen Anwendung fowi jum gemeinen Beften überhaupt, als bes Sc bels insbesondere, ich hier anzupreisen suche.

Der Ramiliengeist, von dem ich red verdiente wenigstens mehr Aufmerksamfeit, der Kabelichreiber des Bienenftaa (\*) für ein gewisses Maag von Unwissenheit certain portion of Ignorance) verlangt, weld er in leber mobleingerichteten Gesellschaft erhalten fur nothig halt. Diefer Geift befieht einer vorzüglichen Starte gewiffer Raturgat oder Reigungen, welche durch die Eindrucke t bauslichen Bensviels und der daraus fließend Erziehung erblich gemacht und fortgepflanzt mi ben. Ich fete bier vornehmlich einen gewiff Grad gesellschaftlicher Reigungen und den Sc men burgerlicher Tugenden jum boraus, (be warum follten diefe nicht fo gut einer Nach mung und Abartung als andere Triebe u Anlagen fabig fenn ?) einen Grab, ber uns v mogend machte, unfer Privatbeffes über b dffentlichen Rugen und Benfall zu vergeffei Die Ehre bes Standes, bem wir uns widme und feine Vortheile fur die Gefellichaft unfe Selbsterhaltung und Eigennut vorzuseten.

<sup>(\*)</sup> Man beville am Enbe feines Essay of Cl rity and Charity-Schools, ber bem ersten I feiner Fable of Bees angehangt ift.

Diefer Kamiliengeist ift berlenige, welcher Stabte gebaut hat und durch ben fie besichen-Er war ohne Zweifel am wirksamsten, da man Den Grund dazu legte und die Mauren um felbige zeichnete. Reiner von Diefem fleinen Bolf Dachte an etwas anders als feine Stadt ; felbit Da jeden fein Saus ju befchaftigen anfing , murben feine Gedanken definegen nichts weniger als bon bem allgemeinen auf feinen eigenen Bau abgeleitet, sondern dieser bezog fich noch immer auf jenen. Gie wurden fertig, noch redete man davon, noch untersuchte man das unternommene Werk, noch frug man einander, was man erfegen und bingufugen mußte. Rind - und Rindestinder führten aus und verbefferten den Entwurf, den die erfen Stifter ihnen mitgetheilt hatten. Je entfernter die Zeiten, besto unverständlicher murde die Ueberlieferung von dem Werth, der Ratur und den Bedingungen einer Erbschaft, die viele Menschenalter gefostet hatte, und fur beren Binfe une die Gorge und Wirthschaft aufgetragen fenn sollte. Die Befahr eines Capitals in folden Sanden, Die es nicht felbft erworben, ift groß. Der Gifer, der Segen, Die Wunsche, womit die erften Grunder unferer Wohnplate ihren fpateften Be finehmern ungeachtet ihrer Undankbarkeit fol de hinterließen , bebt vielleicht noch einige Rung fen in den Seelen weniger Gefchlechter auf a die uns den Geiff der erffen Bohlthater tem lich machen und offenbaren. Das find die T trioten, deren Saufern jede Stadt das Rei und die Ehre anbieten follte, die Person ihr erften und altesten Familie, die selbige gebe und gestiftet hat, vorzustellen.

Wenn es bemnach auch Kamilien geb mochte, bie von ihren Boraltern ber bie ma ren Grundfate bes Sandels und die Luft da unverfalicht geerbt baben, fo find folde alsi Trabanten, welche bem Sandel burch ibre Die fte Barme und Glan; ichaffen; als die Da me, welche ben Lauf deffelben in Sicherh fegen; als die Leuchtthurme amufeben, na benen ber irrende Schiffer fich richtet und ut beren Unblick ber Frembling frohlocht. de Kamilien follte man nicht untergeben laffei fondern vielmehr aufmuntern, auszeichnen, v gieben, bamit ber Beift barin nicht fterbi wurde; benn mit ihnen fleigt und fallt t Sandel, und fie werden unter ben Trumme beffelben begraben.

Diese Betrachtungen find mir nicht bl von ungefähr eingefallen; fie grunden sich nigermaßen auf ein verloren Blatt, welch ich theils vor Augen gehabt, theils zu ein Fortsehung sener gemacht zu senn scheint. T Berfasser babon wird durch eine Befanntn hung nicht beleidigt senn konnen, welcher ie gefundene Sachen ausgesetzt find. Ich bin übrigens so wenig Willens die Neugierde einiger Leser durch die Erzählung des Jusalls, der mir dieses Papier in die Hände gespielt, zu befriedigen, als mich um ihre Muthmaßungen zu bekümmern. Meine Absicht ben Mittheilung dieses Fragments werde ich zum Theil rechtsertigen, wenn man es selbst gelesen haben wird:

"daß die Ratur jemals ihre Bande mit "einer weisern Wahl hatte fnupfen fonnen. Die-"fe Kamilie hat vom Großvater ber ihr Un-"feben mit bem Beften bes gemeinen Befens "genan verbunden. Der Grofvater farb und "hinterließ feinen gablreichen Erben im Teffa-"ment einige hunderttaufend, die er gur Er-"weiterung des Sandels und um die polnischen "Baaren an R-g- verbindlich zu machen, "an Polen gegeben hatte, die Ronige werden "wollten. Der Rrieg verdarb diefen Unfchlag. "Der Sohn erhielt nichts als die Schulden fei-,nes Baters und trieb ben Sandel gleichfalls "ins Große. Diefer Mann that alles, unge-"achtet der Ausschlag unglücklich gewesen war; "wie viel wurde er nicht ben befferen Umftan-"ben unternommen haben? Er forgte in feinen "burgerlichen Memtern blos für die Aufnahme "bes allgemeinen Sandels, und feine Absich-"ten waren auf nichts weniger als den feintgen insbefonbere eingefchrankt. Den erfferen "und nicht den letteren fah er als bas Erbe "theil ber Seinigen an. In feinem hauswe-"fen war er nachläßig, aber besto eifriger, Jum Befien ber Stadt neue Vorfchlage und "Einrichtungen gur machen, die noch befteben, "Er berief fich immer auf die alten Gefete, und brang barauf, nach benfelben geurtheilt gu "werden. Das Wort Bublifum fprach er "mit Chrfurcht aus. Er liebte den Bolen trot "aller feiner Thorheiten und Leichtsinnigfeit, ,weil er Waaren jur handlung liefert, und "hafte ben Englander, fo achtungsmurdig er "fonft ift, weil er feine Mitburger wie Laft-,thiere braucht, um feinem Abnehmer zuzuschlep-"pen. Er feufzete über den Berfall und ber "Eifer bes gemeinen Beften verzehrte ihn end-"lich. Er lebte wie ein Romer, ber ben feinen großen Thaten Ruben ift und war folk "barauf, ein Burger ju fenn. Man hielt ihn ,fur eigen finnig; man unterftand fich aber "nicht, por feinen Augen Riedertrachtigfeiten gu "begeben. Wer die Menfchen fennt, verfteht guch ihre Gprache. Ein Eigenfinniger cheißt ein Mann, ber ohne Ueberlegung gu fei-"nem Entschluß ju bringen ift, ber den Ents wurf, nach dem er handeln will, nicht nach "ben Einfallen eines jeben umwirft und andert, fondern ben Borfchriften ber gefunden Ber-

aunft und bes Gewiffens treu bleibt und über "die Urtheile des gefälligen und leichtsinnigen "Bobele hinmeg ift. Die Rinder Diefee Bur. "gers erbten den Geift und die Grundfage "ihres Baters, die fich vielleicht fur unfere Beiten nicht mehr ichiden. Die Liebe gum "gemeinen Beften' ift ihre Leidenschaft, Die ih-"nen Ginfichten und Duth giebt, wodurch fie "ein Unftoß berjenigen werden, Die in vergolde-"ten Rutschen fahren und fich mit der Beute "des Sandels pupen. Gie widerfteben den "Verführungen ber Fremben, die ju uns als Bilden fommen, um und bas Nothwendi-"ge ju laffen. Wenn diefe Kamilie die Grund-"fabe ihres Baters gegen ihre Miteiferer be-"haupten will, so wird fie genothigt, fich felbit Ju ihrem Umfturg ju entschließen. Ihre Un-,ichlage waren wohl überlegt, und zielten gleiche "falls auf die Ausbreitung bes Sandels von "Volen und Eurland bis nach Holland und "Rranfreich, wozu fich ein guter Freund aufpopferte. Gleichwohl gingen fie burch Deben-"bubler ju Grunde, benen alle Bege gut find, "Soilf au ihren Dachern ju fchneiben; burch .,,den Betrug ber Bedienten, welche bie me-"nige Gefahr, fo man jest lauft, wider bie "Gefete ju handeln, und die Leichtigkeit, fein "Glack ohne guten Namen zu machen, ber-"dorben hat. Man bewundert ben Marin &

ber auf ben Ruinen ber größten Sanbelsfabt "faß, und fich durch ihren Schutt über ben "Bechfel feines eigenen Schickfals aufrichtete. "Ich habe die Worte eines fterbenden Sohns "aus diesem Sause, womit er fein Geschwifter "troftete, bas ihn als feinen zwenten Bater "verehrte, noch nicht vergeffen konnen. "berdienten, aufbehalten ju merden. "weiß, meine Bruder, ob es nicht "ur allgemeinen Berbefferung bienen mochte, wenn ein Saus wie "das unfrige ju Grunde gebt? Man wird baburch jur Erfenntniß fom-"men, wie viel an ehrlichen Bur-"gern geiegen, und fich warnen laf-,,fen, es andern fo fcwer als uns us machen. Diefer Mann fublte fich ftar-"fer ben faltem Blut, als vielleicht Glover "mitten in feiner Begeisterung , wenn er ben gerhabenen Gedanken feines Belben nachfann, mit denen er fich und feine Sandvoll einweih-"te und Frenheit und Baterland aus-"sprach."

Die Tugend will wie bas Lasier ofters verrathen seyn, und man macht sich um die Welt verdient, wenn man die Sonderlinge der einen und die Frechheit des andern in ihrem wahren Lichte zeigt. Vielleicht findet dieses Familienst fich, eine so unvollfommene Co-

pie ich auch bavon nur liefern kann, feine Renner. Bielleicht wird ein Saus, das fein Geheimniß entdeckt fieht, badurch genothigt, feiner Stammtugenden nicht überdruffig zu werden
und die Ehre berfelben langer zu behaupten.
Wenn eine Familie, worin diefer Geift herrscht,
zahlreich ware, wenn fie alle von einem Sinn
barin regiert wurden, und wenn Aufmunterungen hinzu kamen; wie viele Bortheile

Bon biefen Bortheilen mag berjenige gengen, welcher im Stande ift, feiner Baterfladt, ein Gemalbe ihrer Sandlung ju entwerfen über die mahren Grundfage ber allgemeinen und bie Mangel und Diffbrande der einheimischen, über ben Leitfaben, die lettern einzufeben und gu entbeden, über bie Ochabung nuglider Einrichtungen und Berbefferungen; ber, fage ich, im Stande ift, hieruber feinen Mitburgern fowohl mit einer fcarffinnigen Deutlichfeit bie Angen ju offpen als felbige durch die Aufwallungen eines patriotifden Bergens und bas Benfpiel einer edlen Gelbftverlaugnung aufzumeden. Damit ich ber Berfuchung nicht unterliege, ein fo feltnes Mufter offentlich ju umarmen ; fo eile ich , um von benjenigen Werfen Rechenschaft abzulegen, beren Ucberfegung und Auszug ich meinen Lefern überreicht habe.

Der Berr von Dangenil bat feine Ummerkungen fur die Arbeit eines Englanders ausgegeben (\*); fein Name ift gleichwohl nicht lange ein Rathfel geblieben. Der Benfall feines Ronige und bes Publici haben feine patriotische Keder belohnt. Man vermuthet von feiner Reife in die nordischen Reiche eine neue Frucht derfelben. Eine dortige Afademie ber Wissenschaften, welche den Rubm bat, die erfle in ihrer Art ju fenn, erfannte feine Berbienfte und nahm ihn unter ihre Mitglieder auf. Des herrn von Dangenil Reigung far fein Vaterland icheint burch bie Maste eines Fremden hindurch, wiewohl mit einer überlegten und wißigen Schalfheit, über bie uns nur eine angenommene Leidenschaft Gewalt latt. Er fceint nicht ohne Grund die Aufschrift feines Buchs und die erstern Abschnitte über die Bortheis

<sup>(\*)</sup> Remarques fur les avantages et les désavantages de la France et de la Gr. Bretagne par rapport au Commerce et aux autres sources de la puissance des Etats. Traduction de l'anglois du Chevalier John Nickolls. Seconde Edition, à Leydo 1754, 12.

le Reanfreiche aus bem Schriftsteller eines Bolfs geborgt ju haben, das ohne allen Berbacht hieruber Glauben verdient ; fo wie er im Con eines wider feinen Willen aufrichtigen Englanders benfelben ergangt bat. Ueber bie Rachtheile feines Baterlandes urtheilt er mit ber Unpartenlichkeit ber gesunden Bernunft bie fein Charafter fich anmaßt, welcher ihm augleich zu fatten fommt, bie Frenheit eines autgestanten Unterthanen mit ber Achtsamfeit, Die er dem Staat feines Monarchen schuldig ist, zu vereinigen; wiewohl er die erste und letzte Abtheilung mit einem Bint schließt, der feine Aufrichtigkeit schmeichelhaft macht. In bent zwenten Theil feines Werks ahmt ber herr von Dangeuil einen uneingenommenen Brits ten nach, und muntert theils durch lobspruche, Die ber Wahrheiteliebe nichts toften, theile durch Berbachtungen, feine gandsleute gur Rachahmung und Unwendung auf: er thut einige Borfolage, die jum Beffen jedes Bolfs gereichen wurden, und viele, die man mit einer Befrembung ben einem folden vermiffet, das auf feine diffentlichen Anftalten groß thut. Es fehle

an Englandern nicht, die biefen Anhm ihrem eignen Baterlande abftreiten. Wenn uns Unfon die Geschichte von der Ausruftung feines Geschwabers erzählt hat, fo macht er uns faft gegen feine Rachrichten und Urtheile von ben Chinefern aleicaultig. Man fann Daber bem Beren bon Dangenil faum einen Borwurf baraus machen, daß er fich gegen das Ende feines Buche allmählich felbft verleugne, weil er die Einbildungen biefer Infulaner in Unfebung ihrer Regierungsform, Frenheit und blubenben Glucffeligfeit vernichtet. Wenn er fich ben bem Schauspiel , bas er feinen gandsleuten butch ben Schaben, ben er aufbect; giebt won bet Dill eines treugebornen Englanders entfernt : fo überlaßt er fich noch weit weniger bem Leichtfinn eines befriedigten Debenbublere. Der Widerfpruch bon Mitleiben und Bermunderung, womit fein Wert foliebt, ift wenigftens eine fehr befcheibene Ironie.

Die frangbfifche Ueberfegung bes Don Ulloa foll gleichfalls vom herrn von Dans genil fenn. Diefe Rachricht und bie Borrede In bem fpanischen Werf haben mich bewogen, einen Auszug bavon ber Ueberfebung bes erfteren angubangen. Dan fleht bier ein Reich. bas diejenige Babtheit bestätigt, welche ein neuer Schriftfteller in ben letten Billet eines berühmten Unführers ber Schleichhanbler (\*) geundlich, lebhaft und finnreich eingefleibet bat. Dan wird es bem Eifer bes Don Ulloa eber zu aut balten wenn er mit weniger Dagigfeit gegen England fcreibt, beffen Geemacht, Ueberlegenheit und Staatsklugheit im Sandel er bald jum Schrede en bald jur Beschämung feines Baterlandes anführen muß. Wie viele Borurtheile ift er als lenthalben gezwungen aus bem Wege zu raus men, burch welche feine Mitburger fowohl felbft bie Berjahrung ihrer ichimpflichen Reffeln unterforeiben , als fich ju ihrer Befrenung bie Banbe binben. Dier fann man mit Done ausrufen:

Truths would you teach, or save a fin-king land?

All fear, none aid you and few understand,

<sup>(\*)</sup> Testament politique de Louis Mandrin, Généralissime des troupes (de Contrebandiers écrit par luis meme dans sa prison etc. avaléaces 1755.

Laft und an den Spanlern lernen, wie willführlich die Blindheit in unfern eignen Am gelegenheiten und wie hartnäckig fie sen; an den Engländern hingegen, wie geneigt und Einssichen und Gluck machen, bepde lieber zu Einsgriffen in die Rechte der schwächern, als zu unserer einhelmischen und eignen Verbefferung anzwenden; furz, daß die Fehler einzelner Wenschen auch Fehler ganzer Wister und Staatten find.

## Biblische Betrachtungen

Christen.

sede biblische Geschichte ist eine Weisssagung, die durch alle Jahrhunderte, und in der Seele jedes Menschen erfült wird. Jede Geschichte trägt bas Ebenbild des Menschen, einen Leib, der Erde und Asche und nichtig ist, den sinnlichen Buchstaben; aber auch eine Seele, den Hauch Gottes, das Leben und das Licht, das im Dunkeln scheint und von der Dunkelheit nicht begriffen werzden kann. Der Geist Gottes in seinem Worte offenbart sich wie das Selbsistans dige — in Knechtsgestalt, ist Fleisch— und wohnt unter und voller Gnade und Wahrheit,

London, ben 19. Mart, am Palm-Sonntage 1758,

Biblische Betrachtungen

## Ehtiften.

Ich habe hente mit Gott ben Anfang gemacht, jum zwentenmal die beil. Schrift zu lefen. Da mich meine Umftanbe ju ber größten Ginobe nothigen, worin ich wie ein Sperling auf der Spite des Daches fite und mache, so finde ich gegen die Bitterfeit mancher traurigen Betrachtungen über meine vergangenen Thorheiten, über ben Diffbranch ber Boblthaten und Umftande, womit mich die Vorsehung so gnadig unterscheiben wollen , ein Gegengift in der Gesellschaft meiner Bucher, in der Beschäftigung und llebung, die fie meinen Gedanken geben. Die Ausficht einer burren Bufte, worin ich mich von Waffer und Aehren verlaffen febe, ift mir jest naher als jemals. Die Wissenschaften und jene Freunde meiner Bernunft, scheinen gleich Diobs mehr meine Gebuld auf bie Brobe : ftellen, anstatt mich ju troffen, und mehr bi Wunden meiner Erfahrung blutend ju macher als ihren Ochmers ju lindern. Die Ratur he in alle Rorper ein Salz gelegt, bas bie Sche befunftler auszuziehen wiffen, und die Borfel ung (es fcheint) in alle Wiberwartigfeite einen moralischen Urftoff, ben wir aufzulose und abzusondern haben, und den wir mit Ri Ben als ein Bulfsmittel gegen bie Rranthe ten unferer Ratur und gegen unfere Gemuth übel anwenden fonnen. Menn wir Gott b Sonnenschein in der Wolfenfaule überfeben fo erscheint uns feine Gegenwart bes Rach in der Reuerfaule fichtbarer und nachbruckliche Ich bin ju bem größten Bertrauen auf fei Gnabe burch eine Ruckficht auf mein gant Leben berechtigt. Ich erfenne felbft in mein aegenwärtigen Berfaffung einen liebreichen 2 ter, ber in ernfthaften Blicken warnt, ber mi wie ben verlornen Sohn hat in mich fel geben laffen, und meine buffertige Rudfe gu ihm nicht nur mit ber Buruchaltung m ner verbienten Strafe, fondern auch mit ein buldreichen Bergebung und unerwarteten A nahme beantworten wird. Es bat weder meinem bofen Willen gelegen, noch mir Belegenheit gefehlt, in ein weit tieferes Elei in weit schwerere Schulden zu fallen, als t

rin ich mich befinde. Gott! wir find folche armfelige Geschöpfe, daß felbst ein geringerer Grad unserer Bosheit ein Grund unserer Dankbarfeit gegen dich werden muß. Gott! wir sind solche unwurdige Geschöpfe, daß nichts als unfer Unglaube beinen Arm verfürzen, und deinner Freigebigkeit zu segnen Grenzen setzen und fie wider ihren Willen einschränken kann.

Wenn mich Anfechtung hat auf bas Wort aufmertfam gemacht, fo fann ich ben Ochriften des geiftreichen berven das Zeugniß geben, was er ben Rachtgedanken des ehrmurdis gen Schwans diefer Infel ichuldig gemefen. Die Lefung biefes frommen Schriftgelehrten bat die Gottlichkeit ber Bibel fo oft bem Gefubl meiner Seele mit eben berfelben Lebhaf. tigfeit aufgedrungen, womit bas neu gepflangte Jerufalent bas Gefet Mofes von ben Lippen - Esdras horte, Er hat mir ju dem Borfas Unlaß gegeben, meine Betrachtungen ben Diefer wiederholten Lefung ber beil. Ochrift aufzuse: ben, und die Eindrucke ju fammeln, welche Diese oder jene Stelle berfelben in mir erweden und veranlaffen wirb. Die Unparteplichfeit der Critif und die ehrfurchtsvolle Ginfalt eines driftlichen Bergens mogen mich hierin gleichfalls begleiten. Der große Urheber Diefer beiligen Bucher hat die Abficht, jeden aufriche tigen Lefer berfelben meife jur Seligfeit

burch ben Glauben an feinen Erlofer zu mache Die beiligen Manner, unter beren Ramen fie halten worden, wurden getrieben durch ben b ligen Beift; die gottlichen Gingebungen murd ihnen in ber Berfertigung ihrer Schriften m getheilt , bamit fie uns jur gehre , jur Stra gur Buchtigung und Unterricht in ber Gerei tigkeit nublich fenn follten (2. Tim. III. 15. 1 2. Det. 1. 21.). Diese Wirfungen fann Gi feinem entziehen, ber um felbige betet, w ber beil. Geift allen denjenigen verheißen i bie den himmlischen Bater darum bitten. I Rothwendigkeit, und als Lefer in die Empfit ungen des Schriftstellers, den wir vor u haben, ju verfegen, uns feiner Berfaffung viel möglich zu nahern, die wir durch ei gluckliche Einbildungsfraft uns geben tonne ju welcher uns ein Dichter ober Geschichtschr ber so viel moglich zu helfen sucht, ift ei Regel, die unter ihren Bestimmungen eben nothig als ju andern Buchern ift.

Ich will einige allgemeine Anmerkung über die göttliche Offenbarung machen, die n einfallen werden. Gott hat sich geoffenbart di Menschen in der Natur und in seinem Wo Man hat die Aehnlichkeiten und die Beziehur en dieser beyden Offenbarungen noch nicht weit auseinander gesetzt und so deutlich erkla noch auf diese Harmonie gedrungen, worin

ne gesunde Philosophie fich ein weites Feld offnen fonnte. Bevde Offenbarungen muffen auf eine gleiche Urt in ungabligen Rallen gegen die arditen Einwurfe gerettet werden, bende Offenbarungen erflaren , unterftuben fich einan. ber und fonnen fich nicht wiberfprechen, fo febr es auch die Auslegungen thun mogen, die unfere Bernunft barüber macht. Es ift vielmehr ber größte Wiberfpruch und Migbrauch berfelben, wenn fie felbft offenbaren will. Ein Philosoph, welcher ber Vernunft zu gefallen das gettliche Bort aus ben Augen fest, ift in bem Kall ber Juben, die besto hartnadiger bas neue Testament verwerfen, je fester fie an dem al-Un diesen wird die ten zu bangen scheinen. Prophezeihung erfüllt, daß dasjepige ein Uergerniß und eine Thorheit in ihren Augen ift, was jur Bestätigung und jur Erfullung ihrer ubrigen Ginfichten dienen follte. Die Roturfunde und Geschichte find die zwen Afeiler, auf welchen die mabre Religion berubt. Unglanbe und ber Aberglaube grunden fich auf eine feichte Bhufit und feichte Siftorie. Ratur ift fo wenig einem blinden Ungefahr oder ewigen Gefegen unterworfen, als fich alle Begebenheiten durch Charactere und Staatsgrunde aufschließen laffen. Ein Rewton wird als Raturfundiger von ber weisen Allmacht Gottes,

ein Gefcichtschreiber von ber weifen Regierun Sottes, gleich ftark geruhrt werden.

Gott offenbart sich — ber Schöpfe ber Welt ift ein Schriftsteller — Was für ein Schickal werden seine Bücher erfahren mu fen; was für strengen Urtheilen, was für scharstnigen Runstrichtern werden seine Bücher ur terworfen senn? — Wie viele armselige Religionsspötter haben ihr täglich Brod von seine Hand genossen; wie viele starke Geister, wi herostratus, in der Verwegenheit ihrer Scharde eine Unsterblichkeit gesucht, deren Todesang um eine bestere gesteht hat!

Gott ift gewohnt, feine Beisbeit von be Rindern ber Menfchen getadelt ju feben. Di fes Stab war in feiner Gefahr, ohngeachti ihn die Zauberstäbe ber weifen Aegyptier un zingelt anzischten. Diefe Taufendfunftler mare endlich genothiget, ben Finger Gottes in ber verächtlichsten Ungeziefer zu erkennen und ben Propheten bes mahren Gottes auszuweichen Der Begriff, daß das bochfte Wefen felbft di Menfchen einer befondern Offenbarung gewur digt hat, scheint dem Wisling fo fremde un außerordentlich ju fenn, daß er mit Phara fragt: was diefer Gott haben will und wori fein Gesuch besteht. Mit diesem Begriff follt man aber nothwendiger Beife eine Betrachtun Derjenigen berbinden, benen biefe Offenbarun

Bu aut geschehen. Gott bat fic Denfchen offenbaren wollen; er hat fich burch De en fchen offenbart. Er hat die Mittel, Diefe Offenba= rung den Menschen nuslich zu machen, fie fur folde einzunehmen, fie unter ben Menfchen auszubreiten, fortzupflanzen und zu erhalten, auf Die Natur der Menschen feiner Beisheit am gemäßeften grunden muffen. Ein Philosoph . ber Gott in der Babl aller Diefer Umffande und Bege, in welchen Gott feine Offenbarung bat mittheilen wollen, tadeln oder verbesfern wollte. wurde immer vernunftiger handeln, wenn er feinem Urtheil hierin zu wenig zutrauete, bamit er nicht Gefahr liefe, wie jener gefronte Sternkundige, das Ptolomaische Spstem oder seine . Erklarung bes Sternenlaufes fur ben mabren Dimmelebau anzuseben.

Sat Gott fich den Menschen und dem ganzen menschlichen Geschlechte zu offenbaren die Absicht gehabt, so fällt die Thorheit derjenigen desto mehr in die Augen, die einen eingesschränkten Geschmack und ihr eigenes Urtheil zum Probestein des göttlichen Worts machen wollen. Die Rede ist nicht von einer Offensbarung, die ein Boltaire, ein Bolingbrofe, ein Shaftesbury annehmungswerth sinden würzden; die ihren Borurtheilen, ihrem Wis, ihren moralischen, politischen und epischen Grillen am meisten ein Genüge thun würde; sondern

pon einer Entbeckung folder Wahrheiten, an peren Gewißheit, Glaubenswurdigfeit und Wichtigkeit dem ganzen menschlichen Geschlechte gezlegen ware. Leute, die sich Einsicht genug zurtrauen, um eines göttlichen Unterrichts entbehren zu können, wurden in jeder andern Offenbarung Fehler gefunden haben, und haben keine nothig. Sie sind die Gesunden, die des Arztes nicht bedürfen.

Gott hat es unftreitig feiner Weisheit am gemäßeften gefunden, diefe nahere Offenbarung , feiner felbft erft an einen einzigen Denfchen, hierauf an fein Geschlecht und endlich an ein besonderes Bolf zu binden, ehe er erlauben wollte, felbige allgemeiner zu machen. Grunde diefer Wahl laffen fich eben fo wenig von und erforschen, als warum es ihm gefallen, in feche Lagen ju schaffen, mas fein Wille eben fo füglich in einem einzigen Zeitpunfte batte wirklich machen konnen. Ferner, Gott bat fic fo viel moglich bequemt, und zu ber Menschen Reigungen und Begriffen, ja felbft Borurthei-Ien und Odwachheiten heruntergelaffen. fes vorzugliche Merfmal feiner Menschenliebe, davon die minge beilige Schrift voll ift, bient ben ichwachen Ropfen jum Spott, die eine menschliche Weisheit, pder eine Genugthuung ihrer Rengierde, ihres Borwiges, eine Uebereinstimmung mit bem Geschmad ber Beit, in

ber fie leben, ober ber Secte, zu ber fie fich bekennen, im göttlichen Worte zum voraus fetzen. Rein Wunder, wenn fie in ihrer Vorftellung sich hintergangen sehen, und wenn der Seist der Schrift mit eben der Gleichgültigseit zurückgewiesen wird, ja wenn dieser Seist eben so stumm und unnuß scheint, als der Heiland dem Perodes, der ihn, ungeachtet seiner großen Neugierde und Erwartung zu sehen, mit mehr als Kaltsinn zu Pilatus bald zurückschickte.

Wer sollte sich einbilden, baß man in den Buchern Mosts eine Geschichte der Welt hat suchen wollen? Viele scheinen ihn bloß deswergen zu lästern, daß er ihnen nicht Mittel giebt, die Fabeln eines Herodotus zu erklären, zu erzgänzen oder zu widerlegen. Wie lächerlich, wie unglaublich wurde ihnen vielleicht die Geschichzte der ersten Welt vorkommen, wenn wir sie soulkommen hätten, als sie selbige wunschen?

Diese Bucher sollten von den Juden erhalten werden. Es mußten also viele besondere Umstände dieses Volk so nahe angehen, wodurch se für den Inhalt derselben eingenommen werden konnten. Die Geschichte dieses Volks ist an sich seihst von größerer Wichtigkeit in Ansehung unserer Religion, als aller andern Volker ihre, weil Gott in der Hartnäckigkeit dieser Ration das traurigste Vild unserer verdorbenen Ratur, und in seiner Führung und Regierung desfelben die größten Broben feiner Cangmuth, Gerechtigfeit und Barmbergigfeit, furz die finnlichften Offenbarungen feiner Eigenschaften zu erfennen gegeben,

Warum Gott biefes Volf gewählt? Richt seiner Vorzüge wegen. Die Frengeister mögen seine Dummheit und Bosheit in Vergleichung anderer Völfer so starf auszeichnen, als sie wollen: hat Gott das Epangelium nicht gleichfalls durch unwissende und unansehnliche Werfzeuge in den Augen der Welt fortpflanzen wollen? Wer kann seinen Rath hierin erforschen?

So wenig also auch ein Voltaire und Bo-Lingbroke in den funf ersten Abschnitten des r. Buchs Mosis sinden, um die erste historie der Volker zu ergänzen und aufzuklären; von so groher Wichtigkeit sind die Entdeckungen desselben für das menschliche Geschlecht überhaupt.

Es hat an dem guten Willen der Philofophen nicht gefehlt, die Schöpfung als eine
maturliche Begebenheit zu erklären. Es ist daher kein Wunder, daß sie Mose einen gleichen Einfall zugetraut haben, und dieses anstatt einer Erzählung von ihm erwarten. Eine Erzählung, die nach dem Begriff der Menschen abgemessen und gewissermaßen mit den
Begriffen der Zeit, in denen er schrieb, in Verwandtschaft stehen mußte, kann Röpfen wenige
Zufriedenheit geben, die eine Erklärung sor-

bern; bie bie Begreiflichkeit einer Sache ber Wahrheit vorziehen. Man weiß, in wie viel Thorheiten die Reigung funftige Dinge ju erforfchen verleitet bat ; bag biefe Reigung bem Denfchen bas Vertrauen gegeben, fich hiezu fabig ju balten; daß fie die Mittel baju in Sternen , int Bogelfluge u. f. w. fur fuglich und hinlanglich angefeben , um ihrem Borwig ein Genuge in thun. Die Begierde, Dinge ju miffen, die uns ju bod. Die über unfern Genchtsfreis, Die und unerforfchlich find, aus eben der Schwache, die uns bie Bufunft fo buntel macht, bat die Menschen in eben folde låderlide Methoden und Arrthumer geführt. Solche Leute verdienen mit eben foviel Recht Weltweise und Philosophen zu beißen, als man Bigenner, Aftrologen zc. Bahrfager genannt bat.

Laft und naturliche Begebenheiten mit naturlichen, und Bunder mit Bundern vergleichen, wenn wir von felbigen urtheilen wollen.

Daß Mose von der Natur nach Aristotelischen, Cartesischen oder Newtonischen Begriffen sich hatte erklaren sollen, wurde eine eben so lächerliche Forderung senn, als daß Gott sich in der allgemeinen philosophischen Sprache hatte offenbaren sollen, die der Stein der Weifen in so manchen gelehrten Köpfen gewesen.

Daß Mose fur den Pobel allein geschries ben, ift entweder ohne allen Sinn, oder eine lächerliche Art zu urtheilen. Geht die Sonne. im Sommer fur ben Bauer allein fo fruhe auf, weil ber fanle Burger und wolluftige Softing ihres Scheins fo manche Stunden langer entbehren tonnen, oder benfelben unnothig finden?

Paulus murbe entzuckt. Er fand feine Worte, um feine Begriffe, die er bom britten bimmel mit fich brachte, erzählen und beutlich machen zu konnen. So wie unfere Ohren, ohne bom Schall ber Luft gerührt zu werben, nicht horen fonnen, und alles verftandliche Gehor bon einer weder ju ftarfen noch ju schwachen Bitterung ber Luft abhangt; fo ift es mit unfern Porftellungen. Gie hangen von korperlie chen Bilbern ab , und mangeln und laffen fic nicht mittheilen , wo und biefe fehlen , und wo wir folde nicht in andern erwecken fonnen. bie unfern eigenen gleichformig find. Man fieht, wie schwer es ift, die Figuren und Idiotismen einer Sprache in die andere überzutragen, und je mehr bie Denfungsart ber 236fer verschieden ift , ju besto mehr Abweichungen und Etfegungen ober Aequationen, daß ich fo rede, ift man gezwungen. Wie foll das ber eine Erzählung beschaffen senn, in der uns Dinge verständlich und vernehmlich gemacht werden follen, die fo weit anger bem gangen Umfang unserer Begriffe abgesondert liegen ?

Mit was fur Demuth, mit was fur finmiiner Aufmerksamkeit und tiefer Chrfurcht mufschöpfer der Welt von dem Seheimnisse der Schöpfer der Welt von dem Seheimnisse der großen Woche, worin er an unserer Erde gesarbeitet hat, kund machen will. So kurz die Erzählung von der Hervordringung eines Werstes ist, das seinen Beyfall fand, da es da war, das er würdig gefunden so lange zu erhalten, und das er als ein bloßes Gerüste eines höheren Sebändes duf die fenerlichste Art zu vernichten sich vorbehalten hat, so wichtig muß sie in unseren Augen senn. So sehr er sich hermuter gelassen, und das wenige, was und davon zu versiehen möglich, nöthig und nüslich ist, zu offenbaren: so weit übersteigt es gleiche wohl unsere Denkungskräfte.

i. B. Mo fe r. Die Vernunft muß fich thit dem Urtheile jenes Philosophen über des Heraklitus chriften begnügen: Was ich verstehe, ift vortrefflich; ich schließe daher ebenso auf dasjenige, was ich nicht verstehe. Gottes eigenes Zeugniß kann uns allein vollkommen versichern, wo unsere Einsicht in die Natur unzureichend seyn würde. Gott fällt dieses Urtheil, nachdem er seden Theil der Schöpfung besonders angesehen hat. Jeder wurde als gut erklärt. Der Zusammenhang aller dieser Theile giebt ihnen aber die höchste Gute.

Gott fon f Stoff und Form; bas Dafenn und die Bestimmung besselben, daß Richts
Etwas wird, und dieses Etwas alles, was er
will. Wie können wir das in Worten ausbrücken, was wir nicht im Stande sind, uns
im Geringsten vorzustellen? Wir muffen uns
hier als solche ansehen, denen der Sinn des
Gehörs in der Geburt versagt ist, und die man
mit vieler Miche gewisse Wörter aussprechen
lehrt, deren Eindunk sie selbst nicht vernehmen.

1. B. Dofe 2. Aus biefer Bildung bes Menschen, wie fie uns Mose ergablt, erbalten wir einen Magitab, unfere Ratur ju beurtheilen. Go funftlich ber Ban unferes Leis bes ift, fo überfieht hier Gott gleichsam, an feine Beisheit barin ben Menfchen zu erinnern : er findet es nothiger, ihn an den Staub ber Erbe , ben er ju Diefem Meifterftucke bet forverlichen Welt gemacht hat, ju verweisen. Wenn also diefer Leib Stanb ift, wie foll unfere Liebe und Pflege beffelben beschaffen fenn? Der Othem des Lebens in unserer Rafe ift hingegen ein Sauch Gottes. Dasjenige alfo. was das ficherfte Zeichen von der Vereinigung unserer Seele mit bem Leibe ift, beschreibt uns Mofe als eine Wirkung bes gottlichen Sauthes. Die geheimnisvolle Ratur der menichlichen Seele, ihre Abhangigkeit von ihrem Urbeber

-heber, ift in bem finnlichsten und einfachsten Bilde ausgebruckt. Longin hat Mofes bewunbert, wenn er ben bochften Gott fprechen lagt, und mas er fpricht, geschieht. Die Schopfung Des Menschen giebt in Mofes Erzählung eine weit geheimnisvollere und fenerlichere Sandlung als fein bloges Wort. Ein Rathichluß Gottes wird borber eingeführt. Gott nimmt fich bie Muhe, den Staub der Erde ju bilden. Die Abrige Ochopfung icheint in Ansehung biefer ein opus tomultuarium ju fenn. Das größte Gebeimniß wird beschloffen, ba Gott fein gebubetes Werk anhaucht. Diefer Sauch ift bas Ende ber gangen Schopfung. Der Ausbruck, beffen fich Mofe fur die Ceele bedient, enthalt jugleich ein Sinnbild des geiftlichen Lebens berfelben. Go wie unfere Bereinigung bes Rorpers und ber Seele mit bem Othem bes leib-Itchen Lebens verbunden ift und bende jugleich aufhoren, fo besteht bas geiftliche leben in ber Bereiniauna mit Gott und ber geiftliche Tob in ber Trennung bon ihm. Das Geschenf unferes Othems ift bon Gott und fteht en feis ner Sand; ber Gebrauch deffelben fommt auf und an. Laffet und niemals bergeffen, baß biejenige Ratur, beren Dafenn wir aus bem Othem bes Leibes foliegen, Gott nabe angehort, mit ihm nahe verwandt ift; daß unfere Seele nicht ein blo-Bes Dafenn feines Wortes, fondern ein Dafenn

feines hauches hat; daß wir zu allen unfern handlungen seinen Benstand so nothig haben, als das
Othemholen zu unserem Leben. Wir können uns
nicht selbst schaden, ohne Gott zu betrüben; nicht
an seinem Willen Theil nehmen, ohne an seinem Gluck Theil zu nehmen. Wer sollte es glauben,
wenn es uns Gott nicht selbst gesagt hätte, daß er
seinen Ruhm in unserem Gehorsam und den
Genuß seiner Herrlichkeit in unserer Gesellschaft
und Theilnehmung sindet? Das 17te Capitel
Johannis ist ein Commentar über die Schopfung des Meuschen, weil selbige mit der Erlösung desselben zusammen gehalten werden muß,
wenn man bepde in ihrem rechten Lichte, in ihrem
Zusammenhange bewundern will. Ps. 104. 29,30.

1. B. Mose 3. Die Furcht, die Scham bes bosen Gewissens, die Unhinlanglichkeit unferer Vernunft, die Bosheit unseres herzens gut zu machen und zu bemanteln, sind in diesem Theile der Geschichte mit aller treuen Einfalt und Tiefsinnigkeit, deren kein menschlicher Pinsel fähig ift, geschildert. Die Schwierigkeiten, diese Umstände des Sundenfalles zu verstehen, sließen alle aus den Vorurtheilen, die man sich von der Weisheit Adams gemacht, und von den falschen Begriffen, die man für die Weisheit Gottes vorgegeben hat. Dieß ist die Lindheit des menschlichen Geschlechts, hierin

bestand ihre Unschuld, die Gott erhalten, worin er seine Geschöpfe erziehen wollte, die unter seiner Psiege zu der herrlichen Sohe würden ausgewachsen seyn, in welcher unser Heiland uns den Glauben vergleichungsweise mit dem Berhältniß eines Sensforns zu dem vollsommenen Baume vorstellt. Die Unruhe eines bössen Gewissens ist derjenigen Bewegung ähnlich, die wir Scham und Furcht nennen. Wir mussen alle Rebenbegriffe hier verlieren und auf die bloße Bewegung der Seele sehen; unsere Worte sind Allegorien der Gedanken oder Bischer berselben. Unsern Eltern war ihr eigener Leib im Wege, sie wünschten, daß sie sich ihren eigenen Augen entziehen könnten.

1. B. Mose 4. Der Fluch, den Adams Sunde gegen Gott auf die Erde gebracht hatte, wird durch Kains Sunde gegen seinen Bruder verdoppelt. Des ersten Arbeit soll schwer senn; Gottes Segen will sie gleichwohl mit ihren Früchten belohnen. Des letteren gewissermaßen vergebens oder doch nicht von der Wirfung, die sich der Vater versprechen konnte. Die Erzbe sollte ihm ihre Stärke versagen. Je geselziger die Menschen leben, desto mehr genießen sie von dem Boden, an dem sie gemeinschaftlich arbeiten. Je genauer sie die Pflichten der Gessellschaft untereinander erfüllen, desto leichter

wird es ihnen, ihre Bedürfniffe zu befriedigen. Uneinigkeit macht ein fruchtbares Land zur Bufte, arme Einwohner, Flüchtlinge.

1. B. Mofe 5. Das Gefchlechts = Regifer dieses Ravitels zeigt, wie dauerhaft das Leben ber erften Menschen in Bergleichung mit unserem gemesen; es zeigt überdieß, wie alle Dinge, die wir in den lauf ber Ratur und zu ihren Geseten gablen, unmittelbar von Gott abbangen. Beldes Gefet der Ratur ift allaemeiner und gewiffer, als: Menfch, bu mußt fterben ? Selbst biefes Gefet ift von dem Sochften an dem Benfpiele henochs aufgehoben. So wie die Menschen ihre Ratur oft ihrer Bernunft entgegensegen , und ihre Gewohnheit ju handeln au einer Rothwendigkeit machen, fo hat man in ber Weltweisheit oftere bie Ratur ihrem Schöpfer engegenseben wollen und von widernaturlichen und übernaturlichen Werfen-geredet. Die viele Bunder hat Gott gethan , mochte man fagen, daß wir nichts fur Ratur erfennen follen; und mas ift in ber Ratur , in ben gemeinsten naturlichften Begebenheiten, das nicht ein Bunder fur uns ift, ein Bunder im ftrengften Berftande ?

Henoch wandelte mit Gott. Er fah dieses Leben als eine Reise an, als einen Weg, auf bem wir zu unserer heimath, zur Wohnung Gottes kommen sollen. Glucklicher Pilgrim,

ber ben herrn der Ewigkeit, wo er durch ben Glauben einzukehren hoffte, zu seinem Wegweifer und Führer wählte! Er fand einen Richt, weg, den Gott nur zwenen seiner Lieblinge ents bedt hat. Ebr. 11, 13.

1. B. Mofe. o. Wir feben bier ben Stammbater bes menschlichen Geschlechts trunten von dem Gemachse feines eigenen Weinberges, in einem Ochlaf, ber einen Raufch begleitet, in einem Buftande, beffen ein Wachender fich geschamt haben wurde. Cham fieht die Bloge und alle die Umftande, womit fie begleitet war, mit einer Art von Augenweide, die man daraus schließen fann, daß er seinen zwen Brudern Nachricht davon giebt, um, wie es scheint, fie an dem Schausviele Theil nehmen zu laffen. Bie vortrefflich ist in dieser Auffuhrung Chams das Berberben feiner Nachfommen porber verfundiat, in denen wir die menichliche Ratur in eben bem betrubten, icham. pollen Buffande antreffen , im Rausche ihrer Eufte, in einer Ruhllofigkeit ber abscheulichften Lafter und grobften Abgotteren, worin fie fo viele Jahrhunderte gleich eingeschlafenen Trunken. bolden begraben gelegen und noch liegen! Mit was fur gottlicher Beisheit find hingegen in ber Aufführung Gems und Japhets die Sitten ih. rer Rachfommen geschildert! Beit gefehlt, daß

fle an ben abscheulichen Ausschweifungen, morin die Chamiten besonders ein Bergnugen fanben , Theil nehmen , suchen fie vielmehr ben Abichen und die Schwäche ber menichlichen Datur, wie hier an ihrem Bater, mit einem Rleibe ju bedecken. Go wie der trunfene und nachte Noah unter bemfelben lag und nur weniger ins Beficht fiel, jo mar es mit ihren Bemuhungen um Erfenntniß und Tugend auch beschaffen. Sie waren nicht im Stande, ibre trunfene, schlafende und bloße Matur in den Stand berzustellen, worin fich ber wachende und nuchterne Noah befand, der alsdann mit Gott manbelte. Ein Rleid darauf zu becken, mar alles, mas fie thun konnten, so wie die erften Eltern feine andern Sulfsmittel, als Reigenblatter , ju finden wußten. In zwen besondern Umftanden wird die Unvollkommenheit und Unhinlanglichkeit ihrer Tugend noch schöner und finnlicher ausgedruckt. Die gehen ruch marts. Refai. 44, 25. Bas maren die weisesten Beiben beffer, als Menschen, die ruchwarts gin. gen? Ihre Besichter waren abgefehrt, daß fie die Bloke ihres Baters nicht sehen konnten. Sie batten feine Erfenntniß von der der Schande, von der Tiefe des Elendes, worein die menschliche Ratur verfallen mar. Rann ein Bladmore, ber feine Enthufiafieren fur die Mythologie der Alten mit so vielem Wis

ber gelehrten Welt aufgebrungen, uns eine Allegorie aufweisen, die folde wichtige, nicht nur wichtige, fondern zugleich prophetische Wahrbeiten, in fo einfache, lebhafte und fo erstaunend ahnliche Bilder eingekleidet hat? wenn wir biezu die dren Worte Roahs nehmen, in die er benn Erwachen aus feinem Rausche, benm Erblicken des Rleides, womit er fich bedeckt fand , ausbricht; wenn wir die plotliche Berwandlung eines Trunkenen, Aubllosen, in aller Bloke feiner Ochande' liegenden Menschen in einen Engel des Lichtes feben, der über Sahrbunderte in die Zukunft fieht, der von einem Segen Gottes mit Entzudung redet, ber mit feinem Aluche und Segen das Schicksal ber Bolfer entscheidet; welche menschliche Bunge hat jemals mit fo wenig Worten einen folden Strom bon Erfenntnig eingeschloffen , und in eine Begebenheit, die ein fo einfaltiges Unfehen bat, ben Sinn fo vieler tiefen Gebeimniffe gelegt!

1. B. Mofe 11. Wir finden hier eine ungewöhnliche Einigkeit unter den Menschen, eine Einigkeit, die in den bosen Sedanken ihres herzens ihre Starke erhielt. So wie sie auch ohne Sündstut sich vermuthlich bald würden aufgerieben haben, und die Sündstut din dieser Absicht nicht einmal als eine Strafe anzusehen ist, sondern als eine Wohlthat; so wurde die

Berftreuung und bas Misverständnis anf eine betrübtere Urt aus diefer Vereinigung, wie ein Sturm auf eine Windstille, erfolgt senn, als die Gott durch ein Wunder unter ihnen hervorbrachte.

Mose beschreibt dem Eiser Gottes, das Vorhaben der Menschen zu verhindern, mit eben den Worten, womit er die Menschen den ihrigen ausdrücken läßt. Rommt ——— laßt uns niederfahren. Dieß ist das Mittel, wodurch wir dem Himmel näher gekommen sind. Die Herunterlassung Gottes auf die Erde; kein Thurm der Vernunft, dessen Spise dis an den Himmel reicht, und durch dessen Ziegel und Schleim wir uns einen Namen zu machen gesdensen; dessen Fahne der irrenden Wenge zum Wahrzeichen dienen soll.

Sott hat sich die Bereinigung der Menschen porbehalten zu einer einzigen Sprache, zu der einzigen wahren Erkenntniß. Die Ausbreitung des Evangelii ist das Hülfsmittel, unsere Herzen, unsere Sinne und Bernunft zu vereinigen. Die Propheten des alten und neuen Bundes vertrösten uns auf die Zerstörung Babels, und daß die Zerstreuung des menschlichen Geschlechts sowohl ein Ende nehmen wird, als des jüdischen Volkes seine. Die Erhaltung und Regierung der Welt wird ein fortdaueru-

des Wunder bleiben, bis das Geheimniß Gottes ju Ende fenn wird.

1. B. Mofe 14. Die Burudhaltung, mit welcher Mofe hier des Ronigs Melchifedet erwahnt, ohngeachtet ber Wichtigfeit feiner Derfon und bes Umtes, bas er ihm giebt, zeigt, wie Gott fich eingeschrankt, Dofe als einen bloffen Gefchichtschreiber bes judischen Bolfes und feiner Regierung beffelben ju brauchen. Paulus tonnte ben Bebraern basjenige fagen, worüber Gott ihrer Schwachheit wegen fich gar nicht durch Mofe ihnen erflaren wollte. Ein Rube mufite bas Gefet als die einzige mabre Religion. als ben einzigen Gottesbienft ansehen; wir burfen aber nicht benfen, daß in Unfehung Gottes biefes Gefet als die einzige Bedingung nothig gewesen, um ihm zu gefallen. Gott hatte feine treuen Diener und Berehrer vermutblich fowohl in Japhets als Gems Linie, die Roahs Erfenntniß und Glauben ju erhalten suchten, weil wir hier einen Priefter Diefer Ordnung finben. Es gefiel aber Gott, einen abgottifchen Abram ju fich ju rufen, ihn besonderer Gnaben zu wurdigen, feine Rachfommen unter eine besondere Regierung ju nehmen und uns von den Bohlthaten, die er diefem Bolf ermiefen und dem Bezeigen beffelben gegen ihn ju unterrichten; biefes alles um die Welt auf ben -Meffias borzubereiten.

Berftreuung und das Misverftandnis auf eine betrübtere Urt aus diefer Vereinigung, wie ein Sturm auf eine Windftille, erfolgt fenn, als die Gott durch ein Wunder unter ihnen hervorbrachte.

Mose beschreibt ben Eiser Gottes, bas Vorhaben ber Menschen zu verhindern, mit eben den Worten, womit er die Menschen den ihrigen ausdrücken läßt. Kommt ——— laßt uns niedersahren. Dieß ist das Mittel, wodurch wir dem himmel näher gekommen sind. Die herunterlassung Gottes auf die Erde; kein Thurm der Vernunft, dessen Spise bis an den himmel reicht, und durch dessen Ziegel und Schleim wir uns einen Namen zu machen gestensen; dessen Fahne der irrenden Menge zum Wahrzeichen dienen soll.

Sott hat sich die Vereinigung der Menschen porbehalten zu einer einzigen Sprache, zu der einzigen wahren Erkenntniß. Die Ausbreitung des Evangelii ist das Hülfsmittel, unsere herzen, unsere Sinne und Vernunft zu vereinigen. Die Propheten des alten und neuen Bundes vertrösten uns auf die Zerstörung Babels, und daß die Zerstreuung des menschlichen Geschlechts sowohl ein Ende nehmen wird, als des jüdischen Volkes seine. Die Erhaltung und Regierung der Welt wird ein fortdauern-

بأورا الرازان

des Wunder bleiben, bis das Geheimniß Gottes zu Ende fenn wird.

1. B. Mofe 14. Die Burudhaltung, mit welcher Mofe hier bes Konias Melchisedef erwahnt, ohngeachtet ber Wichtigfeit feiner Berfon und bes Amtes, bas er ihm giebt, zeigt, wie Gott fich eingeschrankt, Dofe als einen bloffen Geschichtschreiber bes judischen Bolfes und fetner Regierung beffelben ju brauchen. Paulus fonnte den Bebraern dasienige fagen, worüber Gott ihrer Schwachheit wegen fich gar nicht burch Mofe ihnen erflaren wollte. Ein Jude mußte bas Gefet als die einzige mahre Religion, als ben einzigen Gottesbienft anfehen; wir durfen aber nicht denfen, daß in Unfehung Gottes dieses Geset als die einzige Bedingung nothig gewesen, um ihm zu gefallen. Gott batte feine treuen Diener und Verehrer vermuthlich fowohl in Japhets als Sems Linie, die Moahs Erfenntniß und Glauben zu erhalten fuchten, weil wir hier einen Briefter Diefer Ordnung finben. Es gefiel aber Gott, einen abgottischen Abram zu fich zu rufen, ihn besonderer Guaben zu murdigen, feine Rachfommen unter eine befondere Regierung ju nehmen und uns von den Bohlthaten, die er biefem Bolf erwiefen und dem Bezeigen beffelben gegen ihn gu unterrichten ; biefes alles um bie Welt auf ben Meffias vorzubereiten.

Berftreuung und bas Mifverftanbnif auf eine betrübtere Urt aus biefer Vereinigung, wie ein Sturm auf eine Windfiille, erfolgt fepn, als die Gott durch ein Wunder unter ihnen hervorbrachte.

Mose beschreibt dem Eiser Gottes, das Vorhaben der Menschen zu verhindern, mit eben den Worten, womit er die Menschen den ihrigen ausdrücken läßt. Kommt ——— laßt uns niedersahren. Dieß ist das Mittel, wodurch wir dem himmel näher gekommen sind. Die herunterlassung Gottes auf die Erde; kein Thurm der Vernunft, dessen Spise bis an den himmel reicht, und durch dessen liegel und Schleim wir uns einen Namen zu machen gestensen; dessen Fahne der irrenden Menge zum Wahrzeichen dienen soll.

Sott hat sich die Vereinigung der Menschen porbehalten zu einer einzigen Sprache, zu der einzigen wahren Erkenntniß. Die Ausbreitung des Evangelii ist das Hülfsmittel, unsere herzen, unsere Sinne und Vernunft zu vereinigen. Die Propheten des alten und neuen Bundes vertrösten uns auf die Zerstörung Babels, und daß die Zerstreuung des menschlichen Geschlechts sowohl ein Ende nehmen wird, als des jüdischen Volkes seine. Die Erhaltung und Regierung der Welt wird ein fortdauern-

des Wunder bleiben, bis das Geheimniß Gottes zu Ende fenn wird.

1. B. Mofe 14. Die Burudhaltung, mit melder Mofe hier bes Ronias Melchisedef erwahnt, ohngeachtet ber Wichtigfeit feiner Derfon und des Amtes, das er ihm giebt, zeigt, wie Gott fich eingeschrankt, Dose als einen bloffen Geschichtschreiber bes judischen Bolfes und feiner Regierung beffelben ju brauchen. Paulus fonnte den Bebraern basjenige jagen, worüber Gott ihrer Schwachheit wegen fich gar nicht burch Mofe ihnen erflaren wollte. Ein Jude mußte bas Gefet als die einzige mahre Religion, als den einzigen Gottesdienst ansehen; wir durfen aber nicht denken, daß in Ansehung Gottes diefes Gefet als die einzige Bedingung nothig gewesen, um ihm ju gefallen. Gott batte feine treuen Diener und Verehrer vermutblich fowohl in Japhets als Gems Linie, die Roahs Erfenntniß und Glauben zu erhalten fuchten, meil wir hier einen Briefter Diefer Ordnung finben. Es gefiel aber Gott, einen abgottifchen Abram zu fich zu rufen, ihn befonderer Gnaben zu wurdigen, feine Rachfommen unter eine befondere Regierung ju nehmen und uns von ben Bohlthaten, die er biefem Bolf erwiefen und dem Bezeigen beffelben gegen ihn gu unterrichten; Dieses alles um die Welt auf ben Meffias vorzubereiten.

Ich bediene mich diefes Umftanbes insbefondere, um einen rechten Begriff von ber Abficht der gottlichen Offenbarung ju geben. Durch bie Juden follte biefelbe ausgebreitet werben: fie mußte ihnen alfo fo intereffant als moglich gemacht werden, durch eine genaue Befdreibung bes Lebenslaufes ihrer Vorfahren , die fie fur bie fleinften Umftande einnehmen follten , burch alle die Bulfsmittel, welche die Reigung eines Bolfes beschäftigen und an fich ziehen tonnen. Es ift alfo eine gleiche Thorheit, in Dofe eine Geschichte anderer Bolfer, außer in fofern ihre Berbindung mit den Juden felbige unentbehrlich macht, als eine gange Entwicklung bes gottlichen Onftems in einer Offenbarung ju fuchen, die fur Menfchen geschehen.

1. B. Mofe 27. Man muß mit Bewunberung sehen, wie Gott sich in alle kleine Umstände einläßt, und die Offenbarung seiner Regierung in gemeinen Begebenheiten des menschlichen Lebens den seltenen und außerordentlichen
vorzieht; wie er die Vorurtheile, die Irrthumer,
die guten und bösen Reigungen der Menschen
in seiner Gewalt hat, sie zu seinem Rathe lenkt,
und denselben, ungeachtet aller menschlichen
Hindernisse, gleichwohl durch sie selbst herrlich
ausschihrt. Unterdessen wir unwissende arme
Wenschen an nichts als an unsere kleinen Leis

benschaften und Projecte benken, und jenen zu Gefallen diese auszusühren suchen, spielt uns Gott sein eigenes Muster in die Hande, an dem eine unbekannte Hand wie an ihrem eigenen wirkt, und wo ein Isaak, ungeächtet seines Widerwillens, selbst die Hande anlegen muß. Umsonst, daß er mit einem großen Zittern stark zittert, daß ihn ein heftiger Schauder nach dem andern überfällt... Ich habe ihn gesegnet; ja er soll gesegnet sen!

Wollen wir noch an der göttlichen Regierung zweifeln, da die Schrift alle grofie Begebenheiten, alle wichtige Umstände gleichgültig ansieht, und Gottes Aufmerksamkeit sich auf die kleinste Bewegung unserer Seele, auf Isaaks Liebe zu Wild, auf Esaus Linsengericht, auf Jakobs steinernen Polster erstreckt, und diese Proben seiner Vorsehung, die den Meisten gleich Thorheit sind, seiner Offenbarung allein werth schäft?

Das Wort Gottes ift gleich jenem flammenden Schwerdte, das allenthalben fich binfehrt, oder gleich dem Lichte, das alle Farben in fich balt.

1. B. Mofe 33. Jakob kauft hier ein Stud Beld, um fein Gezelt aufzuschlagen, im Lande ber Verheißung, das ganz feinen Rach- kommen gehören follte. So kaufte Gott bas

96 bediene mich dieses Umstandes insbefondere, um einen rechten Begriff von ber Ubficht der gottlichen Offenbarung ju geben. Durch Die Juden follte Dieselbe ausgebreitet merben: fie mußte ihnen alfo fo intereffant als mbalich gemacht werden, durch eine genaue Beschreibung bes Lebenslaufes ihrer Borfahren, die fie fur Die fleinften Umftande einnehmen follten, burch alle die Bulfsmittel, welche die Reigung eines Rolfes beschäftigen und an fich gieben tonnen. Es ift also eine gleiche Thorbeit, in Mose eine Geschichte anderer Bolfer, außer in fofern ihre Berbindung mit den Juden felbige unentbehrlich macht, als eine gange Entwicklung bes gottlichen Spftems in einer Offenbarung ju fuchen, die fur Menfchen geschehen.

1. B. Mofe 27. Man muß mit Bewunberung sehen, wie Gott sich in alle kleine Umstände einläst, und die Offenbarung seiner Regierung in gemeinen Begebenheiten des menschlichen Lebens den seltenen und außerordentlichen
vorzieht; wie er die Vorurtheile, die Irrthumer,
die guten und bösen Reigungen der Menschen
in seiner Gewalt hat, sie zu seinem Rathe lenkt,
und denselben, ungeachtet aller menschlichen
Hindernisse, gleichwohl durch sie selbst herrlich
ausschihrt. Unterdessen wir unwissende arme
Wenschen an nichts als an unsere kleinen Lei-

benschaften und Projecte benken, und jenen zu Gefallen diese auszusühren suchen, spielt uns Gott sein eigenes Muster in die Hande, an dem eine unbekannte Hand wie an ihrem eigenen wirkt, und wo ein Isaak, ungeächtet seines Widerwillens, selbst die Hande anlegen muß. Umsonst, daß er mit einem großen Zittern stark zittert, daß ihn ein heftiger Schauder nach dem andern überfällt... Ich habe ihn geseg, net; ja er soll gesegnet sen!

Wollen wir noch an der göttlichen Regierung zweifeln, da die Schrift alle große Begebenheiten, alle wichtige Umstände gleichgültig ansieht, und Gottes Aufmerksamkeit sich auf die kleinste Bewegung unserer Seele, auf Jsaaks Liebe zu Wild, auf Esaus Linsengericht, auf Jakobs steinernen Posser erstreckt, und diese Proben seiner Vorsehung, die den Meisten gleich Thorheit sind, seiner Offenbarung allein werth schätt?

Das Bort Gottes ift gleich jenem flammenden Schwerdte, das allenthalben fich hintehrt, oder gleich bem Lichte, das alle Farben in fich halt.

1. B. Mose 33. Jakob kauft hier ein Stuck Feld, um sein Gezelt aufzuschlagen, im Kande der Verheißung, das ganz seinen Nach-kommen gehören sollte. So kaufte Gott bas

judifche Bolf als einen Bled ber gangen Erde, in ber Abficht, alle Bolfer ju überführen, baß fie ibm eben fo theuer fenen, ihn eben fo nabe angeben follten, als diefes; und wie die Juden ein eben fo großes Recht ju bem gangen ganbe batten als Jakob ju diefem Blede, fo ift bas Recht aller Bolfer gegen bas Recht biefes einzigen. Ein Bled Uders um ein Gezelt aufzuschlagen — wie vollkommen ftimmt dieses mit bem irdifchen Ranaan , mit ber Stiftshutte , ig felbft mit bem Tempel Salomons überein, gegen die ewige Berrlichfeit, die a ller Belt aufgeben foll und aufgegangen ift! Der Geift ber Weisfagung ift bas Zeugniß Jesu. (Offenb. 19, 10,). Diese Regel dient der gangen beil. Schrift jum Edftein und muß ein Brobierftein aller Ausleger fenn.

111. B. Mo se 3. Wose hat uns Gott beschrieben, daß er ruhete nach der Schöpfung. Dier sinden wir ein größeres Geheimniß in den Briedensopfern ausgedrückt. Gott erklärt sie für seine Speise; der süße Geruch derselben soll seine Speise seyn. Wie in den Brandopfern die Strafe unserer Sünden, die Unreinigkeit unserer Natur in Vorbildern von Gottes Augen entfernt wurden, so sah er in diesen Friedenspefern das Leben der neuen Kreatur, sein Bild erweckt, wiederhergestellt. Dieß ist die Speise

Gottes, die wir Menschen ihm bringen. Er hatte Wein von seinem Weinstocke verlangt; der Gartner brachte ihm Weinessig mit Galle vermischt. Diesen trank sein Sohn für ihn am Krenz. Gott welche Wunder in deiner Erlösung! in deinem Bessen, in deinen Eigenschaften! Die Natur verschwindet vor deinem Worte. hier ist das Allerheiligste; die ganze Schöpfung ist nur ein Borhof gegen dasjenige, was wir in diesem Worte sehen.

III. B. Mose 13. Es ist eine bekannte Beobachtung aller Ausschläge, daß, je mehr sie auswärtig erscheinen, desto weniger sind sie gefährlich, weil die Ausbreitung des Giftes die Schärfe desselben schwächt, und je mehr die Oberstäche des Körpers damit bedeckt ist, dessto mehr sind die innern Theile davon erleichtert. War der Aussas der Jöllner und Sunder in den Augen unseres Seelenarztes nicht gleichfalls reiner, als der Pharisaer und Schriftzgelehrten ihrer?

III. B. Mofe 19, 33. Wir finden ber Fremden fo oft in der heiligen Schrift gedacht, daß Gott besondere Ursachen gehabt zu haben scheint, den Juden die Pflicht zu empfehlen, sich der Fremden anzunehmen.

Die Bereinigung ber Menfchen untereine ander war ein tief angelegtes Project bes Sa-

tans, um feine Bertichaft über fie burch bas naturliche Berberben bequemer, bauerhafter, und feine Oflaveren fcmerer ju machen. her feben wir die Gottheit den fenerlichen Ent folug faffen, biefer Abficht zuvorzukommen Benn gleich eine allgemeine Blindheit die Denichen überzogen hatte, so mare fie doch nicht pon gleichem Grade ben allen Bolfern , und aus gleichen Grrthumern jufammengefett gewefen. Redes Geschlecht baute jest ben Grund feines Unfrautes nach feiner Phantafie. Die Menfchen mußten folglich in ihren Urtheilen und Reigungen febr abzuweichen anfangen, aus bem naturlichen Reichthum ihres Bodens, fo fclecht auch bas Gemachs beffelben an fich mar. nachtheilig alfo die Zusammenbindung der ausgegrieten Menfchen fur fie gewesen mare, fo portheilhaft war ihre Zusammenkunft, nachdem fich ein Unterschied zwischen ihren Gebrauchen. Urt ju benten u. f. f. befanb. Nichts ift so portheilhaft als die Vergleichung verschiedener Mennungen und Reigungen fur die Bernunft, und nichts ber Bernichtung angenscheinlicher Ungereimtheiten und grober Lafter forderlicher.

V. B. Mofe 4. Bas für ein herrliches Rapitet! Jedes Wort, das aus dem Munde Gottes geht, ift eine ganze Schöpfung von Ge, danken und Bewegungen in unserer Seele.

Gott will uns felbst nahe senn, und fommt in unsere Bergen, nicht nur, wie aus der wussen und leeren Erde, ein Paradies aus denselben zu machen, sondern das Gegelt des himmels selbst hier aufzuschlagen. O wie sollte uns diefer Erdenklos heilig senn, auf dem Gott wurdigt seine Hutte aufzuschlagen, weil unser armer Seist darunter wohnt!

Gott! wie bin ich wohl im Stande, das alles aufzuschreiben, was mein herz fühlt, was mein herz angiebt! Wenn Johannes als ein Mensch geschricben hatte, so wurde er niemals aufgehort haben. Er sagte die Wahrheit seines herzens, daß die Bücher zu groß sepn wurden für die ganze Welt.

B. 39. Wie die ganze Dauer der Zeit nichts als ein heute der Ewigkeit ist! Die ganze Zeit macht einen einzigen Tag in Gottes haushaltung aus, wo alle Stunden zusammenhäugen und in Einen Morgen und Einen Abend eingeschlossen sind. Die Ankunft unseres heilandes machte den Mittag der Zeit aus. Gott! was ist die Ewigkeit! und was ist der herr derselben! wie viel Millionen Tage haben dazu gehört, wie viel Millionen Bewegungen hat die Erde gemacht, ehe sie zu derjenigen gekommen, die sie heute macht; und wie viele Millionen werden auf selbige folgen, die du alle gezählt hast, wie die vergangenen gezählt sind! Wie

biefe Ewigfeit von Tagen, die in ber Belt gewesen find und noch fenn follen, nichts als Beute fur bich find, fo ift ber heutige Lag eine Ewigkeit fur mich, ja ber jegige Augenblick eine Ewigkeit fur mich. herr , bein Wort macht und flug, wenn es uns auch nicht mehr gelehrt . batte, als, biefe unfere Tage jahlen. Bas für ein Rausch, mas fur ein Nichts find fie in uns fern Augen, wenn die Bernunft fie gablt! mas für ein Ull, mas für eine Emigfeit, wenn fie ber Glaube gablt! Berr ! lebre mich meine Tage tablen, auf daß ich klug werde! Alles ift Weisheit in beiner Ordnung der Ratur, wenn der Geift beines Wortes ben unfrigen aufschließt. iff Labyrinth, alles Unordnung, wenn wir felbft feben wollen. Elender als blind, wenn wir bein Wort verachten und es mit ben Tauschglafern bes Satans ansehen. Unfere Angen haben bie Scharfe bes Ablers, gewinnen bas Licht ber Engel, wenn wir in deinem Worte Alles feben, Dich , liebreicher Gott ! himmel und Erde , bie Berte beiner Bande, Die Gedanten beines Bertens gegen bevbe und in benden. Der Chrift allein ift ein Mensch, er allein liebt fich, die feinigen und feine Bater, weil er Gott liebt, ber ihn zuvor geliebt hat, da er noch nicht da mar. Der Chrift allein ift ein herr feiner Lage, weil er ein Erbe der Zufunft ift. Go hangt unfere Beit mit ber Ewigkeit jufammen, baß man

man fie nicht trennen kann, ohne benden das Licht ihres Lebens auszublasen. Ihre Berbindung ist die Seele des menschlichen Lebens, so ungleich sie auch ihrer Natur nach sind, wie die Berbindung der Seele mit dem Leibe das zeitliche Leben ausmacht.

V. B. Mose 30, 11. Welche Geheimnisse unserer Natur sinden wir in Sottes Wort ausgeklart! ber ganze Mensch scheint ohne dasselbe nichts als Erde zu senn, ohne Gestalt leer, und Kinsternis auf der Fläche der Tiefe. Dier ist eine Tiefe, die kein menschlicher Versstand absehen kann; eine Tiefe, auf der Dunkelheit liegt, die unsern Augen nicht einmal erlaubt, die Oberstäche recht zu unterscheiden. Wollen wir etwas wissen, so lasset uns den Geist fragen, der über dieser Tiefe schwebt, der diese ungestalte, leere, geheimnisvolle Welt in die Schönheit, die Ktarheit, die Herrlichkeit verssehen kann, gegen welche die übrige Schöpfung ihren Glanz zu verlieren scheint.

Das Gebot, das uns Gott giebt, ift nicht berborgen, — ift nicht fern von uns; das Urtheil ift dir nahe, Mensch — es ift in deinem Munde, in deinem Herzen — daß du dich nicht entschuldigen kannst mit der Schwierigkeit, es zu thun, oder mit der Frenheit, es zu unterlassen. Dieses Gebot ift dergestalt in dein BeBamann's Schriften I. Ib.

fen verflochten, daß dieses aufhören muß, wenn bu jenes Wort in deinem Munde verleugnen oder brechen willst.

V. B. Mose 34, 6. Der Satan bemächtigt sich nicht nur unserer sinnlichen Werkzenge und Kräfte, sondern auch der Vernunft selbst. Das Leben unseres Heilandes und die wunderbaren Euren, die er that, waren mehrentheils in der Einlösung oder Wiedererstattung dieses obern und untern Mühlsteins, aus deren Vereinigung die Bewegung und Bedingung unserer Natur und unseres Lebens besteht.

Jos. 1, 18. hier finden wir ein neues Exempel, wie Gott das jum voraus besiehlt, was der Mensch, wenn er sich selbst überlassen ist, als nothwendig und als seine eigene Pflicht ansieht. Daher ist im Abgrunde unseres herzens eine Stimme, die uns der Satan selbst nicht hören läßt, die aber Gott hört, und auf die er uns ausmerksam zu machen sucht. Wenn wir zur Selbsterkenntniß gelangen, wenn wir von ungefähr uns selbst in unserer wahren Gestalt zu Gesicht bekommen; wie wünschen, wie stellen, wie ängstigen wir uns, wie fühlen wir die Nothwendigkeit von all dem, was Gott ohne unser Wissen, ohne daß wir Antheil daran genommen und darnach gefragt hätten, sich nicht

ermubet bat und borguhalten, und anzubieten, und zur Unnehmung beffelben aufzumuntern ja einzuschrecken! Wir horen aledann das Blut bes Beribhners ichrenen; wir fuhlen es, daß ber Grund unferes Bergens mit dem Blute befprengt ift, das jur Berfohnung der gangen Belt vergoffen worden. Alle Bunder der beiligen Schrift geschehen in unserer Seele. Gro-Ber Gott! unfere verderbte Ratur, in welcher bu himmel und Erbe haft vereinigen und jus gleich erschaffen wollen, ift bem Chaos nur aar ju ahnlich, feiner Ungeftalt, feiner Leere und Dunkelheit nach, welche die Liefe vor unferen Augen bedeckt, welche bir allein befannt ift. Mache diese mufte Erde durch den Beift bei nes Mundes, burch bein Wort, ju einem guten . ju einem fruchtbaren gande , ju einem Garten beiner Sand!

Richter 6. Wir lefen so oft: die Jeraeliten schrieen, Mose schrie, die Erde schreyt. So wenig Gott Ohren bedarf, um zu horen, so wenig bedarf er einer Stimme, die er hören sou. Seine Allgegenwart, seine Allwisfenheit sind sein Ohr und sein Auge; seine Barmherzigkeit und Weisheit giebt der ganzen Schöpfung eine Stimme; das heißt, jeder hat sein Maß, das er füllen muß. Gott hort unser Schreyen, wenn der Schlaf ober Rausch fen verfiochten, daß dieses aufhören muß, wenn bu jenes Wort in deinem Munde verleugnen oder brechen willft.

V. B. Mose 34, 6. Der Satan bemächtigt sich nicht nur unserer sinnlichen Werkzeuge und Kräfte, sondern auch der Vernunft selbst. Das Leben unseres heilandes und die wunderbaren Euren, die er that, waren mehrentheiss in der Einlösung oder Wiedererstattung dieses obern und untern Mühlsteins, aus deren Vereinigung die Bewegung und Bedingung unserer Natur und unseres Lebens besteht.

Jos. 1, 18. hier finden wir ein neues Exempel, wie Gott das jum voraus besiehlt, was der Mensch, wenn er sich selbst überlassen ist, als nothwendig und als seine eigene Pflicht ansieht. Daher ist im Abgrunde unseres herzens eine Stimme, die uns der Satan selbst nicht hören läßt, die aber Gott hört, und auf die er uns aufmerksam zu machen sucht. Wenn wir zur Selbsterkenntniß gelangen, wenn wir von ungefähr uns selbst in unserer wahren Gestalt zu Gesicht bekommen; wie wünschen, wie siehen, wie ängstigen wir uns, wie fühlen wir die Nothwendigkeit von all dem, was Gott ohne unser Wissen, ohne daß wir Antheil daran genommen und darnach gefragt hätten, sich nicht

ermubet hat uns vorzuhalten, uns anzubieten, und zur Unnehmung beffelben aufzumuntern ja einzuschrecken! Wir horen alsbann bas Blut bes Beribhners ichrenen; wir fublen es, daß ber Grund unferes Bergens mit dem Blute befprengt ift, bas jur Berfohnung ber gangen Belt vergoffen worden. Alle Bunder der beiligen Schrift geschehen in unserer Seele. Gro-Ber Gott! unfere verderbte Ratur, in welcher bu himmel und Erde haft vereinigen und gugleich erschaffen wollen, ift dem Chaos nur gar au abnlich, feiner Ungeftalt, feiner Leere und Dunkelheit nach, welche die Liefe bor unferen Augen bedeckt, welche bir allein befannt ift. Mache Diefe mufte Erbe burch ben Beift beis nes Mundes, burch bein Wort, ju einem que ten, ju einem fruchtbaren gande, ju einem Garten beiner Sand!

Richter 6. Wir lefen so oft: die Jeraeliten schrieen, Mose schrie, die Erde schrent.
So wenig Gott Ohren bedarf, um zu horen,
so wenig bedarf er einer Stimme, die er hören sou. Seine Allgegenwart, seine Allwissenheit sind sein Ohr und sein Auge; seine Barmherzigkeit und Weisheit giebt der ganzen
Schöpfung eine Stimme; das heißt, jeder hat
sein Maß, das er füllen muß. Gott hort unser Schrepen, wenn der Schlaf ober Nausch der Sunde uns an nichts weniger, als an uns felbft, benfen läßt; befto mehr benft er bann an und. Er weiß die Noth, in der wir alsbann find; diese unsere Roth ift bas Geschrei, bas er bort. Wie ungludlich murben felbit die Raben fenn, wenn Gott mit der Ochopfung ibres Kutters so lange warten wollte, bis fie bungerte und fie ihn barum anzurufen anfingen ! Richts murbe fo alt werden auf der Welt, um eine Stimme brauchen zu tonnen. Wir murben verhungern, ebe unfere Bunge latten lern-Die eine Mutter bas Geschrei ihres Rindes ohne Sprache verfteht, fo Gott unfern hunger und Durft, unfere Bloge und Unreinigfeit; und er hat für alles geforgt, noch ehe wir etmas von diefen Bedurfniffen mußten, noch ehe wir ihm ein aut Wort darüber gegonnt hatten, ja ohne daß ihm die meiften Menschen dafur banken, und fein Geschrei boren, mit bem er uns feinen himmel anbietet.

Ruth I. Gott hat mit einer bewundernswurdigen Weisheit eine harmonie, ein so aufferordentliches Band und Scheidewand zugleich zwischen den Kräften bes Leibes und der Seele, zwischen den Sewässern oben und unten eingeführt, daß sie sich einander ersehen, gegen einander dienstfertig sind, und in ihrer Entfernung einen Zusammenhang sinden. Gott hat

unserem' Leibe bas Gefühl bes hungers gegeben, daß wir eben eine solche Rothwendigkeit in unferem Beifte voraussepen follen. Ja vielleicht macht der hunger, der Rummer, die Durre, worin unfer Beift lebt, ben Leib fo fchwach, fo gierig. Dofe, unfer Beiland, und feine Rachfolger erfuhren mit ihren Ginnen die Rahrung, die wir in der Vollbringung des gottlichen Wortes fühlen follen; wie ein wahrer Chrift bas Wort Gottes, je langer, je mehr er es liest, von allen Buchern durch ein Wunderwerf unterschieden findet, den Geift des Wortes in feinem Bergen ichmelgen, und wie durch einen Than des himmels die Durre deffelben erfrischt fühlt, wie er es lebendig, fraftig, scharfer denn fein zwenschneidig Ochwerdt, an fich pruft, bas burchdringt bis jur Scheidung ber Seele und bes Geiftes, ber Gebeine und bes Marfes in benfelben.

1. B. Sam. 9. Wie hat fich Gott ber Bater gedemuthigt, ba er einen Erdenkloß nicht nur bildete, sondern auch durch seinen Othem beseelte! Wie hat sich Gott der Sohn gedemuthigt! Er wurde ein Mensch, der geringste unter den Menschen; er nahm Anechtsgestalt ans er wurde für uns zur Sunde gemacht. Wie hat sich Gott der heilige Geist erniedrigt, da er ein Geschichtschreiber der kleinsten, der ver-

uchtlichsten Begebenheiten auf ber Erbe geworben ift, um dem Menschen in seiner eigenen Sprache, in seinen eigenen Geschäften, in seinen eigenen Begen die Rathschlusse, die Geheimnisse und die Bege der Gottheit zu offenbaren!

Stellet euch das Geheimnis vor, wodurch ihr euch einem Bolfe wolltet verftandlich machen, das taub und blind geboren mare, oder beffen Augen und Ohren durch Zauberen verschloffen maren. Rur Gott murbe ju einem folchen Bolfe reden fonnen ; nur berjenige , ber Augen und Ohren geschaffen hatte, und ber mit feinem Singer alle Macht der Zauberer Aegoptens Schanden machte, wurde fich einem folchen Bolfe entbecken fonnen. Die Natur ift herrlich; mer kann fie überfeben? mer verfteht ihre Oprache? Sie ift ftumm, fie ift leblos fur ben na turlichen Menfchen. Die Odrift, Gottes Wort, ift herrlicher, ift volltommener, ift die Umme, die uns die erfte Speise giebt, und uns fark macht, almablich auf unfern eigenen gufen gu geben.

Der heilige Geift erzählt uns in ber Begebenheit einer Moabitin die Geschichte der menschlichen Seele; in dem Rath und Troft, in der Zärtlichkeit, in der verborgenen Führung ihrer Schwiegermutter seine eigene Leitung der Menschen. So sehen wir in der Geschichte Sauls eben daffelbe unter einem neuen Lichte, in einem neuen Rleide. So ist die Natur; Gott läßt seine Gute die Menschen schmecken in tausend Gestalten, in tausend Verwandlungen, die nichts als Schalen seiner Gute sind, die durch die ganze Schöpfung als Grund ihres Dasenns, ihres Segens sließt. Lasset uns die ganze Schrift als einen Baum ansehen, der voller Früchte, und in jeder einzelnen Frucht ein Same, ein reicher Same eingeschlossen ist, in dem gleichfalls der Baum selbst und die Früchte desselben liegen. Dieß ist der Baum des Lebens, dessen Blatzter die Voller heilen, und dessen Früchte die Seligen ernähren sollen.

1. B. Sam. 21. Der heilige Geist ist ein Geschichtschreiber menschlich thörichter, ja sündlicher Handlungen geworden. Er hat die Lügen eines Abraham, die Blutschande Lots, die Verstellungen eines Mannes nach dem Herzen Gottes, erzählt. Gott, deine Weisheit hat die Thorheit der Menschen, die Sünde der Menschen, durch einen Rath, den keine Vernunft genug bewundern und verehren kann, zu unserem Zuchtmeister auf Christum, zu unserem Auchtmeister auf Christum, zu unserem Kuhme in Christo gemacht. Gott! wie hat der Stolz in das menschliche Herz kommen konnen! die ganze Schrift ist in einer Art geschrieben, worin du dich selbst hast demuthigen wollen, um uns die Demuth zu sehren; um den

Stolz des Philisters zu Schanden zu machen, ber beine Wunder, unter dem Griffel, mit dem du sie an die Pforte vor den Angen himmels und der Erde schreibst, für die Schrift eines Wahnwißigen ansieht; daß die Schne der Schlange um die Weisheit kommen, den gestegneten Weibes Samen zu binden, weil sie ihn gleichfalls für verrückt ansehen; daß dein Apostel öffentlich der Raseren beschuldigt werden mußte; warum? weil dein Seist durch ihn Worte der Wahrheit und Rüchternheit sprach.

- 1. B. Sam. 26, 3. David fieht, und schickt gleichwohl Kundschafter aus, um dadurch zu erfahren, was er sieht. Ift nicht allenthalben ber Geist Gottes, der die Sohen unserer Vernunft niederreißt, um uns ein himmlisches Gesicht dafür mitzutheilen; der unsere Vernunft zu verwirren scheint, indem er sein Licht in ihr scheinen läßt, und die Finsterniß absondert?
- 1. B. d. Ron. 3. Alle Werke Gottes find Zeichen und Ausdrucke feiner Eigenschaften; und so, scheint es, ift die ganze körperliche Natur ein Ausdruck, ein Gleichnis der Geifterwelt. Alle endliche Geschöpfe sind nur im Stande, die Wahrheit und das Wesen der Dinge in Gleichnissen zu sehen.

- 1. B. b. Ron. 8. Berliert fich nicht alle Bracht, alle Aufmerksamkeit auf Die Baufunft und ben Reichthum bes Ronigs, wenn wir Salomon bor dem Altare des herrn febend und feine Urme gen himmel ausgebreitet feben? Der Geift bes Gebetes quillt aus feinem Bergen, er fullt feinen Dund, wie der Rauch ben Tempel gefüllt hatte. Wir haben nicht nothig, und wir find nicht vermogend, wie Salomon zu bauen : unfer Saus ift icon fertig, bon bem biefes nur ein Schatten mar, ja unfer Berg ift Gott angenehmer, als diefer Tempel. Wir konnen alle wie Salomon beten. Das Gebet unfers Ronigs und Sobenpriefters macht alle unsere Seufger, so gebroden, fo verftummelt, fo furt fie find, eben fo boll, so reich, so fraftig.
- 1. B. d. Kon. 29. Der Gott, ber ben Sturm, das Erdbeben, das Feuer zu seinen Boten hat, mahlt eine stille, leise Stimme zum Zeichen seiner Segenwart. Diese Stimme hort ein Elias, der den Sturm, das Erdbeben und das Feuer gesehen und gefühlt hatte unbewegt, diese Stimme hort ein Elias, und verhüllt sein Gesicht im Mantel. Dieß ist die stille, leise Stimme, die wir mit Zittern in Gottes Wort und in unserem herzen hören.

- 1. B. b. Chron. 11, 32. Der Berftand ber Zeiten giebt uns den Berftand unferer Uflich. ten. Der herr ber Zeit fennt felbige allein; er fann und also allein sagen, von was für Bichtigfeit der Augenblich ift, ben er und ichentte. Der gegenwartige Augenblick ift nur ein todter Rumpf, bem' ber Ropf und die Rufe feblen; er bleibt immer auf ber Stelle, worauf er liegt. Das Bergangene muß uns offenbaret werden und das Zufunftige gleichfalls. In Unfehung bes erften tonnen und unfere Rebengeschopfe etwas belfen ; das lette ift uns ganglich perfaat; felbst der Othem der folgenden Stunde ift fein eigener herr, wenigstens hangt er bon ber vorigen fo wenig ab, als er feinem Rachbar und Rachfolger gebieten fann. Jeder Augenblick der Zeit ift vollkommen rund; daß eine Schnur aus demfelben wird, ruhrt von dem Faben ber, ben bie Borfehung burch benfelben gezogen, und ber ihm eine genaue Berbindung giebt, welche unfer schwaches Auge uns nicht beobachten laßt. Diefer gaben macht ben Bufammenhang der Augenblicke und Theile der Zeit fo feft und unauflöslich, daß alles aus einem Stude belebt.
- 1, B, b. Chron. 23, 5. Der Geift Gottes hat fich Menfchen, und durch Menfchen, geoffenhart. Mit ben Berfzengen bie

tch gemacht habe. Er ist der Geist, der uns lehrt, Gott im Geiste und in der Wahrbeit anrusen; der unsern Mund zum Lobe Gottes zubereitet; der die Harse Davids stimmte. Er läßt es uns merken, daß er es ist, der Gott, der die Stimme des Thons, der Erde und Asche so angenehm, so wohlklingend, als das Jauchzen des Cherubs und Seraphs macht. Gott! wie gnädig bist du! Bloß unsertwegen scheinst du Gott zu sepn! wie groß ist unsere Undankbarteit, wenn wir dieses nicht erkennen und dir allein leben und sterben!

1.

23. 11. Wie der Geift Gottes die fleinsten Ordnungen, die fie in feinem Dienste gemacht haben, aufzeichnungswerth findet, und die fleinften Umftande anmerkt! Es ift eben Diefes Die Art, wie er in unfern Seelen wirft. Wer ben Beift Gottes in fich fuhlt, wird ihn gewiß auch in der Schrift fublen. Wie er die fleinsten Umftande, die uns begegnen, anzuwenden weiß, um den Menichen ju erbauen, aufzurichten, ju erfreuen, ju troffen, ju warnen und ihm jugureden! Go mahr ift es, daß feine Absicht gemefen, feinen andern, als Glaubigen, als mah. ren Chriften, burch fein Bort ju gefallen. Der Unglaubige geht ihn nichts an; er mag fo einfåltig oder so gelehrt senn als er will, er ift verfiegelt für ihn ; ber Glaubige allein ift fein Bertrauter; er lagt fich schmecken von dem einfaltigften

- 1. B. b. Chron. 11, 32. Der Berftand ber Zeiten giebt une den Berftand unferer Pflichten. Der Berr ber Zeit fennt felbige allein; er fann und also allein sagen, von mas fur Bichtiafeit der Augenblich ift, den er uns ichentte. Der gegenwartige Augenblick ift nur ein todter Rumpf, dem' der Ropf und die Fuße fehlen; er bleibt immer auf ber Stelle, worauf er liegt. Das Bergangene muß uns offenbaret werden und das Zufunftige gleichfalls. In Ansehung bes erften tonnen und unfere Debengeschöpfe etwas helfen; das lette ift uns ganglich perfagt; felbft der Othem ber folgenden Stunde ift fein eigener herr, wenigstens hangt er bon der vorigen so wenig ab, als er feinem Rachbar und Rachfolger gebieten fann. Jeder Mugenblick ber Zeit ift vollfommen rund; baß eine Schnur aus bemfelben wird, ruhrt von dem Faben ber, ben die Vorfehung durch denfelben gezogen, und ber ihm eine genaue Berbindung giebt, welche unfer schwaches Auge uns nicht beobachten laft, Diefer gaben macht ben Bufammenhang ber Augenblicke und Theile ber Beit fo feft und unaufloslich, daß alles aus einem Stude belebt.
- 1. B. b. Chron. 23, 5. Der Geift Gottes hat fich Menfchen, und durch Menfchen, geoffenhart. Mit ben Werfzeugen Die

tch gemacht habe. Er ist der Geist, der und gemacht, Gott im Geiste und in der Wahrbeit anrusen; der unsern Mund zum Lobe Gottes zubereitet; der die Harse Davids stimmte. Er läßt es uns merken, daß er es ist, der Gott, der die Stimme des Thons, der Erde und Asche so angenehm, so wohlklingend, als das Jauchzen des Cherubs und Seraphs macht. Gott! wie gnädig bist du! Bloß unsertwegen scheinst du Gott zu sepn! wie groß ist unsere Undankbarteit, wenn wir dieses nicht erkennen und dir allein leben und sterben!

1.

23. 11. Bie ber Geift Gottes bie fleinsten Ordnungen, die fie in feinem Dienste gemacht haben, aufzeichnungswerth findet, und die fleinften Umftande anmerkt! Es ift eben diefes Die Art, wie er in unfern Seelen wirft. Ber ben Geift Gottes in fich fuhlt, wird ihn gewiß auch in der Ochrift fuhlen. Wie er die fleinsten Umftanbe, die uns begegnen, anzuwenden weiß, um den Menichen zu erbauen, aufzurichten, au erfreuen, ju troffen, ju warnen und ihm jugureden! Go mahr ift es, daß feine Absicht gemefen, feinen andern, als Glaubigen, als mah. ren Christen, durch fein Bort ju gefallen. Der Unglaubige geht ihn nichts an; er mag fo einfaltig oder so gelehrt fenn als er will, er ift verfies gelt fur ihn ; ber Glaubige allein ift fein Bertrauter; er lagt fich schmeden von dem einfaltigfien

und bem tieffinnigsten Verstande mit gleicher Wolluft, mit gleichem Maße, mit gleichem Reichtum himmlischer Wahrheit und übernatürlicher Gnade.

- 1. B. b. Chron. 26. Der gange Gottesdienst der judischen Rirche, die Opfer, die Lieder, ber Tempel, die Sarfen, alles war prophetisch : alles waren Sinnbilder von dem Dienste Gottes, ben wir Chriffen mit unferen Gedanten, Borten, Sandlungen, mit unferem gangen leibe, mit jebem Gliede beffelben, mit jedem Werfzeuge unfere Berufes, unferes Bergnugens, unferes Wandels und unferer Andacht durch den Glauben an feinen Gobn, bezeugen murden. Unfer ganges Leben, aller Gottesbienft eines Chriften, alle feine Sandlungen find prophetisch, find Prophetenungen bon dem himmlischen Dienfte, ben wir Gott por feinem Throne, mitten unter feinen Engeln, und bem gamme Gottes, mitten unter feinen Beugen und Brudern, bringen werben. Go waren ber Mantel bes Bropheten, fo ber Stab feiner Diener Bunderthåter.
- 2. B. b. Chron. 21. Wie der Gottlose alle seine Unterthenen und Bundsgenoffen gegen sich aufstehen sieht, die ihn seinen Ungehorsam durch ihren eigenen fühlen lassen! Unsere Ber-

nunft, unsere Begierben, ansere Beburfniffe, die Zeit, das Leben selbst, alles steht gegen uns auf. Wie entgegengeset ift der Friede des Christen mit Gott und sich felbst!

Esra 4. Die Feindschaft bes Schlangensamens gegen ben gesegneten Weibessamen lauft durch die ganze heilige Schrift, die eine Erflärung der ersten Prophezenung und eine fortdauernde Bestätigung berselben bis zur Zeit der Erfüllung enthält. Die Feinde Juda's und Benjamin's fangen mit glatten Worten an, und wollen den Sohnen der Verpflanzung einbilden, sie suchten einen Gott mit ihnen, sie thäten und opferten ihm wie jene.

Esra 7. Unfer Ausgang, der Anfang, ben wir in unferem Berufe machen, und die Vollendung destelben, die Heimfunft nach verrichtetem Tagwerfe, hängen alle von der guten hand unferes Gottes über uns ab. Wir mussen überführt seyn, daß der Regierer der ganzen Welt unser Gott ist; wir mussen durch den Glauben den Antheil an seiner Gegenwart und Gnade fühlen. Wir mussen aber auch zugleich unsere Schritte und Wege so thun, daß der Schatte der göttlichen hand über uns ein Wegweiser und der Wolfe gleich ist, die Israel in der Wusse sütze sier mus-

fon uns immer besteißigen, unter derfelben, niemals neben derselben, weber zur Rechten noch zur Linken zu wandeln. Wie jene Morgenlanber den Stern über dem Hause sahen, so müfsen wir beständig Gottes Hand über unserem Haupte zu sehen trachten. Wodurch war aber die Hand Gottes, seines Gottes über Esra? weil das Geset Gottes niemals aus der Hand Esra war, und das Geset Gottes die Weisheit Gottes ift.

Esra 9. Die vornehmsten Gaben bes heisligen Geistes leuchten in Esra hervor; vornehmslich der Geist des Gebetes, das ihm so natürlich in allen seinen Geschäften muß gewessen sen, daß er mitten in der Aussehung der Geschichte, nach der Mittheilung der königlichen Urkunde und Vollmacht, in ein Gebet ausbricht. In diesem Kapitel sinden wir ein langeres, und alle Stärfe der Buße, der Furcht, der Andacht ausgegossen. Die zweite Gabe des guten Geistes in Esra ist der Gesch mack Gotzes, der herzliche Eifer, das Gesühl des göttslichen Wortes, davon sein ganzes Wesen scheint durchdrungen zu senn.

Diob 1, 21. Welche Gleichgültigfeit gegen alle Gater der Erde, worauf Satan feine Macht baut, und worin alle feine Zauberfunfte über die bidden Sterblichen besiehen! Wie ftark war hiobs Vernunft, einen bloßen Rinf ber Ratur zu einem fo farten Dagel bes Glaubens zu gebrauchen! Rackend fam ich aus bem Leibe meiner Mutter, und nachend foll ich wieder dabin gurudgeben. Diefe Blote in der ich auf die Welt fam, machte Gott mitleidig, mir mehr, nnendlich mehr ju geben, als ich nothig hatte; er fest mich jest wieder in eben die Blobe und lagt mich in biefelbe wieder juruckgeben; er hat mir gegeben, und bat also ein Recht zu nehmen; ja vielleicht braucht er diefes Recht bloß, um mir einen großeren Reichthum, von dem ich nichts weiß, ju geben, in einem Buftande, ber mir jest fo fremd ift, als mir biefe Erbe war im Schofe meiner Mutter. Er wird fich offenbaren, wie er bis. ber fich gegen mich geoffenbaret bat.

Hiob 3, 14—19. Was macht bas kook des menschlichen Lebens so betrübt, und was sind die Sorgen, welche Hiob in demselben gestunden hat? Könige und Rathgeber der Erde, die wüsse Pläte bauen für sich selbst — Jürsten, die Gold haben und ihre Häuser mit Silber füllen — unzeitige Früchte, denen nicht Zeit gelassen wird, das zu seyn, was sie seyn sollen — Kinder, welche das Licht nicht zu sehen bekommen — Bösewichter, die niemals ruhig sind — Müde, die keine Kräfte bekommen können — Gesangene, die nichts als die Stim-

fon uns immer befleißigen, unter derfelben, niemals neben derfelben, weber zur Rechten noch zur Linken zu wandeln. Wie jene Morgenlanber den Stern über dem Hause sahen, so müfsen wir beständig Gottes Hand über unserem Haupte zu sehen trachten. Wodurch war aber die Hand Gottes, seines Gottes über Esra? weil das Geset Gottes niemals aus der Hand Esra war, und das Geset Gottes die Weisheit Gottes ift.

Esra 9. Die vornehmsten Gaben des heiligen Geistes leuchten in Esra hervor; vornehmlich der Geist des Gebetes, das ihm so natürlich in allen seinen Geschäften muß gewesen seyn, daß er mitten in der Aufsetzung der Geschichte, nach der Mittheilung der königlichen Urkunde und Bollmacht, in ein Gebet ausbricht. In diesem Rapitel sinden wir ein längeres, und alle Stärfe der Buße, der Furcht,
der Andacht ausgegossen. Die zweite Gabe des
guten Geistes in Esra ist der Gesch mack Gottes, der herzliche Eiser, das Gefühl des göttlichen Wortes, davon sein ganzes Wesen scheint
durchdrungen zu seyn.

Siob 1, 21. Welche Gleichgültigfeit gegen alle Guter der Erde, worauf Satan seine Macht baut, und worin alle seine Zaubertunfte über die bidden Sterblichen bestehen! Wie stark war hiobs Vernunft, einen blosen Rink ber Ratur zu einem fo farten Ragel bes Glaubens zu gebrauchen! Rackend fam ich aus Dem Leibe meiner Mutter, und nackend foll ich wieder dahin gurudgehen. Diese Bloke, in ber ich auf die Welt fam, machte Gott mitleidig, mir mehr, unendlich mehr ju geben, ale ich nothig hatte; er fest mich jest wieder in eben bie Blofe und lagt mich in biefelbe wieder guruckgeben; er hat mir gegeben, und bat also ein Recht zu nehmen; ja vielleicht braucht er diefes Recht bloß; um mir einen großeren Reichthum, von dem ich nichts weiß, ju geben, in einem Buffande, ber mir jest fo fremd ift, als mir diefe Erbe war im Schofe meiner Mutter. Er wird fich offenbaren, wie er bis. ber fich gegen mich geoffenbaret bat.

Hiob 3, 14—19. Was macht bas look bes menschlichen Lebens so betrübt, und was sind die Sorgen, welche Hiob in demselben gestunden hat? Könige und Rathgeber der Erde, die wüsse Pläte bauen für sich selbst — Jürsten, die Gold haben und ihre Häuser mit Silber füllen — unzeitige Früchte, denen nicht Zeit gelassen wird, das zu senn, was sie senn sollen — Kinder, welche das Licht nicht zu sehen bekommen — Bösewichter, die niemals ruhig sind — Müde, die feine Kräfte bekommen fonnen — Gesangene, die nichts als die Stim-

fen uns immer besteißigen, unter berfelben, niemals neben berselben, weber zur Rechten noch zur Linken zu wandeln. Wie jene Morgenlanber den Stern über dem Sause sahen, so müssen wir beständig Gottes Hand über unserem Haupte zu sehen trachten. Wodurch war aber die Hand Gottes, seines Gottes über Esra? weil das Gesetz Gottes niemals aus der Hand Esra war, und das Gesetz Gottes die Weisheit Gottes ift.

Ebra 9. Die vornehmsten Gaben des heisligen Geistes leuchten in Ebra hervor; vornehm-lich der Geist des Gebetes, das ihm so naturlich in allen seinen Geschäften muß gewessen sen, daß er mitten in der Aufsetzung der Geschichte, nach der Mittheilung der foniglischen Urkunde und Vollmacht, in ein Gebet aussbricht. In diesem Kapitel sinden wir ein langeres, und alle Stärfe der Buße, der Furcht, der Andacht ausgegossen. Die zweite Gabe des guten Geistes in Ebra ist der Geschmack Gotzes, der herzliche Eiser, das Gefühl des göttslichen Wortes, davon sein ganzes Wesen scheint durchdrungen zu senn.

Siob 1, 21. Welche Gleichgultigkeit gegen alle Gater ber Erde, worauf Satan feine Macht baut, und worin alle seine Zaubertunfte über die bidden Sterblichen besiehen! Wie stark war hiobs Vernunft, einen bloßen

Minf ber Ratur ju einem fo farten Ragel bes Glaubens zu gebrauchen! Radend fam ich aus bem Leibe meiner Mutter, und nachend foll ich wieder dahin gurudgehen. Diefe Bloge in der ich auf die Welt fam, machte Gott mitleidig, mir mehr, unendlich mehr zu geben, ale ich nothig hatte; er fest mich jest wieder in eben die Blobe und lagt mich in diefelbe wieder jurudigeben; er hat mir gegeben, und bat also ein Recht zu nehmen ; ja vielleicht braucht er diefes Recht bloß, um mir einen großeren Reichthum, von bem ich nichts weiß, ju geben, in einem Buffande, ber mir jest fo fremd ift, als mir biefe Erbe mar im Ochofe meiner Mutter. Er wird fich offenbaren, wie er bis. ber fich gegen mich geoffenbaret bat.

Hiob 3, 14—19. Was macht bas Look bes menschlichen Lebens so betrübt, und was sind die Sorgen, welche hiob in demselben gefunden hat? Könige und Nathgeber der Erde, die wüsse Pläte bauen für sich selbst — Kirsten, die Gold haben und ihre häuser mit Silber füllen — unzeitige Frückte, denen nicht Zeit gelassen wird, das zu senn, was sie senn sollen — Kinder, welche das Licht nicht zu sehen bekommen — Bösewichter, die niemals ruhig sind — Müde, die feine Kräfte bekommen können — Gefangene, die nichts als die Stime

me des Unterdrucers horen — Große und Rleine, Derren und Anechte, die einander zur Strafe sind. Wie hiob in dem Lobe des Grabes die Muhseligkeit des Lebens ausdruckt, so sehen wir diese auch in dem Fluche seiner Geburt — Dunkelheit, wo wir Licht haben sollten. Das Licht, das auf alles, was Gott erschaffen hat, zurückfällt, scheint in dem Menschen ausgelöscht zu senn. Alle diejenigen Dinge, die einen Lag schrecklich und eine Nacht fürchterlich machen können, sind im menschlichen Leben vereinigt.

Die Vernunft entdeckt uns nicht mehr als was hiob fah — das Unglud unferer Geburt — den Borzug des Grabes — und die Unnüglichfeit und Unhinlänglichfeit des menschlichen Lebens, weil wir keine Einsichten haben, und Leidenschaften und Triebe in uns fühlen, deren Absicht uns unbekannt ist.

Siob 4. Satan gebraucht die Freunde Diob's zu einem Versuche, die menschliche Natur zu erniedrigen, das Verderben zu vergröztern, das er selbst in sie gepflanzt hat, die Gerechtigkeit und heiligkeit Gottes als seine einzigen Eigenschaften und einzudrücken, uns durch parthepische Erkenneniss und Einsicht, durch einzelne und verstümmelte Wahrheiten, durch abzgesonderte und aus dem Jusammenhange der göttlichen Weisheit und haushaltung gerissene

Grunde niederzuschlagen, ju verwirren und in Verzweislung zu bringen. So entschuldigt er sich in Adam: "Das Weib, das du mir gabst;" so bemuthigte er Cain: "meine Sunde ist größer, denn deine Vergebung."

Die Reben ber Freunde hiebs belehren uns, wie unhinlanglich ein Glaube oder eine Erfenntniß bes göttlichen Namens, die sich auf feine allgemeinen Eigenschaften grundet, ist; ja wie wir selbige durch eine unrechte Anwendung auf einzelne Fälle sogar mißbrauchen, und, anstatt Gottes Weisheit und heiligkeit zu rechtfertigen, selbige verleugnen können; wie Gott ein menschlich Mitleiden mit den Schwachheiten und Leiden unseres Nächsten ein angenehmerer Dienst, als eine Rettung seiner Wege, ist.

Siob kennte seine Plagen unmöglich als Gottes Willen ansehen; er war nicht im Stande zu zweiseln, Gott habe sich die Aufrichtige keit und Unschulb seines herzens gefallen lasten. Er wünschte nichts, als mit Gott selbst hierüber sich besprechen zu können. Gott erhörtt diesen Bunsch, und in ihm den Bunsch bes ganzen menschlichen Geschlechts.

Wir finden alfo in diefem Buche den Gelft ber übrigen Bucher ber heiligen Schrift: ben Geift ber fich allenthalben durch fich felbst auf, klart, und fein Zeugniß bon ber Erlbfung durch

Christum aberall jum Biele feiner gottlichen Of-fenbarung fest.

Pfalm 3, 3. Du bift ber Aufrichter meines Sauptes. Gott muß uns allein die gerade, aufgerichtete Stellung geben, die uns Menschen unterscheidet. Die Niedergeschlagen-heit unseres Geistes ist Gott allein im Stande zu heben. Der Aufrichter des Hauptes ist der Erlofer.

Pfalm 4, 4. Was ift bie Stimme unferes eigenen herzens, die wir das Gewiffen, oder das Lispeln der Vernunft, oder unsern Schuchengel nennen? Uch! mehr als unser herz und als ein Engel! Der Geift Gottes verkleibet sich in unsere eigene Stimme, daß wir seinen Zuspruch, seinen Rath, seine Weisheit aus unserem eigenen, steinigen herzen hervorguellen sehen,

Spruch w. 3. Wenn hiob uns bie Natur aufschließt, und Gote uns in diesem Buche lehet, wie wir die Werke seiner Schöpfung in einem widerscheinenden Lichte betrachten sollen, so finden wir im Salomo einen Schlusset zu dem, was man die große Welt nennt. — Wie tren sinden wir die Reigungen des Verführers in dem Bilde einer hure ausgedruckt, bas Salomo hier schilbert! Dieß ist die große Bauberfunst der Buhlerinnen, gleich den seibenen Stoffen alle Farben zu spielen, und das Auge durch den Irrthum, worin man es unterhalt, zu vergnügen, damit wir uns nicht befinnen können, weil eine beständige Zerstreuung uns alle Ausmerksamkeit auf uns selbst und ale le übrige Dinge entzieht.

Sprud die. 6. Die Schrift fann mit uns Meniden nicht anders reben als in Gleichnis fen , weil alle unfere Erfenntniß finnlich , figurlich ift, und die Bernunft bie Bilder ber auf ferlichen Dinge allenthalben ju Beichen abftrace ter , deiftiger und boberer Begriffe macht. Auffer biefer Betrachtung feben wir, baß es Gott gefallen bat, feinen Rath mit uns Denfchen in verbergen, une fo biel ju entbecken, ale ju unferer Rettung nothig ift und ju unferem Erofte; diefes aber auf eine Att, welche die Rluden der Belt , die Berren berfelben bintergeben follte. Daber hat Gott nichtswurdige, betacht. liche, ja Undinge, wie ber Apostel fagt, ju Bertzeugen feines geheimern Rathes und berborgenen Willens gemacht. Er bebiente fich eben berfelben Schlingen, welche ber Satan ben Denfchen gelege hatte, um ihn felbft gu fangenie

Chriftum aberall jum Biele feiner gottlichen Of-fenbarung fest.

Pfalm 3, 3. Du bift der Aufrichter meines Sauptes. Gott muß uns allein die gerade, aufgerichtete Stellung geben, die uns Menschen unterscheidet. Die Riedergeschlagens beit unseres Geistes ift Gott allein im Stande zu heben. Der Aufrichter des Hauptes ift der Erlofer.

Pfalm 4, 4. Was ift die Stimme unferes eigenen Herzens, die wir das Gewiffen, oder das Lispeln der Vernunft, oder unsern Schuhengel nennen? Uch! mehr als unser Herzund als ein Engel! Der Geift Gottes verkleidet sich in unsere eigene Stimme, daß wir seinen Zuspruch, seinen Rath, seine Weisheit aus unserem eigenen, steinigen herzen hervorquellen sehen.

Opruch w. 3. Wenn hiob und bie Natur dufschließt, und Gott und in diesem Buche lehtt, wie wir die Werke seiner Schöpfung in einem widerscheinenden Lichte betrachten sollen, so sinden wir im Salomo einen Schlussel zu dem, was man die große Welt nennt. — Wie treu sinden wir die Neigungen des Verführers in dem Bilde einer hure ausgedruckt, das Salomo hier schilbert! Dieß ift die große Zauberfunft der Buhlerinnen, gleich den seibenen Stoffen alle Farben zu spielen, und das Auge durch den Irrthum, worin man es unt terhalt, zu vergnügen, damit wir uns nicht befinnen können, weil eine beständige Zerstreuung uns alle Ausmerksamkeit auf uns selbst und ale le übrige Dinge entzieht.

Sprudw. 6. Die Schrift fann mit uns Denicen nicht anders reben als in Gleichniffen , weil alle unfere Erfenntniß finnlich , figurlich ift , und bie Bernunft die Bilber ber auf ferlichen Dinge allenthalben ju Beichen abftracter , deiftiger und hoherer Begriffe macht. Auffer biefer Betrachtung feben wir , baß es Gott gefallen hat, feinen Rath mit une Denfchen in verbergen, une fo biel ju entbecken, ale ju unferer Rettung nothig ift und zu unferem Erofte; diefes aber auf eine Art, welche bie Rluden ber Belt , bie Berren berfelben bintergeben follte. Daber hat Gott nichtswurdige, verächtliche, ja Undinge, wie ber Apostel fagt, ju Berfjengen feines geheimern Rathes und verborgenen Willens gemacht. Er bediente fich eben berfelben Schlingen, welche ber Satan ben Menfchen gelege hatte, um ihn felbft ju fangen.

Ich wiederhole mir selbst diese Betrachtung so oft, weil sie mir ein Sauptschlüssel gewesen ist, Geist, Soheit und Geheimnis, Wahrheit und Gnade da zu sinden, wo der natürliche Mensch nichts als eine poetische Figur, Tropen oder Idiotismen der Grundsprache, der Zeiten des Volks, kleine Wirthschaftsregeln und Sittensprüche sindet. So bleibt man in der Offenbarung, die Gott dem Siod geschehen ließ, ben den physischen Seltenheiten siehen, ben den Thieren, ben dem Leviathan, ben der Ameise, austat auf den Kern dieser Schale zu sehen; auf die Beziehung dieser sichtbaren Werke Gottes auf unsichtbare und geistliche.

Spruchw. 9, 17. Gott hat unsern Seeslen einen Hunger nach Erfenntniß, ein Verslangen zu wiffen, eine Unruhe, wenn wir und an einem dunkeln Orte besinden — er hat unsern Seelen einen Durst der Begierden gegesben, die sechzen, die schreyen nach einem Guste, das wir so wenig zu nennen wissen, als der hirsch das frische Wasser, das wir aber erfennen und in uns schlucken, sobald wir es antressen. So wie wir für unsern zeitlichen Hunger und Durst einen reichen Vorrath der Rasur sinden, die für seden Geschmack gesorgt hat; so hat Gott gleichfalls Wahrheit und Enastur Aufrung und Stärfung unserer Seele

smbereitet. Das gönnt uns der Satan nicht; er hat unzählige Ersindungen gemacht, Moden und Vorurtheile aufgebracht, um sein gestohlenes Wasser, als ein süßes Linderungsmittel aller menschlichen Begierden, und sein heim-liches Brod, als ein angenehmes Mittel gegen den Hunger zu empfehlen. Wir sehen, wie unser Seelenfeind unseren Begierden, die uns Sott gegeben, und die also aus seiner Hand und mit seiner Kost allein gesättigt werden fönnen, fümmerliche, abgeschmackte, ja gistige Hulfsmittel als Nahrung vorsest.

Opruchw. 10, 19. In ber Menge ber Borte fehlt es nicht an Gunde; berjenige aber, ber feine Bunge guruchalt, ber ift weife. Wie unerschöpflich find die Beweise diefer Bahrheit! Der Reiche fucht in ber Menge feiner Guter ben Mangel des Geizes umsonft zu fattigen ; Die Erbe macht feine Seele reich; fie macht fie immer armer, immer durftiger. Daber ift der reichste Geift ber armfte, ber unglucklichste, ber Worte find ben Ochagen ber Erbe gleich; fle find bie Scheibemunge ber Weisbeit, beren Menge uns beschwerlich, unbrauch. bar, eitel wird. Alle Bedurfniffe des menfchlichen Lebens und ber menschlichen Ratur find fich einander abnlich; fie find Rundschafter , die: und ein entfernteres Land entbeden follen. Der

hunger ift und nicht beswegen gegeben, bag wir nichts als effen follen ; bie Ocham und Blofe nicht, daß wir uns nichts als Kleider anschaffen follen; die Zunge nicht, daß wir nichts als reden follen; ber leib nicht, baß wir nichts als für bas tagliche Brod mit bemfelben arbeiten, ober ben Dufiggang beffelben pflegen follen. Gott hat und fo viele Bedurfniffe gegeben , er hat fie fo untergeordnet, bag und die blo-Be Ratur ben Werth berfelben, Die Ordnung, in der wir fie befriedigen follen, lehren fonnte. Deffen ungeachtet hat Gewohnheit, Mode, Thore beit und die Gunde in allen moglichen Geftalten diese Ordnung aufgehoben. Go hat ber Satan uns mit Worten anftatt Wahrheit abauspeisen gewußt. Wie lange hat er den Bauch ber Bernunft mit diesem Binde aufgeblasen! Die driftliche Religion gaumt baber unfere Bunge, bie Ochmathaftigfeit ber Gunde in uns, fo fart ein , inbem fie und entdect , wie Gott jedes unnuge Wort richten wird. In welchen Befellichaften wird am meiften gefundigt, als, wo es eine Schande ift, ftill ju schweigen, und fur Boblftand gehalten wird, fur Runft ju leben , Richts ju reben. Wie find die Sitten durch diese Frenheit des Umganges verdorben worden! Wie find die Sprachen ichwer gemacht worden, um uns mit einer unnugen und eitelp Beschäftigung von bem Rothigen und Rugliden abauhalten! Belche Odriften muffen am meiften auf die Wahl und den Reichthum der Sprache bedacht fenn? Die leersten, Die abgefcmacteffen, die fundlichsten. Daber gebort es mit ju der Gute eines porzuglichen Berfes, alles unnute fo viel als moglich abzuschneiden, die Gedanken in ben wenigsten Worten, und Die ftartften in ben einfaltigften ju fagen. Daher ift die Rurge ein Charafter eines Genies, felbft unter menschlichen hervorbringungen, und alle Menge, aller Ueberfluß eine gelehrte Gunde. Ift die Sunde nicht felbst bie Mutter ber Oprachen gewefen, wie die Rleidung eine Birfung unferer Blobe? Burde ber Geift Gottes felbst so viele Bucher nothig gehabt, sich so oft wiederholt, eine folche Wolfe von Zengniffen und Zeugen gebraucht haben, wenn dieß nicht felbft unfere Gunde, die Große unferes Unglaubens, unentbehrlich gemacht hatte ?

Prediger 1, 13. Alle menschliche Weisheit arbeitet, und hat Gorge und Verdruß zum Lohne; je weiter die Vernunft sieht, besto gröster ist das Labyrinth, in dem sie sich verliert. Alles ist eitel und qualt den Geist, anstatt ihn zu beruhigen und zu befriedigen. Es geht der Vernunft wie den Augen mit einem Vergrößerungsglase, wo die zarteste Haut eckel, das schmachafteste Gericht zu einem Hausen Würmer, und das feinste Werk der Kunst zu einer Pfuscher Arbeit wird. Wir sehen die Unsmöglichkeit, allen Ungleichheiten in der menschlichen Gesellschaft abzuhelsen, und wir sehen eine überwiegende Anzahl von Mängeln und Gebrechen in derselben; ja die Blödigkeit unserer Sinne und Verstandeskräfte läßt uns Jehler in Schönheiten sinden, indem wir alles nur stückweise betrachten.

Prediger 2, 10. hier finden wir eine Spur der gottlichen Gute, ungeachtet der Eitelfeit aller Wollusse und des bittern Nachgesschmacks, den sie zurücklassen, die ungeachtet der Eitelfeit aller unserer Werke, doch in der Arbeit, in der Beschäftigung, und besonders in nühlichen Beschäftigungen, die in die Augen fallen, und unsern und Anderer Benfall erhalten, eine Art von Freude, ein Gewürz von Lust gelegt hat, die und mehr vergnügt als die Arbeit selbst, weil wir öfters dasjenige nicht achten, was und so angenehm war, als wir est unter Sanden hatten, hervorzubringen.

Prediger 2, 26. Alle die Eitelfeit, alle die Urheit, alle die Bemühungen der Mensichen um Weisheit, um Glack, um Ruhe, die in so verschiedenen Wegen die Menschen nach dem Grabe führen, wo all der Unterschied, den sie sich auf der Erde zu geben suchen, aufhörte

find nicht dem Frommen von Gott zugedacht; fondern sie sind ein Fluch, den die Sunde dem Menschen aufgelegt hat, den aber Gott zum Segen für die Seinigen machen will. Denn diese emsigen, diese unruhigen Geschöpfe sammeln und häusen für diejenigen, die in Gottes Augen gut sind; und diese sollen etwas, das der Sunder sucht und nicht sindet, um das er arbeitet und das er nicht genießen kann, umsonst durch des Sunders Arbeit empfangen: Weisheit, Erfenntniß, Freude.

Was ist das göttliche Wort, und woher ist die Weisheit, Erkenntniß, Freude, die in demselben liegt, genommen? Ift sie nicht Honig, der in einem erschlagenen Thiere von Bienen angebaut ist? Was sind die Geschichten, die sie und liefert, als Benspiele von der Sunder Arbeit, von der Sielseit und Thorheit, worrein die Menschen verfallen sind?

Prediger 3. Wir finden hier eine Reihe widersprechender Dinge und handlungen, welche in dem menschlichen Leben vorkommen, die unmöglich zugleich bestehen können, und daher ihre besondere und verschiedene Zeit erfordern. Har jedes ift derjenige Augenblick bestimmt, welcher der geschicktesse und beste für dasselbe ift.

Die Schonheit ber Dinge besteht in Diefem Augenblicke ihrer Reife, den Gott abwartet. Wer die Bluthe der Kirschen für die Früchte koffen wollte, wurde ein schlechtes Urtheil darüber fällen; wer den fühlen Schatten der Bäume nach der Witterung des Winters und nach ihrer Gestalt in dieser Jahreszeit bepurtheilen wollte, wurde sehr blind urtheilen; und diese Schlusse machen wir gleichwohl über Gottes Regierung und über die Absichten dersselben.

Gefaja 30, 23. Die fette Beibe ber Beerden, das schmachafte Futter der Ochsen .. So hangt das Glud der Thiere von unfern Eugenden und laftern ab. Diefe preffen der Creatur Seufzer aus; jene erzeigen ihnen Boblthaten. Denfen wir Menfchen an die Dienfte. bie une bie unvernunftigen Gefcopfe, vermoge ber weisen Ordnung ber Ratur, erweisen? Mifibrauchen wir nicht unfere herrschaft über Diefelben ? In Sparta ftrafte man bie Graufamfeit eines Kindes gegen einen Bogel. Unfere Ueppigfeit und angeborne Bosheit verderbt Die Sitten ber hauslichen und gahmen Thiere; unfertwegen mußten fie ihren Inflinct berlieren, Unarten annehmen, Die ihnen nicht naturlich find. - Erfennet , Menfchen , mit den Bauberern Aegnotens, and in bem verachtlichften Gewurm ben Finger Gottes. Berachtet nicht biefe unmundigen Sittenlehrer, beren Gaufeltugenden euch beschämen, beren Sandlungen afopische Spiegel eurer Leidenschaften, Sinnbilber ber Natur find, die euch spielend unterrichten.

Jerem. 38, 11. Wir liegen alle in einem so sumpfigen Gefängniß, wie Jeremias. Alte Lumpen dienten ihn herauszuziehen; diesen sollte er seine Kettung zu danken haben. Richt das Antehen derselben, sondern die Dienste, die sie ihm thaten und der Gebrauch, den er davon machte, erlösten ihn aus der Gefahr des Lebens.

Ezechiel 29, 14. Wer erstannt nicht, wenn die größten Bolker der Erde in ihren Kriegen und Eroberungen, in ihren Siegen und Verwüstungen, zu nichts als Propheten unsichtbarer Dinge, zu einem Puppenspiele der göttlichen Vorsehung gedient haben, um sich den Glaubigen durch diese Zeichen zu offenbaren! Wir mussen die ganze Erde bloß als eine himmelskugel der Sternseher betrachten, und die ganze Geschichte derselben als eine Landfarte, oder als einen mathematischen Riß zu einer Ausgabe der höhern Meß, und Bewegungskunst,

Rahum. Rächst bem Reichthume Gottes in ber Ratur, ber aus Richts entstand,

ift feine großere Schopfung ale biefe ber menfchlichen Begriffe und Empfindungen zu himmli-Schen und gottlichen Geheimniffen; Diefe Allmacht ber menschlichen Sprache ju den Gebanken der Cherubim und Seraphim. Wie schwellen, wie gluben, wie raufchen die finnlichen Eindrucke jum Gefühl und Augenschein des Glaubens und bes Geiftes! Jede einzelne Traube des gottlichen Wortes ift eine gange Beinerndte für einen Chriften. Alle Wunder find tagliche Begebenheiten , ftundliche Erfahr. ungen des lebens in Gott. Es ift einem Chriften fo unmöglich, an Gottes Wort ju zweifeln, als einem getauften Beiben, baran gu Es ift mehr als das Zeugnis der Sinne und ber Bernunft, mas jur Religion gehort, Sie hat ein festeres Siegel, als den Benfall diefer Unmundigen nothig, Diefer beflochenen Suter, Die uns ergablen, mas fie im Schlafe feben.

Daggai 1. Die Gottfeligkeit hat die Berheißung die fes und des zufünftigen Lebens. Wie bald wurde die Blindheit der Mensichen aufhören, wenn sie im Stande wären, ihre eigenen Wege zu betrachten! Wie leicht wurde es ihnen werden, sich häuser zu bauen, die gebauten zu erhalten, ja, was noch mehr ift, genug zu haben, mehr als genug zu ha-

ben, mit Bufriebenbeit und Danklagung bie Wohlthaten der Natur zu empfangen, zu ge. nießen, burch Daßigfeit zu bervielfaltigen, und Die Lieblichfeit Gottes in jeber Creatur gu fcmeden! Bas ift der Grund ber fummerlis den Ernote von einer großen Unsfaat, Des Sungere und Durftes, ber niemals gefillt werben fann , der Ralte , die uns aufere Rleider nicht vertreiben wollen, und ber burchlocherten Beutel, worin wir unfere Einnahme aufzuheben glauben? Der Mangel bes gottlichen Gebeihens; und biefes fehlt, weil und Gott und fein Dienst ein Rebenwert . ein entbebrliches Ding, ein Heberfluß, ja leider ein Bindernig in unferem Bernfe icheint. Diefer Mangel ber Religion in den Menschen macht überhaupt schon eine Unordnung in den Leidenschaften, die immer noch viel bor fich feben, and wenig gus empfangen glauben, und bas Wenige felbft burch bundert fleine gufte und Rafchereven berfelben, durch allerhand Ausschweifungen , Rachläßigfeiten und Thorheiten bald ju Spreu maden.

Matth. 4. Die Versuchung unseres Seilands muß man mit der Geschichte bon Abam's Fall-jusammennehmen. Unser Stamme bater war im Garten, den Gott gerflanzt hate. De, unter einem Ueberfluffe der schönften Frach-

te; wir sehen unsern Erlöser in ber Bufte. Eine Zubereitung von einem vierzigtägigen Faften, welches vermuthlich strenger zu halten, er eine Bufte erwählt hatte. Man stelle sich bas Fasten unseres Heilands nicht nach ben Begriffen ber Eitelfeit vor, die unsere Monche barin sinden, noch seine Eindbe gleich ihrer, baß sein Leben darin so leer gewesen, als der Boden, auf dem er sich befand.

Alle die Bortheile, die der Satan in der Einsamfeit, besonders einer traurigen, über und hat, und deren Pfeile fein Sterblicher aufjufangen im Stande wäre, waren bem Berführer hier über unsein Erloser gegeben.

Bir sind so wenig zu Eindden geboren, daß und die bloben Fußstapfen der Menschen jur Ausmunterung dienen. hier ift unser heis land in eine Eindde der Gesellschaft und Rastur verset; er sieht nichts als Steine um sich. Wir fühlen die Bedürfnisse der menschlichen Nastür stäten, wenn wir und selbst überlassen sind, und je weniger wir eine Möglichseit sehen, ihnen genug zu thun. Man sehe also den hunger des Erldsers hier in Vergleichung mit dem Uebermuthe, den Abam trieb, don dem versbotenen Baume zu effen. Nicht hunger, nicht Mangel, sondern die Berachtung bes göttlischen Wortes, der Glaube an die Verheißungen der Schange war es, was ihn verführte.

Dier nun, unter allen biefen Unlaufent bie einer menschlichen Ratur fo überlegen gu fenn icheinen, was ware naturlicher gewesen, als fie durch ein Wunder ber gottlichen All. macht zu erleichtern; was ware menschlicher gewesen, ale, die Gelegenheit, die Satan aab, ihn ju überführen, daß bet Erlofer Gottes Sohn fen, jur Unterflugung ber menschlichen Rrafte anzuwenden? Rein! Bier war ber Augenblick, in dem ein Menfc ber Gottlichkeit, bie in ihm · fein Raub mar, fich entaußern mußte, um bas Berbrechen Abam's ju buffen. Dein . Gott hielt Satan nicht werth, ihn feine Allmacht feben zu laffen, die er nur ale übermunden führ len follte.

Jesus bebient sich keiner andern Waffen, als des göttlichen Wortes, und die Rraft des selben ist durch den Gebrauch, den er bavon ben dieser außerordentlichen Gelegenheit machte, an allen benjenigen gesegnet worden, die sich desselben unter gleichen Umständen bediesten werben. Es war dem Satan, wie es scheint, an nichts mehr gelegen, als, zu wissen, ob Jesus Gottes Sohn sen. Er bedien, te sich eines gesährlichen Umständes dazu; er siel ihn in der Schwäche des Hungers an, um ein Wunder herauszulocken. Er legt ihm die Gelegenheit eines zweyten Wunders nahe, wo-ju er ihm den Weg durch eine Prophezenung

ju machen sucht, woben er sich in einen Engel des Lichts verstellen will. Da ihm dieser Bersuch fehl schlug, so schöpfte er einen Berbacht gegen die Söttlichkeit der Person. Er nimmt also die Waske dreist ab, aus Berzweiflung oder aus Berachtung.

Sobald er fich unferem heisande als ber Verführer zeigt, begegnet ihm biefer mit dem Unsehen ber menschlichen Natur, bas ihr durch ben Gebrauch ihrer Rrafte über alle Thiere auf dem Felde, und das liftigste derfelben, geregeben ift. — hebe dich weg!

Der Sieg des Menschen über ben Sa, tan ift am leichtesten, wo dieser sich am deutslichsen als das, was er ist, offenbart. Die zehen Gebote, wenn sie in unser herz geschrieden sind, und wir sie gegen ihn aussprechen, können ihn vertreiben. Um gefährlichsen aber ist er, wenn er uns in den Bedürfnissen unserer Natur, wo wir durch eine Verlesung unserer Pflichten keine andere Absicht zu haben scheinen, als, aus Steinen Brod zu machen, und in dem Vertrauen auf unsere Kräfte verssuche.

Marc. 9, 49. Wir find und felbft als Opfer dem Beiland schuldig, nicht wie er es war, sondern wie feine Borbildet es waren. Unflatt des Feners fommen wir mit dem Sale

ab, mit dem Gefühle unseres Elends und dessen, was Christus dafür gelitten hat, mit einem Glauben und Annehmen seines Verdienssies, das ohne Schmerzen, ohne Empsindlickseit nicht geschehen kann; aber hierin liegt unssere Erhaltung und das Gewürz, das uns Gott als Opfer, als Vilder seines Sohnes, angenehm macht. Kein Opfer ist also angenehm, zu dem das rechte Salz desselben fehlt, die Empsindung unserer Sünde, und der Glaube an den, welcher das Fener der Sünde ausgeslöscht hat. Dieses Salz ist das einzige Gegengift des Stolzes, Reides und aller Sünde; dieses sollten die Jünger in sich zu erhalten suchen.

kuc. 20. Wie ter Glaube an die Auferstehung Jesu sich auf das Zeugnist eben des Geistes grundet, der Mosen und die Propheten ihre Rede eingegeben und sie in unseren Herzen glaubwürdig macht, so war Johannes Laufe und unseres Heilands Ebangelium, gleich jenen göttlichen Offenbarungen, ein Heilmittel der Wenschen. Wenn der Mensch diesen Seist unterdrückt, so sind keine Wunder starf genug, ihn zu überführen, sondern, wie Pharao, wird er nur immer harter. Die Pharisaer branchen hier ihre Vernunft; sie machen schlaue Schlüsse, verleugnen ihre eigenen Gedanken, geben

eine Unwissenheit vor, die sie nicht hatten, die eine Folge der größten Beruhigung unserer Bernunft ist. Je näher sie der Wahrheit sind, desto steifer verleugnen sie dieselbe, als die einzige Ausstucht, ihr zu entgehen. Diese Begebenheit schildert etwas von den Bundern, die der Satan in funserm Herzen herzvorzubringen vermag, wenn wir es ihm einraumen.

Johann. 12. Wie die geringffen Umftande in ber beil. Schrift prophetisch find! hier werden zwen Ausschweifungen der menschlichen Bernunft angezeigt, die bis ju unseren Beiten fortdauern ; die Stimme Gottes burch naturliche Wirkungen zu erflaren, oder durch Che die Menschen untergeordnete Bunder. Gott feben und glauben wollen, bilden fie fich lieber einen Donner oder einen Engel ein. Dieß ift jugleich die Wirfung , die Gottes Offenbarung auf die Gunder und Frommen haben mur-Der Unglaubige wird ein Ungewitter, eis der Glaubis nen Donnerschlag horen, wenn ge und Chrift Engelöstimmen ju fich fprechen bort.

Ap. Gefch. 17. Die Reugierde ift eine Art des Aberglaubens und der Abgotteren. Socrates, dem die Weltweisen sich vereinigen, den Namen eines Weisen benzulegen, bekannte, er wisse nichts. Salomo, dem der Seist Gottes mit mehr Recht diesen Titel zusprach, hat uns in seinem Prediger ein Zeugniß hinterlassen, das noch betrübter ift. Nichts neu — und Mühe, Gram, Eckel, weise zu senn.

Menn die Reugierde eine Mutter , Am. me ber Wiffenschaft ift, fo fonnen wir von ber Burgel und ihrem Nahrungssafte auf die Fruchte leicht den Schluß machen. Alle naturliche Erfenntniß ift offenbart; die Natur der Gegenfande giebt ben Stoff , und die Gefete , nach benen unfere Seele empfindet, benft, fcbließt, urtheilt , vergleicht , geben bie Form. Alle naturliche Erfenntniß ist daher so alt als die Ratur felbft ; und weil diese unveranderlich bleibt, fo fann feine Reuigfeit in den Empfindungen berfelben in eigentlichem Berffande Statt fin. Derfenige Theil ber Erde, ben man bie neue Welt nennt, ift ein finnlich Erempel des Migverftandniffes, bas ber Sprachgebrauch in Reariffen verursacht, oder vielmehr, wie die Schwachheit und Undeutlichkeit unferer Gedanfen die Worte verfalfchen; und durch eben diefen Betrug nehmen wir bie falfche Munge fur wichtig und voll ein. Richt alfo im Laufe ber Matur und im Gesichtsfreise unserer Bernunft und jedes vernunftigen Geschopfes ift etwas neues angutreffen; bieß muß außer biefem Be-

girfe Statt finden. Gott muß den gauf ber Matur andern oder uns in einen andern Gefichtefreis verseben, oder denselben erweitern, wenn wir etwas neues, oder mehr als das Alte entdecken und erkennen follen. Das Rene felbst fann unter dem Rleide des Alten erscheinen, wie uns das Alte burch den Ochein des Reuen hintergebt, weil wir nichts als die Oberflache, und diese Oberflache felbft ofters nur in Dunkelheit und durch einen Rebel feben. Es ift alfo Gott allein, ber Reues hervorbringen, ber und Reues entdecken, und ber uns das Neue zu unterscheiden und wahrzunehmen lehren fann. Gott Schreibt fich diefes alles ausdrucklich in der beiligen Schrift ju; und ber Prediger Salomo scheint hauptfachlich in ber Absicht geschrieben ju fenn, daß er, als ber Beiseste aller Sucher der Beisheit, auf die Offenbarung Gottes im Bleifch, und die Dre. digt seines Konigreiches, als die einzige Neuigfeit, die fur die Erde und ihre Ginwohner wichtig, allgemein und wirklich neu ware, ja niemals aufhoren murde, neu zu fenn, verweifen follte. Gott ließ baber ein Gerucht von diefer Reuigkeit fich so lange vorher auf der Erde ausbreiten, und die Engel maren Boten des himmels, die felbige als eine große Freube, die allem Bolfe wichtig ware, verfundigen mußten. Die Dredigt des Evangeliums wirb

daber die frohliche Zeitung des Konigreiches Gottes genannt. Und bas ausgeruftete Berfzeug Gottes, Paulus, ber bis in ben britten Dimmel gewurdigt wurde entzuckt zu werden ... wußte nichts als Jefum den Gefreuzigten. Dieß ift also ber einzige Gegenstand, für den uns ber Trieb ber Reugierbe von Gott eingepflangt ift: Dieg ift ber einzige Gegenstand, ber bemfelben genug thun fann, der unfere Reugierde in'Beisbeit verwandelt. Dieß ift ein Durft, ben wir ungeachtet unferer Erbfunde fuhlen, den alle. irdifche Brunnen nur vermehren, und ben nur die lautere, himmlische Quelle ftillt. He mehr er davon trinkt, besto reicher wird ber Buffuß, und es ift unmöglich davon zu viel gutrinfen.

Ap. Gefc. 17, 23. Dieß ist einer von ben unzähligen Widersprüchen, die wir in unferer Ratur finden, und deren Ausschlung und unmöglich ist. Die Vernunft ist geneigt, einem unbekannten Gott zu dienen, aber unendlich entfernt, ihn zu kennen. Sie will ihn nicht kennen, und, was noch erstaunender ist, wenn sie ihn erkannt hat, hort sie auf, ihm zu dienen. Dieß ist der Grund, warum Gott so spat und so langsam sich entdeckt; er weiß, daß seine Renntniß den Wenschen ein Anstoß, ein Aergerniß ist, so balb er sich ihnen offen-

baren und zu erkennen geben will. Die Athener waren andachtig genug, um vor einem unbefannten Gott niederzufallen; sobald aber dieser unbefannte Gott ihnen entdeckt wird, ist ihnen nichts mehr daran gelegen; sie spotten darüber.

Rom. 2. In der Bibel finden wir eben die regelmäßige Unordnung, die wir in der Ratur entdecken. Alle Methoden find als Gangelwagen der Vernunft anzusehen und als Krücken derselben. Die Einbildungskraft der Dichter hat einen Faden, der dem gemeinen Auge unsichtbar ist und den Kennern ein Meistersstück zu seyn scheint. Alle verborgene Kunst ist ben ihm Natur. Die heilige Schrift ist in diesem Stücke das größte Muster und der feinste Probestein aller menschlichen Eritik.

2 The sfal. 2. Gott wiederholt sich, wie in der Natur, in der Schrift, in der Regierung der Welt, in der Aufbauung der Riche, im Wechsellause der Zeiten; wenigstens scheint es uns so, und ist nothwendig für uns, daß wir Wiederholung sehen. Es sind nicht dieselben Früchte, und sind doch dieselben, die jeder Frühling hervordringt; es ist nicht dersel, be Leib, und doch derselbe, den wir aus Mutterleibe bringen und in den Schoß der Erde

saen; es ift nicht derselbe Fluß, und doch derselbe, der sich selbst zu verschlingen scheint. Wer ein Sonnenstäubchen erklären kann, der hat das Räthsel der ganzen Natur. Ja, der Geift, der die Tiefen der Gottheit erforscht, legt dem Simson ein Geheimniswort in den Mund, ein Geheimniswort, das durch eine sehr gleichgültige Begebenheit verständlich wird, und dessen Sinn durch eben das Geheimnis offenbart wurde, dessen Apostel Paulus war, und das er (Nom. 16, 25, 26.) sein Evangelium nennt.

Tit. I, 12. Wie alle Bulfsmittel ben Chriften geheiligt find, fie jur Ausbreitung des Evangeliums anzuwenden! Bornehm= sich ift eine Renntniß des moralischen Charakters und ein Geschmad ber Sitten bagu nothmendia. Die Boeten helfen dazu, und find bie größten Proben , die uns die Denfungsart und bie Reigungen der Menschen und eines Bolfes aufschließen und am getreuesten und ftartften malen. Die Zeugniffe der menschlichen Runft, Biffenschaft und Geschichte dienen alle jum Giegel, jum menschlichen Siegel der Offenbarung, und man hat als Christ fo wentg Ursache, dies felben zu verfaumen und aufzuheben, als Pau-Ind, feinen Ueberrock in Troad im Stiche gu laffen. Paulus that einem Dichter Die Ehre an, ihn einen Propheten seines Bolfes in nennen. Die wahre Poeffe ift eine naturliche Art ber Prophezenung.

Ahilem. Wie bas Umt der Kirche uns nicht bas geringfte Borgugerecht in weltlichen Bandeln giebt! wie Paulus vorsichtig ift, ben geringsten gezwungenen Gebrauch bes Evangeliums fur fich felbst zu machen! Gelbst bie anten Werke follen und nicht abgepocht werben : bas Umt ber Bredigt ift zu heilig, um es ba-Diefer Brief Bauli ift ein zu anzuwenden. herrliches Muffer der Bescheibenheit, ber gurcht, mit ber wir die Grenzen unferes Umtes por Mugen behalten muffen, es nicht ju unferen eigenen Absichten, Bunichen, Eigennut mißbrauchen durfen. Liebe ift Gott angenehm unzeitiger Eifer allemal gefährlich. Gine Denf. ungsart, wie wir fie ben Daulus finden, ift bem naturlichen Menschen nicht eigen. Der Rachfie ift uns nichte schuldia, wenn er nicht will. -Bas fur Baffen bat denn der Chrift uber feinen Rachsten? Das Benfpiel ber Demuth, ber Berleugnung, der Uneigennubigfeit, ber Großmuth ; das in Vaulus fo liebenswurdig , fo machtig fpricht, und das mehr ift als alle Gefete ber menschlichen Billigkeit, als alle Einfalle bes Wißes und als alle liftige Griffe ber schlauen Welt.

- he br. 11, 3. Ohne Glauben können wir selbst die Schöpfung und die Ratur nicht verstehen daher die Bemühungen, Gottes Wort und Willen zu entfernen, das Daseyn durch Oppothesen und wahrscheinliche Fälle zu erklären, und die vielen Zweifel, die man gegen Mosses Erzählung erhoben hat.
- 1. Petr. 4, 11. Die heilige Schrift follte unfer Borterbuch, unsere Sprachfunst senn, worauf alle Begriffe und Reden der Christen sich grundeten, woraus sie beständen und jusammengesetzt murden.
- 2. Petr. 1, 20. Die Prophezenung dersheil. Schrift ist von keiner einzelnen oder menschlichen Auslegung. Es sind nicht Abrahams Werke und Woses Wunder und Jeraels Gesschichte der Inhalt derselben; es betrifft nicht einzelne Wenschen, nicht einzelne Volker, ja nicht einmal die Erde allein; sondern alles ist ein Vorbild höherer, allgemeiner, himmlischer Dinge. Wenn Wose den Willen gehabt hätte, auf eigenen Antrieb, wie ein Casar, zu schreiben, so dürsten wir vielleicht nichts als eine Sammlung von Urfunden und einzelnen Rachrichten von ihm erwarten. Es ist nicht Wose, nicht Jesaia, die ihre Gedanken und die Bes

gebenheiten ihrer Zeit in der Absicht irdischer Bucherschreiber der Rachwelt hinterlassen haben. Es ist der Geist Gottes, der durch den Mund und den Griffel dieser heiligen Manner sich offenbarte; der Geist, der über den Wassern der ungebildeten, jungen Erde schwebte, der Maria überschattete, daß ein heiliger geboren wurde; der Geist, der die Tiesen der Gottheit allein zu erforschen und zu entdecken bermag. Mit wie viel Ehrfurcht soll dieß uns bewegen, das göttliche Wort zu lesen und zu genießen!

2. Joh. Johannes nennt Wahrheit, was andere Apostel Evangelium, die Predigt Jesu, den Glauben an ihn u. s. f. nennen. Man sieht hieraus, daß die Wahrheit der Lehre nicht auf Worten, auf Formeln, sondern auf dem Geiste, dem Sinne, den Begriffen beruht; wenn diese mit Gottes Wort übereinstimmen, so kann man jedem seine Ausdrücke lassen. Liebe selbst hat öfters den Begriff des Glaubens und ist nichts als ein thätiger Glaube, der Odem oder das Leben des Glaubens.

Offen b. Joh. 1. Die Schrift lehrt und Chriften die Beit, die ganze Daner berfelben, nach Gottes Rechnung betrachten. Bas unfer Leben ift, bas ift die Dauer ber ganzen Welt, nichts mehr als ein heute vor Gott, und für jedes Geschöpf. Was ist unfer Tod, den wir stets so nahe, als jeden künftigen Augenblick, ansehen müssen? Sind wir es, die wir sterben? Nein, die Welt, die uns stirbt, für uns jvergeht. Der Tod jedes Menschen ist also die Zeit, wo diese Offenbarung zum Theil an der Seele jedes Menschen erfüllt wird. In diesem Verstande ist es buchstäblich wahr, daß die Zeit der Erfüllung nahe ist.

Wie unvollkommen und ungureichend bie Begriffe ber Menschen find, um himmlifche und geiftliche Dinge fich vorzustellen ! Die Ewigfeit Gottes fann und nicht anders begreiflich gemacht werden, als durch die Theile der Zeit, burch eine Berbindung von dren Augenblicen, die wir aus Unvollfommenheit unterscheiden und mit einander vergleichen muffen. Die Unveranderlichfeit Gottes, in bem, wie Racobus fagt, nicht ein Schatte eines Rebrens ober Wendens ift, fann uns nicht anders als durch die Berganglichkeit irdischer Dinge beutlich gemacht werben. Dach unferen Begriffen geht das Bergangene vor dem Gegenwärtigen ber; ben Gott ift das Gegenwartige ber Grund bes Vergangenen und Bufunftigen. Bas fann uns einen munberbareren

Begriff geben von Gottes Unveranderlichfeit, überschwenglicher Große und unerforschlicher Hoheit, als diese Bernichtung aller mensch-lichen Begriffe oder diese Uebersteigung derfelben?

# Broden.

Joh. VI. 12.

Sammlet die übrig bleibenben Bre- den, baß nichts umfomme.

Den 16. Mai 1752. Bondon.

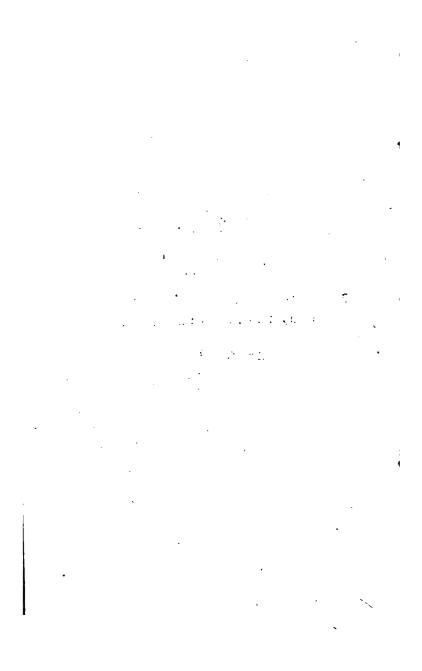

## Brocken.

### Erflarung bes Titels.

Ein heer von Bolf wird von funf Gerftenbrodten überfluffig gefpeist; Diefes fleine Daß ift fur die Menge in der Bufte fo reich, daß mehr Rorbe voll übrig bleiben, als fie Brodte empfangen hatten. Wir feben eben biefes Bunber bes gottlichen Segens in ber Menge ber Wiffenschaften und Runfte. Bas fur ein Magazin macht bie Geschichte ber Gelehrsamfeit aus? Und worauf grundet fich alle? Auf funf Gerftenbrodte, auf funf Ginne, die wir mit ben unvernunftigen Thieren gemeinschaft lich befigen. Richt nur bas gange Baarenhaus ber Bernunft , fondern felbft bie Ochagfammer, des Glaubens, beruhet auf diesem Stock. fere Bernunft ift jenem blinden Thebanischen Wahrsager abnlich , bem feine Tochter ben Blug ber Bogel beschrieb; er prohezente aus ihren Radrichten. Der Glaube, fagt der Apostel, fommt burche Gebor, burche Gebor bes Wortes Gottes. Rom. X. 17. Geht und fagt Johannes wieder, was ihr horet und fe het. Matth. XI. 4.

Der Mensch genießt unendlich mehr, als er nothig hat — und verwüstet unendlich mehr, als er genießt. Was für eine Bersschwenderin muß die Natur ihrer Kinder wegen seyn, wie viel Herunterlassung, womit sie Wagschale und das Verhältniß unserer Unzahl und Bedürfnisse unterdrückt, und sich nach dem Hunger und dem Uebermuth unserer Bezeirerden in Auswand sest. Muß sie nicht die Lochter eines sehr liebreichen Vaters und Menschenfreundes seyn?

Bie weit mehr fundigt der Menfch in feinen Rlagen über das Gefangniß des Rorvers. aber die Grengen , in die ihn die Ginne einforanten, über die Unvollfommenheit des Lichts. - und verdammt felbige ju gleicher Zeit burch feine Unerfattlichfeit in den Luften des Bleifches, burch feine Partenlichkeit fur finnliche Borurtheile, und durch feinen Stols auf das licht, das er schmalert - Die ficht. bare Welt mag noch fo eine Buffe in den Au. gen eines zum himmel erschaffenen Geiftes fenn, Die Brodte, die und Gott hier auftragt, mb. gen noch fo unansehnlich und fummerlich ausfeben, die Rische noch fo flein fenn, fie find gefegnet und wir mit benfelben bon einem MI måchtigen

mächtigen, Wunderthätigen, Geheimnisvollen Gott, den wir Christen als den unfrigen nennen, weil er fich felbst sa in der größten Demuth und Liebe geoffenbart hat.

Ift es nicht unfer Geift selbst, der in der Tiefe seines Elendes dieses Zeichen seines hoben Ursprunges verrath, und sich als einen Schöpfer über die sinnlichen Eindrücke erhebt, der sie fruchtbar macht, der selbige zu einem Gerüste baut um den himmel zu ersteigen, oder sich Gögen schafft, für die er Ziegel brennt, und Stoppeln zusammen sucht? Ist es nicht ein Wunder unsers Geistes selbst, der die Dürftigkeit der Sinne in einen solchen Reichthum berwandelt, über dessen Ausbreitung wir er. Kaunen muffen?

Unsere Seele macht sich aber eben der Aussichweisung schuldig, in der Rahrung ihrer Arafte, als die sie durch den Leib begeht. Außer der Mäßigkeit, die unsere Nothdurft uns vorschreiben sollte, ist eine wirthschaftliche Aufmerksamkeit auf die Brocken, die uns in der Dipe unseres Appetits entfallen, und die wir nicht der Mühe werth achten zu sammeln, weil wir mehr vor uns sehen, nicht zu tadeln. Wir leben hier von Brocken. Unsere Gedanken sind nichts als Fragmente. Ja unser Wissen ist Stückwerk. Ich denke mit göttlicher hülfe ges genwärtige Blätter zu einem solchen Korbe zu hamann's Schriften I. Ih.

machen, wortn ich die Fruchte meines Lefens und Nachdenkens in lofen und vermischten Gedanken sammlen will. Um die von gleichem Inhalt mit der Zeit zusammen zu bringen, will ich selbige numeriren.

#### S. 1.

Sind es nicht die bloßen Erscheinungen der Selbstliebe, die wir mit dem Begriff der Frenheit belegen? Diese Selbstliebe ist das Derz unseres Willens, aus dem alle Reigungen und Begierden gleich den Blut- und Pulsadern entspringen und zusammenlaufen. Wir können so wenig den ken ohne uns unserer bewußt zu seyn, als wollen, ohne uns unserer bewußt zu seyn.

Der Japaneser sieht seinen Abgott in einem so nahen Berhältniß mit seinen Begriffen und Reigungen, als der Russe seinen Bart und der Engländer seine Charta Magna. Der Abergläubige, der Sclave und der Republikaner streiten daher mit gleicher Buth für den Segenstand ihrer Selbstliebe, und mit einem gleichen Grund der Freyheit, und Eifer für selbige.

Barum vermehrt der handel die Liebe ber Frenheit? Beil er das Eigenthum eines Bolfs fowohl als jeden Burgers vermehrt. Wir lie ben, was und eigen gehört. hier ift alfo bie Frenheit nichts als Eigennut, und ein Aft ber Selbstliebe gegen unsere Guter.

Daher ift so viel Aehnlichkeit zwischen ben Wirkungen ber Gelbfliebe und Frenheit. Ja bie erfte ift bas Gefes ber letteren; wie Poung fagt:

man love thyself;

In this alone free agents are not free.

So wie alle unsere Erkenntnißkräfte die Gelbsterkenntniß zum Gegenstand haben, so unsere Neigungen und Begierden die Selbste liebe. Das erste ist unsere Weisheit, das lette unsere Lugend. So lange es dem Menschen nicht möglich ist, sich selbst zu kennen so lange bleibt es eine Unmöglichkeit für ihn, sich selbst zu lieben. Die Wahrheit kann uns daher allein fren machen; dieß ist die Lehre der himmlischen Weisheit, die deswegen in die Welt kam, uns Selbsterkenntniß und Selbste zu lehren.

Warum kann ber Mensch sein eigen Selbst nicht kennen? Dieß muß bloß in dem Zustande unserer Seelen liegen. Die Natur, die uns in lauter Rathseln und Gleichnissen von dem Unsichtbaren unterrichtet, zeigt uns an den Beziehungen, von denen unser Körper abhängt, wie wir uns die Beziehung unsers Geistes auf

andere Geister vorstellen können. So wie der Leib den Gesehen der außern Gegenstände unsterworfen ist, der Luft, dem Boden, der Wirfsung anderer Körper: so mussen wir unsete Geesle und gleichfalls vorstellen. Sie ist dem besständigen Einfluß höherer Geister ansgesest und mit selbigen verknupft; dies macht daher unsstreitig unser eigen Selbst so zweiselhaft, daß wir selbiges nicht erkennen, unterscheiden, noch selbst bestimmen können.

Die Unmöglichkeit uns felbst zu kennen , kann sowohl in der Grundlage unserer Natur als in einer besondern Bestimmung und Zustande verselben liegen. So setzt die Bewegning einer Uhr eine gehörige Einrichtung ihres Banes und die Bedingung aufgewunden zu werden , zum voraus. Wenn unsere Natur auf eiene besonders genane Art von dem Willen eienes hohen Wesens abhinge; so solgt von selbst, daß man den Begriff desselben zu Husse nedimen müßte, um die erstere zu erklären; und daß je mehr Licht wir in Ansehung dieses Wessens erhalten würden, desso mehr sich unsere eigene Natur aufklären müßte.

Unfer Leben ift das erfte von allen Gutern, und die Quelle der Glückfeligkeit. Wenn wir das erfte in Betrachtung ziehen, so zeigt die Beschaffenheit deffelben die Eigenschaften der letteren an. Dieses ift so abhängend, daß ungablige Bufalle une beffelben beranben fonnen, und wir haben fo viel Gewalt über baffelbe, als jedes außere Ding fich ruhmen fann. Das gange heer von den feindfeligen Urfachen, wodurch bas Band ber Seele mit bem Leibe aufhoren und getrennt werden fann, fieht aber unter ber Regierung desjenigen, dem wir unfer Leben ju danken baben. Alle mittlere Merk. Beuge fiehen unter feiner Sand. Mit unferer Bluckeligfeit muß es daher eine gleiche Bewandniß haben. hieraus fieht man, wie nothwendig unser Gelbst in dem Schopfer deffelben gegrundet ift, daß wir die Erfenntnig unferer felbft nicht in unfrer Macht haben, daß um ben Umfang deffelben auszumeffen, wir bis in ben Schoof der Gottheit dringen muffen, die allein bas gange Geheimniß unfere Befens be-Rimmen und auffofen fann.

Die erfte Urfache aller Dinge, von der wir so unmittelbar abhängen, muß daher unmgänglich zu husse genommen werden, wenn wir unser eigen Selbst, unsere Natur, Bestimmung und Einschränkung einsehen wollen. Nächst dieser ersten Ursache gehört dazu eine Kenntniß aller der Mittelwesen, die mit uns in Berbindung stehen, und die durch ihre Wirtsung unsere hervordringen helsen oder zu ändern im Stande sind. Alle diese Betrachtungen zusammengenommen, können wir den 3th-

fand ber menschlichen Natur auf ber Welt nennen. Es ift die Frage nicht allein, wenn ich mein eigen Selbst ergründen will, zu wissen, was der Mensch ist? sondern auch, was der Stand desselben ist? Bist du frey oder ein Sclave? Bist du ein Unmundiger, ein Waisse, eine Wittwe, und in welcher Art stehst du in Ansehung höherer Wesen, die ein Ansehen sich über dich anmaßen, die dich unterdrücken, die dich übervortheilen, und durch deine Unwissenstet, Schwäche, Thorheit zu gewinnen suchen?

Hieraus lakt fich erfeben, auf wie viele Facta unfere Selbsterkenntniß beruht, und daß selbige so lange unmöglich oder unhinlanglich und betrüglich ift, als uns jene nicht entdeckt und offenbart werden. Daß die Vernunft nichts als Analogieen auffassen kann, um ein sehr undeutlich Licht zu erhalten; daß wir durch Berobachtungen über den Plan der göttlichen Schöpfzung und Regierung allein auf Muthmaßungen gebracht werden können, die sich auf den besondern Entwurf seines geheimen Willens mit und anwenden lassen.

Unfer Leben besteht in einer Vereinigung bes sichtbaren Theils mit einem höheren Wesen, has wir bloß aus seinen Wirkungen schliegen können. Diese Vereinigung ist unserm eignen Willen einigermaßen preis gegeben —— und unzählig vielen andern Infallen ausgesethe — Bende stehen auf eine unbegreisliche und verborgene Weise unter der Regierung und Vorfehung dessenigen, der es uns giebt und nach seinem Willen erhält. Diese und dergleichen Begriffe sind Zeigesinger, auf die wir Achtung geben mussen um, einige Schlusse über uns selbst zu machen.

Um die Erkenntnis unserer selbst zu erleichtern, ist in jedem Rächsten mein eigen Selbst als in einem Spiegel sichtbar. Wie das Bild meines Gesichts im Wasser wiederscheint; so ist mein Ich in jedem Rebenmenschen zurückgeworfen. Um mir dieses Ich so lieb als mein eigenes zu machen, hat die Vorsehung so vieke Vortheile und Annehmlichkeiten in der Gesellschaft der Menschen zu vereinigen gesucht.

Gott und mein Rächster gehören also zu meiner Selbsterkenntniß, zu meiner Selbstliehe. Was für ein Geset, was für ein entzückender Gesetzeber, der uns besiehlt, ihn selbst mit ganzem Perzen zu lieben, und unsern Räch, sien als uns selbst! Dieß ist die wahre und einzige Selbstliebe des Menschen, die höchste Weischeit der Selbsterkenntniß eines Christen, der nicht nur Gott als das höchse, wohlthätigste, einzig und allein gute und vollfommene Wesen liebt, sondern überdem weiß, daß dieser Gott selbst sein Rächster und seines Rebenmenschen Rächster im ftrengsten Verstande geworden iff, bamit wir alle mögliche Urfache hatten, Gott und unfern Rächsten zu lieben.

In unserm Glauben, sieht man also, ift alein himmlische Erkenntniß, wahres Glud und erhabenste Frenheit ber menschlichen Natur vereinigt. Vernunft — Geister — Sitteulehere sind drey Tochter der wahren Naturlehre, bie feine bessere Quelle als die Offenbarung hat.

#### S. 2.

Wie follten wir über die Große unserer Ratur erschrecken, wenn wir bedenken, daß die Wahl nicht nur des Guten, sondern des Beften, ein Gesetz unsers Willens ift? Der Bau jedes Geschöpfes bezieht sich auf seine Bestimmung. Ift dieser Ruf nicht eine Prophezenung der bochsten Glückseliakeit?

#### S. 3.

Es war nach dem romischen Recht den Soldaten nicht erlaubt, Landerenen zu kausen in dem Lande, wo sie Arieg führten. I. 9 Dig. de re militari. I. 13. ood. Wir sehen hier ein romisch Geses, welches den Christen verdammt, der zum Streiter auf diese Erde berusen ist, und sich zum Angesessenen derselben machen will. In den Geschichten, Gesehen und Gebräuchen aller Völker sinden wir, daß ich so sage, den sensum communem der Religion. Alles lebt und ist voll ven Winken auf

unfern Beruf und auf ben Gott ber Unabe. Wir haben ein groß Vorurtheil in Unfebuna Der Ginschränkung, die wir von Gottes Wirkung und Einfluß bloß auf bas Judifche Bolf machen. Er hat uns bloß an dem Erempel beffelben bie Berborgenheit, bie Methode und Die Gefete feiner Weisheit und Liebe erflaren wollen, finnlich machen; und uns die Anwend. ung davon auf unfer eigen Leben und auf anbere Gegenstande, Bolfer und Begebenheiten Der Apostel fagt dieses ausdrucklich überlassen. ben loftrenfern, daß Gott den Beiden eben fo gut ein Zeugniß und einen Zeugen pon fich felbit gegeben; und warin bestand bas? Er that ihr nen Gutes - - er gab fich ihnen als die Liebe und den Gott der Liebe ju erfennen --Er gab ihnen Regen vom himmel, und frucht bare Sabreszeiten , und fullte ihr Berg mit Rahrung und Freude. Ap. Gefch. XIV. 17. Man fieht hier offenbar, daß diefer Regen und Diefe fruchtbaren Zeiten nicht allein in ber Witterung beffeben, fondern eben die Wirkungen bes Beiftes anzeigen, die uns gute Bedanken, Bewegungen , Unschläge mittheilen , und ber auf eine fo unterfcheidende Urt ben Juden gut gefdrieben wird, daß es von ihren Beibern fogar beift, fie hatten feinen Benfiand nothig, um Bolle jur Stiftehutte ju fpinnen.

If bas fleinfte Graschen ein Beweis Gots

tes; wie follten bie fleinften Sanblungen ber Menichen weniger zu bedeuten haben? hat bie Schrift nicht das verächtlichfte Bolf ausgefucht, eines ber fleinften , die ichlechteften Sandlungen , ja bie fundlichften berfelben , um Gottes Borfebung und Beisheit barin einzufleiben und ihn ju offenbaren in folder Erniedrigung ber Bilber? Ratur und Geschichte find daber bie awen großen Commentarii bes Gottlichen Borts, und biefes hingegen ber einzige Schluffel, uns eine Erfenninis in beiben ju eroffnen. will der Unterschied amischen naturlicher und geoffenbarter Religion fagen? Wenn ich ibn recht verftehe, fo ift amischen beiben nicht mehr als der Unterschied zwischen dem Ange eines Menschen, der ein Gemalbe fieht, ohne bas Geringfte bon ber Maleren und Zeichnung ober ber Geschichte, die vorgestellt wird, ju verftehen, und dem Auge eines Malers; zwischen dem naturlichen Gebor und bem mufikalischen Obr.

Könnte man nicht von Sofrates, wenn er fich auf seinen Schußgeist bezog, eben das sagen, was von Petrus sieht: er wußte nicht, was er sagte, oder von Eaiphas, der prophezente und göttliche Wahrheiten verfündigte, ohne daß er, noch seine Zuhörer, das Geringste von dem wahrnahmen, was Gottes Geist durch ihn redete? Dieß ist in der merkwärdigen Geschichte Sauls und Bileams vorgestellt, daß unter

den Abgottern selbst, ja in den Werkjengen der Solle, die Offenbarung Gottes vor Augen liegt, und daß er sie selbst dazu braucht, um feine Diener und Knechte zu sen, wie Rebucadnezar.

Ein englischer Geistlicher hat in die Naturlehre die Salbung der Gnade zuerst einzuführen gesucht; es sehlt uns noch ein Derham, der uns nicht den Gott der nackten Vernunft, daß ich so rede, sondern den Gott der heiligen Schrift, im Reiche der Natur aufdeckt, der uns zeigt, daß alle ihre Schäfe nichts als eine Allegorie, ein mythologisch Gemälde himmlischer Spsteme —— so wie alle Begebenheiten der weltlichen Geschichte Schattenbilder geheilmerer Handlungen, und entdeckter Wunder sind. Jerem, XXXII. 20.

S. 4.

Welche Frage hat den Weltweisen mehr in schaffen gemacht, als der Ursprung des Bosen, oder die Zulassung desselben? Gott selbst sagt: Ich schaffe das Bose — Wenn wir einen rechten Begriff von den Dingen hatten oder uns zu machen suchten, so durften wir uns durch Ausdrücke nicht verwirrt machen, noch beleidigt halten. Gut und Bose sind eigentlich allgemeine Begriffe, die nichts mehr als eine Beziehung unserer selbst auf andere Gegenstände, und dieser Zurückbeziehung, daß ich

fo fage, auf uns anzeigen. Wir stehen also mit andern Dingen in Verbindung; auf diesen nexum beruht nicht nur unser wahres Wesen und eigentliehe Natur, sondern auch alle Abswechselungen und Schattirungen, deren sie fähig ist.

Unser leben hat nothig burch Rahrung erhalten und ersetzt zu werden. Diese hängt von den Früchten der Erde ab, und diese gewissermaßen von der Ordnung unseres Fleißes und dem Lauf der Natur. Die Faulheit ist daher ein sittlich Uebel und die Theurung ein physisches Uebel. Wir nennen aber beide so, weil durch selbige die Verbindung zertrennt wird, worin unser Dasenn und die Erhaltung desselben zum Theil besteht.

Unfere Gesundheit ist ein Gut, das in einer Harmonie des körperlichen Baues und der Bereinigung mit der Seele besteht. Aus das jenige, was selbige zu zerstören und zu andern fähig ist, heißt daher ein Uebel; und im Gezgentheil ist dasjenige ein Gut, was selbige erhält oder wiederherstellen kann. Unsere Gesundheit und Leben kann daher aufhören ein Gut zu senn, sobald beide in eine höhere Ordnung Eingriffe thun, die in einem näheren Berhältzniß mit unserer geistigen Natur stehen.

Der Menfch ift ein fehr entferntes Glieb in der Reihe der erschaffenen Dinge von dem

großen Urwesen, wodurch alle bestehen, und durch dessen Wort alle entstanden sind. Er mag noch so schwach gegen den ganzen nexum senn, so hängt doch alles von Gott ab, und derjenige, welcher die ganze Rette in seiner Hand hält, trägt ihn in seiner unmittelbaren Obhut, vermöge der Gesehe, wodurch alle Mittelwesen in Ihm ihren Grund und ihre Bestimmung haben.

Richts giebt uns ein fo außerordenlich Licht in die gange Ratur ber Dinge, als die große Wahrheit unferes Beilandes: Riemand ift gue als der einige Gott. Anstatt alfo ju fragen : wo fommt das Bofe ber? follten wir die Rras ge bielmehr umfehren, und und wundern, bag endliche Geschöpfe fabig find, gut und glucklich gu fenn. hierin befteht bas mabre Gebeimnis ber gottlichen Weisheit , Liebe und Allmacht. Diefe philosophische Rengierbe, Die fich über ben Urfprung bes Bofen fo fehr mundert und beunruhigt, follte man faft fur ein bunfel Bewußtfenn bes gottlichen Chenbildes in unferer Bernunft anfehen, für ein verger mporiper, beffe fen mabrer Sinn umgefehrt genommen werden muß, in beffen Verfetung aber gleichwohl eis ne Cabbala liegt, ein geheimer Berffand.

Es giebt nicht mehr als eine einzige Berbindsung, die Gott zum Gefet unferer Natur und ihres Gluck gemacht. Alles dasjenige, was der Mensch gegen diesen Zusammenhang thut, lost das alle

gemeine Band auf, die Harmonie, ben Friesben, wodurch alle angere Dinge zu schwach find, in ihn zu wirken, und er ftark genug, dem Ungeftum aller Gegenstände, die ihn unterdruckend überfallen, zu widerstehen, ja nicht nur zu widerstehen, sondern selbst über diese vereinigte Nacht zu herrschen.

Man ftelle fich einen machtigen Monarchen por, ber einen Liebling ber Buth feiner Sof-· Linge aufgeopfert, um fich burch feinen Gobnan felbigen ju rachen. Der Batet ift verbannt. und ploplich ber Rache und Macht feiner Reinbe entrogen worden. Gein unmundiger Gobn bleibt im Reich, und alles wuthet um biefes Rind, um den Bater doppelt in demfelben au foltern und fich an feinem Erben mit befto mehr Graufamfeit zu rachen. Der Monarch entbectt Diesem Rinde das Schickfal feines Baters, bie-Bosheit, Die Macht und Lift feiner Beinde ta ein Theil bes Geheimnisses, warum er fich nicht öffentlich fur feinen Bater und ihn felbit erflaren fann, warum er ihm ben hof verbieten muß, er thut ihm jugleich bie Berficherung, daß er unbeforgt allenthalben fenn foll, baß er einen unerfannten Fre und auf alle feine Bege und die Schritte feiner Feinde bestellt hat; ja daß er ihm ein Beichen einbrucken will, das jedermann verehren foll, und das niemand im Stande mare auszulofchen ober ihm zu raus ben, als seine eigene hand, oder sein eigener Wille, oder sein eigener Ungehorsam und Versachtung der Warnungen und Hulfsmittel, beseen Gebrauch er ihm überließe. Daß seine Entfernung eine kurze Zeit senn follte, daß er ihn zu dem Aufenthalt seines Baters unbekannt zu führen gedächte, und sie beide nach Bollzziehung einiger wichtigen Geschäfte in sein Reich öffentlich zurückrusen, und zu seinen Freunden und Nachfolgern oder Mitregenten öffentlich erstlären und zugleich Strafe an ihren Feinden ausüben wollte.

Lagt und diefem Rinde folgen, dem bon feinen Reinden auf dem Wege nachgeftellt wird. Die alles thun, um durch Liebkosungen und Drobe ungen es zu gewinnen, die das Zeichen an feiner Stirn bald lacherlich machen , bald ibn bewegen, felbiges als einen Alecten abzuwischen, bald ihm Rafderenen und guldene Berge verfprechen, um ihn von felbft baju ju bewegen. - - Gefett die Reinde erreichten es fo welt, um es unfenntlich ju machen, ober eine Beitlana unfictbar zu machen. Gie marten bloß bierauf, um ihre Rachfucht auszuuben; und mitten in ber Entbedung ihrer Graufamfeit und ber Gefahr, worin fich diefes Rind befindet, fommt der unbefannte Freund, um es aus ibren Rlanen ju erretten. Go fur; ber Beg , fo ift es von innerlicher Angft, Burcht, und beftanbigen Unfallen feiner Feinde bedroht, in beinen immer fein voriger unbefannter Erretter gut techter Zeit ericheint, um ihn nicht umfommen ju laffen, und mit beffen Gegenwart alle Schrecksbilder und Gestalten ber Gefahr verschwinden.

Um der Aehnlichkeit in der Erdichtung noch naher zu folgen, laßt uns annehmen, daß dies sein ein Zeichen an seinem Gesicht trüge, ohne es zu wissen, und das keine fremde Hand als seine eigene auslöschen könnte, daß es ihm daher aufgebunden wurde, nicht mit der Hand die Stirne zu berühren, und sich dazu durch keine Vorstellung bewegen zu lassen, ohne daß ihm die Ursachen oder das Dasen bieses Zeischens und die Ehrfurcht, die seine Feinde für selbiges haben mußten, alle die Folgen aber feines Ungehorsams in diesem Stück entdeckt würden.

Dieser Unmundige wandert jest — des Monarchen Verheißungen und Befehle — der Aufenthalt, wo er seinen Vater finden soll — and der Schutz des unbefannten Freundes, auf den er sich ben aller aufstossenden Gefahr gewiß zu verlassen hatte; Hoffnung, kindliche Liebe und Zwersicht sind sein Stolz, seine Lust und seine Starfe.

Wenn wir das menschliche Geschlecht und jeden Menschen uns in ahnlichen Fallen vorftellen fellen, daß sein Leben, seine Sicherheit und ewig Gluck von einer Bedingung abhängt, die über alle Schwierigkeiten siegt, und daß er mit Uebertretung derselben nicht nur sein Gluck versscherzt, sondern auch in das höchste Elend geräth, und in beständiger Furcht, Angst und Gesfahr schweben, ja einer augenblicklichen Erlösung nöthig haben muß, falls er nicht auf ewig verloren senn soll — so wird uns die Frage vom Ursprung des Bösen in einem ganz fremden Gesichtspunft vorfommen.

## S. 5.

Je mehr ich dem Begriff ber Frenheit nachbente, besto mehr scheint er mir mit allen Beobachtungen berfelben übereinzufommen. Ich will zwen anführen. Man' fommt überein; daß es feine Rrenheit ohne Gefete geben fonne; und man erflart biejenigen fur frene Staaten, mo die Unterthanen sowohl als ber Rurft von Gefeben abhangen. Gefete haben alle ihre Rraft bloß durch den Grundtrieb der Gelbftliebe, der Belohnungen und Strafen als Bewegungsgrunbe wirkfam macht. Ein Gefet ift niemals fo beunruhigend und fo beleidigend als ein Richterspruch, ber auf Billigfeit gegrundet ift. Das erfte ruhrt meine Eigenliebe gar nicht und erftredt fic auf meine Sandlung allein, macht daber alle biejenigen mit mir gleich , bie im gleiden Kall fieben. Der lette , ein willfurlicher Damann's Schriften I. Ih.

Opruch ohne Gefet, ift aus entgegengefetten Bewegungen ber Selbstliebe allemal als eine Rnechtschaft fur und. Durch ein Gefet find mir die Folgen meiner Sandlung befannt; Die Einbildungefraft fann baber burch feine Ochmeichelenen oder argwöhnische Ueberlegungen von ber Gerechtigfeit unfere Rurften oder Richters uns hintergeben. Ja ber Richter in einer frenen Republik jeigt mir felbft burch fein Benfpiel, daß ihm das Gefet fo gut befiehlt, dieß gegen mich auszusprechen, als es mir befiehlt, bas, mas er ausspricht, ju leiden. Sierin befteben alfo alle die Borguge der politischen Frenbeit, jeber weiß bie Folgen feiner Sandlungen, und niemand fann felbige ungeftraft übertreten : weil nichts als der Wille des Gefetes mich einschränken kann, und dieser Wille ift mir so wohl befannt, als unwandelbar, ja ber Wille bes Gefetes ift in allen gallen fur mich, und kine Stute meiner Gelbfterbaltung und Gelbitliebe. Daber berufen wir uns auf Gefete, baber furchten wir felbige. Man fuge noch bingu , daß die Gefete , die wir und felbft geben, aus eben bem Grunde ber Gelbftliebe uns niemals ichwer vorfommen, und daß es das größte Vorrecht frener Staaten ift, ihre eigenen Gefetgeber ju fenn. Gefete foranten also nicht Freyheit ein, sondern geben mir die Salle ju erfennen , und die Sandkungen, die vortheilhafte oder nachtheilige Folgerungen für meine Selbftliebe haben sollen, und diese Einsicht bestimmt daher unsere Reigeungen.

Der floische Grundsat: Der Tugendhafte ift allein frey und jeder Bosewicht ein Sclabe, bekommt aus dieser Erklärung gleichfalls sein Licht. Luste und Laster hindern unsere Erstenntniß, die falschen Urtheile derselben verwirren daher unsere Selbstliebe. Wir glauben zu unserm Besten, zu unserm Bergnügen, zu unsferer Ehre zu handeln, und wählen Mittel, die allen diesen Endzwecken widersprechen. Ist dieß Selbstliebe? Wo diese nicht ist, kann auch keisne Frenheit senn.

### S. 6.

Wenn man erwägt, wie viel Starfe, Gegenwart des Geistes, Geschwindigkeit, der wir sonst nicht fähig sind, uns die Furcht einer außerordentlichen Gefahr giebt: so begreift man, warum ein Christ dem naturlichen sichern Menschen so sehr überlegen ist, weil er mit bestänbiger Furcht und Bittern seine Seligfeit sucht.

# **§.** 7.

Mein Magen beschwert sich über die Ung mäßigkeit, jedes Glied hat sein Gefühl, das es warnt vor einem Gegenstand, der ihm nachtheilig ist: Dieß ist ein physisches Gewissen.

#### . \$. 8.

Wo fommt bas Ansehen her, in bem bie Wahrsagerkunke stehen und bie große Anzahl berselben, die sich auf nichts als ein Misverständniß unseres Instincts oder natürlicher Verzunft grunden? Wir sind alle sähig Propheten ju seyn. Alle Erscheinungen der Natur sind Träume, Gesichte, Räthsel, die ihre Bedeutung, ihren geheimen Sinn haben. Das Buch der Natur und der Geschichte sind nichts als Chissen, verborgene Zeichen, die eben den Schlüssel nothig haben, der die heilige Schrift auslegt und die Absicht ihrer Eingebung ist.

#### S. 9.

Der Leib ift bas Rleib ber Seele. bedt die Bloke und Schande berfelben. Der Bolluftiae und Chrgeigige fcreiben die lafterhaften Reigungen ihrem Blut und Ribern au. Er hat gedient unfere Seele zu erhalten, eben wie die Rleidung unfern Leib ichuget gegen bie angerlichen Ungriffe ber Luft und anderer Gegenstände. Diese Rothburft unferer Ratur bat und erhalten, unterdeffen bobere und leichtere. Beifter ohne Rettung fielen. Die Sinderniß, die uns ein Rleid giebt, bas uns ein wenig fcwerer macht und ein wenig von bem Gebrauch unfrer Glieber entzieht , erftrect fich nicht fowohl auf bas Gute, in Unfehung ber Geele, als in Unsehung bes Bofen. Wie abscheulich wurde vielleicht der Menfc fenn, wenn ihn der Leib nicht in Schranfen bielte!

§. 10.

Das allgemeine Beste eines Staats wird von ben Almosen ber Unterthanen unterhalten. Jebe Scherbe bes Fleißes wird von Gott gesegpet jum allgemeinen Neichthum und Nahrung.

# Seban fen über

# meinen Lebenslauf.

Pl. 94, 19. In ber Menge meiner Gebanten in mir ergogen beine Aroftungen meine Seele,

London , 21. April 1758.

Bis hieher hat mir ber Berr geholfen.

. 

Ich bin den 27ten August 1730 in Königs berg in Prenssen geboren, und den folgenden Lag, so viel ich weiß, durch die christlicher Borsorge meiner frommen und ehrlichen Eltern, zum Bad der heiligen Lause gebracht worden. Gott hat mich die Ehre und Vortheile der Erstgeburt genießen lassen, und ich bin meiner Mutter, wie Jaebez, ein Sohn der Sorgen und Schmerzen gewesen. Sie hat meinem Vater noch einen Sohn an meinem jüngern Bruder gegeben, und wir beide sind der ganze Reichtum unsfrer Eltern gewesen, den Gott mit so viel Gnade erhalten als gegeben hat.

Mein liebreicher Bater im himmel! womit soll sich mein Dank fur den Uebersus des Segens anfangen, womit du mich schon in den Umständen meiner Geburt, als mit einem Kranze geziert hast. Ein gesunder Leib, den du im berborgenen gebildet hast — eine Seele, der du den Orden des himmels, und das Unterpfand der Seligkeit, in Abwaschung meiner angeerbten Sunde und Aufnehmung in den Bund deines Sohnes und den Schooß seiner Kirche, umsonst geschonft hast, noch ehe sie sich ihres Dasenns
selbst bewußt war, so wie du die Milch in den

Bruften meiner Mutter bereiteteft , noch ehe ich ben Durft und die Nothwendigfeit und ben Geichmack berfelben fannte -- Eltern, beren Undenfen unter die theuerften Begriffe meiner Ceele gebort, und ohne gartliche Bewegung ber Liebe und Erfenntlichfeit von mir nicht uberfeben werben fann, burch bie bu bich felbft mir zuerst hast offenbaren wollen, und die nach ibren Kraften fich angelegen fenn ließen, mich ju bir zu fuhren - - bie bu in zeitlichen Umfanben gefegnet haft, und bie ihr eigenes Leben als eine Brobe beiner weisen und gutigen Regierung jederzeit anfahen und uns anpriefen. Du haft mich gewurdigt, ein Beuge pon bem Abschiede meiner Mutter ju fenn , bie in beine Rube eingegangen - - Ibre guten Werfe werden ihr nachgefolgt fenn. Das Berdienst beines Sohnes erfest unfre Unvollfommenheit und die Gebrechen unfere Guten; Die Seligfeit, bie er erworben, ift ber Lohn, welder die Undanfbarfeit ber Belt überschwenglich aut macht. Lebt mein Bater noch - - fo laß fein Alter gefegnet fenn. Erofte ihn in dem Rummer, worin er meinetwegen ohne Zweifel gedruckt wird. Erofte ihn mit eben bem Geift, der mich aufgerichtet hat, und deffen Del allein unferm Gefichte Glan; geben und unfer Berg mehr als junger Moft und bas Kette des Beizens frohlich machen und erquicken fann. Laß ihm die Roth ber gegenwärtigen Drangsale unter beinen Flügeln leicht werden — Ift dieses Gebet, mein Gott! ein Irrthum, so mache seine Freude voll, durch die Bekehrung eines Sünders, der Buße thut, und den er auf Erden zu verlieren geglaubt, um ihn in der heimath deiner Kinder wiederzusinden. Erhöre mich, mein Gott! um deines lieben Sohnes willen. Amen!

3ch bin frube von meinen Eltern gur Schule gehalten worden. Gie maren beide Reinde bes Muffigganges und Freunde gottlicher und menschlicher Ordnung. Gie begnügten fich nicht mit bem bloßen Schein ihrer Pflichten, und bem Ceremoniel ber Erziehung, mas fo viele Eltern Schanden halber ihre Rinder genießen laffen ; fie hatten unfer Beffes zu ihrem Uugenmert, und thaten fo viel felbit, als ihre Umftande und Einfichten es erlaubten. Lehrmeifter mußten ihnen Rechenschaft von unferm Rleiß und Aufführung ablegen; wir fanben zu Saufe eine Schule an der Aufficht, ja an der ftrengen Aufficht, und an dem Benfpiel unfrer Eltern. Lugen, Umtreiben, und Rafche. ren waren bren Sauptdinge, die uns nicht vergeben murden, und benen wir niemals Erlanbniß hatten, und ju überlaffen. Bir fonnen und eher einer Berichwendung in unfrer Ergiebung ruhmen., als über eine Sparfamfeit barin

beschweren. Die rechte Saushaltung und Wirthschaft darin ift die größte Runft; so wie der erfte Sehler ein großer Lob der Eltern, und eis nen schwereren Vorwurf der Rinder macht. Unfer Saus war jederzeit eine Zuflucht junger Leute, die studirten, und welche die Armuth sittfam machte. Gie waren jederzeit willfommen , und wurden bisweilen ausdrucklich für ihren Unterricht bezahlt, als Rebenstunden, als Wiederholung und Zubereitung ber Schule; fie maren augleich unfre Gefellschafter, Zeitvertreiber, Auffeber, und wurden mit altern Jahren Bertraute und aute Freunde. Dergleichen Bortheile baben wir genoffen, fo lange wir in unfere Baters Hause gewesen, und als ich wieder in daffelbe jurudtam; hieher gehoren Oprachen, Griedifd, Frangofifch, Italienifch, Mufit, Cangen, Malen. So schlecht und recht wir in Rleidung und in andern Thorheiten furz gehalten wurden, so viel Ausschweifung murbe uns bierin verstattet und nachgesebn.

Die guten Absichten meiner lieben Eltern würden beffer erfüllt worden fepn, und ihre großmuthige Reigung beffer angewandt, wenn fie einen guten Rath in der Bahl ihrer Mittel und wir eine größere Rechenschaft vom Gebrauch derfelben zur Richtschnur gehabt hätten. Bie vorzüglich aber vor unzähligen andern Eltern ihre Einsichten und Grundsäse und die Triebe ihres

herzens gegen ihre Kinder maren, hat mich die Erfahrung mit ofterem Zuruckbenken und in mich gehen gelehrt.

Ich habe in meiner Schulerziehung bren Abwechselungen gehabt. Das erste war ein Zusammenstuß von Kindern jedes Geschlechts und jedes Alters unter einem abgesetzten Priester, dessen Name Possmann war. Dieser Wann hat den Grund gelegt, und ich bin 7 Jahre sein Schüler gewesen, nach deren Verlauf er mich so weit gebracht zu haben glaubte, als ein Kind nothig hatte, um auf einmal ein Jüngling zu werden; oder vielleicht war dieß bloß ein Geständniß seiner eignen Unfähigkeit, mich länger zu sühren. So dunkel die Erinnerung seines Unterrichts, so weiß ich so viel, daß selbiger außerordentlich war, daß er mir das Latein ohne Grammatik benzubringen gesucht hatte.

Bon hier kam ich in die Sande eines Schulmannes, der ein diffentliches Umt hatte, und eine Winkelschule daben hielt, die in zwen runden besetzen Tischen bestand. Sein Name war Rohl, und er war Prorector im Aneiphof, sein Stiessohn war sein Gehülfe. Dieser Mann hatte viel Glack und Erfahrung, beide aber beruhten auf bloser Pedanteren und dem Schlendrian der Schulkunste. Ich wurde von dem kleinen Sagel, wo sein Norganger mich gersest, plöslich verruckt, und beschuldigt, nichts

zu wiffen, weil ich feine Methode nicht fannte. Ben diesem Manne hab ich vom Donat angefangen und mit einem Duth, ben er felbft bewuns berte, einige ber bornebmften und ichwerften la. teinischen und griechischen Ochriftfteller unterfchiebene mal burchgepeitscht. (Er hat mich buch-Rabiren gelehrt und eine Weise baju , die nicht ju verachten ift, und die ich nachgeabent babe.) Er ichmeichelte mir und fich felbft, einen großen gateiner und Griechen erzogen zu baben; ich konnte einen Romer verdeutschen, ohne die Sprache noch ben Sinn bes Autors ju verfiehen. Go maren meine lateinischen und ariedifden Busammenfetungen, Buchdruckerarbeit, Taschenspielerfunfte, wo das Gedachtniß fic felbft überfrißt, nud eine Ochwindung der übrigen Seelenfrafte entsteht, weil es an einem gefunden und gehörigen Rahrungsfaft fehlt. Sohn brachte mich febr weit in ber Rechenfunft; alles bieß geht verloren, wenn bas Urtheil nicht ben Rindern gezogen wird, wenn fie ohne. Aufmerffamfeit und Berftand fertig gemacht werben. Es ift eben so wie in der Dufik, wo die Kinger nicht allein, sondern hauptsächlich bie Ohren und bas Gebor gelehrt und unterrichtet und geubt werden muffen. Wer noch fo geschwind und richtig ohne Gefiel ber-Sarmonie ein Stud ober hundert gelernt hat, spielt wie ein Langbar in Bergleichung bes elenbeften Geigers, ber feine eignen Grillen auszubruden weiß. Ich will hier einige Unmerfungen hinzufugen. Die erfte ift , daß ich glaube, mein Gedachtniß und meinen Ropf fehr geschwächt zu haben durch diesen gehäuften und unnugen Schulfleiß, und daß meine naturliche Lebhaftigfeit und Rabiafeit einigermaßen darunter gelitten. Ein noch größer Uebel ift, baff diese Methode alle Ordnung, ich mochte fagen, allen Begriff, und Saben und Luft an derfelben in mir verdunkelt hat. Ich fand mich mit einer Menge Borter und Sachen auf einmal überschuttet, beren Berftand, Grund, Bufammenhang, Gebrauch ich nicht fannte. 3ch fuchte immer mehr und mehr ohne Wahl, ohne Untersuchung und Ueberlegung auf einander zu fcutten, und diese Seuche bat fic uber alle meine Sandlungen ausgebreitet, daß ich mich endlich in einem gabprinth gefehn habe, von bem ich weber Aus- noch Gingang noch Opur erfennen fonnte. Unterdeffen ich mich wirklich in einigen Dingen weiter befand, als ich es nothig hatte, fo mar ich bafur in weit nuglidern und nothigern gang gurudgelaffen; weder Diftorie, noch Geographie, noch ben geringfien Begriff von der Schreibart, Dichtfunft. 3ch babe ben Mangel ber beiben erften niemals geborig erfeten tonnen, ben Geschmack an ber lettern ju fpat erhalten, und finde mich in

vieler Muhe, meine Gedanken mundlich und schriftlich in Ordnung zu sammeln und mit Leichtigkeit auszudrücken.

Ein rechtschaffener Lehrmeister muß ben Gott und fich felbst in die Schule geben, wenn er die Weisheit seines Amtes ausüben will; er muß ihn nachahmen, so wie er sich in der Ratur und in der beiligen Schrift offenbaret, und bermoge beiber in gleicher Art in unfrer Seele. Der allmächtige Gott, bem nichts koffet, bem nichts au theuer fur die Menfchen gewesen ift, ber sparfamfte und langfamfte Gott. Das Gefet feiner Wirthschaftlichkeit von Zeit, womit er in Geduld die Fruchte abwartet, sollte unfere Richtschnur fenn. Es ift nichts baran gelegen, mas? noch wie viel? Rinder und wir Menschen überhaupt miffen; aber alles, wie? Er fagt ju feinen Jungern, in der Stunde, da es euch nothig fenn wird zu reden, foll euch gegeben werden, erstlich und vornehmlich wie, und nachstdem mas ihr reden follt. Diefe Ordnung icheint uns Menichen umgefehrt ju fenn; fie ift aber gewiffermaßen Gott eigen und durch feine eigenen Bege gebeiligt. Dem Reinen ift alles rein; ber naturliche Geschmack fann bie Gute der Speisen unterscheiden, die naturliche Mäßigkeit ibr Verhaltniß bestimmen; aber der Dank und ber Wille Gottes, nach dem und womit wir felbige genießen, ift allein bas Werk

bes Glaubens, und die Bedingung bes gottli. den Gegens. Wir fden nicht gange Gemach. fe, auch nicht gange Fruchte berfelben, fondern nichts mehr als das Rleinfte babon, ben Sagmen ; und diefer felbft ift ju überfluffig , fo baß er verfaulen muß, ber leib beffelben, ebe er aufgehen fann. Diefer geht aber nicht auf, wenn ber Boden nicht gubereitet und die Sabreskeit in Acht genommen wird. Bon biefen Bedingungen hangt alfo bas Gebeihen des Sag. mens nothwendiger als bon ber Ratur beffe. ben felbft ab. Die Mittel, Rinder ju unterrichten, fonnen daher nicht einfach genug fenn So einfach fie find, ift noch immer viel fiberfluffiges, verlornes und vergangliches an denfelben. Gie muffen aber reich an Wirfungen, eis ne Mannigfaltigfeit und Fruchtbarfeit gur Unwendung und Ausubung in fich schließen. bald Rinder lefen gelehrt werden, follte man Mufter mahlen, wodurch fie Licht im Berftand und Tugend im Bergen empfingen , nicht bas erfte das befte Buch, und bloß des Lefens millen, sondern das Lefen felbft, wenn es die Sauptabsicht ift, muß als eine Rebenabsicht angefeben werden, wodurch der Gebrauch der finnlichen Aufmerksamfeit, eine Deffnung und Aufflarung ber Begriffe, eine Erweckung guter Empfindungen, und Borbildung guter Reigungen aubereitet wird. Go follte die Erlernung ber

fremben Sprachen als ein Sulfsmittel, bie Muttersprache beffer ju verfteben, an Gedanken fruchtbar ju werben, felbige ju zergliedern, die Beichen berfelben gegen einander zu halten , ben Unterschied berfelben zu bemerken, furz, was ein bloges Gedachtniswerf zu fenn icheint, als eine Borbereitung und Uebung aller Seelenfrafte, und hoherer, wichtigerer, schwererer, ja geiftlicher Dinge gebraucht werden. Der Mangel Diefer Lehrart macht Sprachen fo fcmer, to troden und verdrießlich, fo eitel und unnus. Bas haben Rinder, die Sausvater, Sirten, handwerfer ic. werden follen, ja, die Rinder find, mit ben Thaten griechischer und romifcher Belben , fremden Bolfern , Sitten ic. fur Beziehung und Bermandichaft? Diefer Gebrauch ift besto weniger zu entschuldigen, da Die Welt Mufter ber Sprache in sittlichen Regeln, Erzählungen zc. befitt, wo bie Reinigfeit, Mannigfaltigfeit und Zierlichfeit durch den Inhalt und Rusbarfeit erhoben wird. Gin landjunter follte eher die Schriftsteller des Acterbanes, als das leben Alexanders und die Briefe bes Plinius zu feinen Lehrbuchern ber romiiden Sprache machen, und ich habe immer einen Auszug einer folden romifden Wirthichafts-Bibliothef in gebundenen und ungebundnen Sprachmustern gewunscht, wie die vortreffliche Sammlung eines frangofischen Schriftstellers ift, ben ich mit vielem Rugen gebraucht habe. Das Latein wurde nicht allein dem jungen Adel, fonbe en auch vielen Burgersfindern leichter, angenehmer und brauchbarer werden, und die Einfichten ber Wirthschaft, woran dem gemeinen Wefen und einzelnen Burgern fo viel gelegen, badurch ausgebreitet werden. Eben diefe Unmerfung habe ich felbft jum Theil im Ochreiben gebraucht, weil die Borschriften, die man Rinder nachzeichnen lagt, eben fo als ihre Uebungen fie lefen zu lehren gebraucht werden muffen, ja im Schreiben felbit auf die Erlangung des Augenmaßes und der Aufmerksamkeit ein beständig Muge gehalten werden muß. Die Betrachtungen meiner eignen Erziehung leiten mich vielleicht auf ju weitlauftige Ausschweifungen. Dieß ift aber ein fo wichtig Werf, und ich finbe noch immer in meinem Bergen einen gartlichen Ruf Gottes, gammer zu weiden, daß ich der Versuchung nicht widersteben fann, mich ber Reigung meines Bergens zu überlaffen bie mir so vieles über diesen Gegenstand in Die Seder giebt.

Ich glaube, daß der Gebrauch des Schreibens viele Zeit, viele Muhe und Ueberdruß Rindern koftet, ja daß derfelbe ben einigen desto nachtheiliger ist, je früher sie dazu angeführt werden. Der Nachtheil der Gesundheit, weil diese Arbeit ein anhaltendes Sigen erfodert, Damann's Schriften I. Ab.

eine Gelegenheit nichts ju thun, ober wenigftens mußig in Gedanten ju fenn , unterbeffen bie Sand mit Verdruß fich beschäftigen muß. Bas bat ein Rind fur Luft ein A oder B au machen; ober gehoren Jahre ju ber Runft 24 Buchstaben nachmachen ju fonnen? Konnte man Rinder nicht lieber mit Malen und Zeichnen , mit ber hieroglyphischen Schreibefunft ben Unfang machen laffen? Dieg wurde leichter fenn, weil wir alle jum nachahmen geboren find, besonders die Ratur nachznahmen; ber Sinn bes Auges, bas Urtheil beffelben, ber Sinn und ber Geschmack des Berhaltniffes und ber fichtbaren Ochonheit, bie Vergleichung ber Aehnlichkeiten und Unahnlichkeiten, worin ein fo großer Bortheil ber Denfungefrafte besteht. Es wurde nuglicher fenn, allen Sandwerfern jur Bollfommenheit ihrer Sandthierung Dienen, Reisenden jum unfäglichen Bortheil, ein allgemeiner Zeitvertreib des Frauenzimmers und junger leute, ein scharfer und fritisch Auge uber die Berfe ber Natur und Runft einfibBen, und uns porbereiten ju einer zierlichen und geschwinden Sandschrift; ja dieser Theil ber Zeichenkunft ber Buchftaben murbe leichter und geschwinder erlernt werden. Die Geschichte ber Runfte und ber menschlichen Ratur in berfelben icheint dieß noch mehr zu bestätigen. Sind nicht die Maler die erften Ochreibmetfer, und die Poeten und Redner die erfen Schriftsteller gewesen? Die Vollsommenheit der Welt scheint in der Entfernung von der Ratur zu bestehen. Wie unnatürlich haben und Woden und Gewohnheiten gemacht, und wie schwer fällt und in unsern Zeiten, zur Einsfalt und Unschnlo der alten Sitten zurückzustehren!

Mein lieber redlicher Bater fah jum Theil Die Mangel ber Schulerziehung ein, Die ich genoß. Er suchte einen bon ben bornehmften au erfegen, indem er den Sofmeifter einer Briefterwittme ersuchte, mich einen besondern Unterricht mit ben Sohnen biefer gutigen Fran genießen zu laffen. Anftatt mich an der lanteren Milch bes Evangelii ju begnugen, verfiel ich in einen andern Abweg meiner Rengierde und findischen Borwibes, in allen Retereven und Irrthumern bewandert zu werden. So fucht ber Reind unferer Seelen und alles Buten ben gottlichen Beigen burch fein Unfrauf ju erfticen. Ich fullte meinen Ropf mit ben Ramen und abgeschmackten Streitigfeiten aller Thoren an, die Reger gewesen maren ober. Reger gemacht hatten , um fich unterscheiden gu konnen. Bas fur Dube muß es Gott und feis nem Geift geben, um ben Schutt bloß aus bem Wege ju raumen, worunter ber Satan

unfre Seelen vergrabt, wenn wir mit ihm anfelbigen zu bauen gebenfen.

In eben bem Saufe hatte ich nebft meinem Bruder bas Ungluck, von einem Rinde angeftedt in merben, bas mit einem giftigen Ansichlage geboren worden war, und von dem es nicht geheilt werden fonnte, fondern iuna farb. Die befetten Sute, Die wir batten & bienten unfchuldiger Beife dem Rinde jur Berfuchung, fich mit felbigen zu bedecten. haben beide fehr lange und ju großer Beschwerbe und Rummer unferer feligen Mutter baran ausgehalten. Gott' ift fo gnabig gewesen, und hat und beide bavon geheilt. Ich wiederhole ibm meinen Dank. Er wolle nicht aufhören mein Arat au fenn, fo lange ich auf diefer anftedenden Erde, das Gift der Gunde im Blut und Bergen, und unter bem unschlachtigen Gefdlecht von Gundern , wallen foll. 3ch trage ein Zeichen von meiner Genesung an biesem Ausfat an meinem fahlen Saupte, wo die Baare nach dem Rand, worin ber But baffelbe einschließt, vollig ausgefallen find. Gie ichwuren aus, und die Wurzeln derfelben maren voll Eiters, der Geftank unerträglich, ben fich meine felige Mutter nicht verdrießen ließ unsertwegen mit Ebranen oftere uber unfere. Schmerzen und Unart auszustehen. Deine ausgefallnen Saare find gottlob! bas einzige, mas

ich bisher an meinem leibe verloren habe, und dieß die einzige Krankheit, deren Dauer und Wichtigkeit in meinem bisherigen Leben Aufmerksamkeit verdient. Während derselben habe ich große Anfälle von Schwindel und Schwachheit des Hauptes gelitten, von denen ich gott, lob! in der Fremde fast nichts mehr empfunden.

. Vor diefer Beimsuchung Gottes hatte mein Bater einen Bofewicht jum Lehrjungen in Dienften, ber mich lehrte, es an meinem eignen Leibe in werben. Er besuchte nachher unfer Saus und gab vor, in Schweden niedergelaffen gu fenn. Gott! vergieb ihm und mir. Die trans rige Erfahrung an meinem eigenen Benspiel bat diefes Gute in mir gewirft, fo ftreng unb behutfam als moglich auf allen Umgang ber Rinder mit Bedienten und Gefinde ju fenn. Rich habe dieß, fo viel ich gefonnt, ju meinem Augenmerf in meinen beiben Sofmeifterschaften zu machen gesucht. Ich erfenne jest, baß es eine Sittenlehre und Casuistif bes Satans ift, bie uns einige Gunden flein macht in Bergleidung anderer. Meine Vernunft fand immer Die Dureren als ein fehr menschlich und vergeblich Berbrechen. Ich hatte Josephs Gefchichte ohne Rugen gelesen. Ja ich hielt felbige für ein Mittel ber Tugend, um bem Unglud einer ungleichen Che ober bem Megneide bes

Chebruchs zu entgehen. So wenig vernimmt der Mensch von dem, das des Geistes Gottes ist. Ich bin in Riga dem Chebruch sehr nahe gewesen, ich habe Versuchungen des Fleisches und Blutes sowohl als des Wibes und Herzens gehabt, und Gott hat mich gnädig bisher selbst von den Schlingen der Huren, ich möchte sagen durch ein Wunder, behütet. Er wolle mir Gnade geben, mich vor aller Vesteckung des Geistes und Leibes zu hüten, und dieses irdische Gesäß, das er durch seine Einwohnung heiligen wolle, zum Gliede Christi machen und von aller Unreinigkeit lauter und unversehrt ershalten!

Ehe ich auf die lette Periode meiner Erziehung komme, will ich noch eine Betrachtung fiber solche kleine Winkel- und Rebenschulen machen, für die manche so eingenommen sind, daß sie selbige öffentlichen vorziehen. Ich din nicht dieser Meynung. Ich glaube, daß eine mittlere Anzahl von Kindern ungleich mehr Müste und Fleiß erfordert, als eine größere, und eine kleine Anzahl für die Sitten der Kinder gefährlich ist, weil ihre Bertraulichkeit leichter siatt hat; und zu dem Mishrauche derselben daber mehr Gelegenheit, wie auch zu dem Reisde und Hasse, der unter vielen nicht so schallich, und mehr zur Eisersucht und Ausmunterung dient,

Mein Bater, mein redlicher Bater, nahm mich mit viel Gorge aus diefer Bucht, mo ihm ju gute hoffnungen, und vielleicht großere bon meinem Fortgang im Lernen gemacht waren, als felbiger verdiente. Er entschloß fich endlich mich in eine offentliche Schule ju thun, und er that eine gludliche Wahl an ber Aneipe boffchen. Ich hatte Schuler, die unter mir gewesen waren, akademische Brenheit erhalten febn, und mußte mir jest gefallen laffen, auf ber eten Rlaffe als ber 6te bem Range nach vorlieb zu nehmen, wo ich lateinische Autores zu erklaren bekam, die mir febr geläufig maren , daß ich also feine Zubereitung nothig hatte, um andere ju übertreffen. Es war furs bor ber offentlichen Prufungezeit, baß ich jur Schule fam. Dieß war Urfache, daß ber Rector berfelben mit vieler Klugheit mich unter meinen Unspruchen feste. 3ch hatte jugleich bier Gelegenheit, einen Unfang in der Biftorie, Geographie, und dem Styl ju machen. Der Rector Diefer Schule mar ein verdienter gelehr, ter und frommer Mann, Dr. Galthenius, ein Mann von jeltnen und außerordentlichen Gaben, der gleiche Treue und Weisheit und Redlichkeit in feinem Umte befaß. Nachft ihm habe ich zwen Lehrern vornehmlich viel zu danfen, die beide jest Prediger, der eine ben der Altstadt, der andere auf dem gande, geschickte, liebreiche und fromme Zwillinge, bie bepbe in ihrer Art Mufter waren, Buchholy jund Herold.

Ben der erften Berfebung nach gehaltener Schulmusterung fam ich als ber erfte auf die erfte Claffe; eine Unterscheidung, die mir bon meinen Mitschulern obne Reid gegonnt murbe. Ich mußte fur biefe fleine Freude wegen meines Ausschlages eine gute Zeit aus ber Schu-Ie bleiben. Dier befam ich bie erften Begriffe von Philosophie und Mathematik, von Theologie und Bebraischem. Sier wurde mir ein neues Seld zu Ausschweifungen offen, und mein Gehirn murde ju einer Jahrmarktsbude bon gang neuen Baaren. 3ch brachte biefen Birbel mit auf die bobe Ochule, wohin er eigentlich gehörte, und wo ich als ein akademischer Burger ben 30. Mark 1746 eingeschrieben murbe.

Ich bin ein Schüler bes berühmten Runthem in allen Theilen ber Philosophie, der Mathematif und Privatvorlesungen über die Algebra gewesen, wie auch ein Mitglied einer physico theologischen Gesellschaft, die unter ihm aufgerichtet wurde, aber nicht zu Stande kam. Mit wie wenig Treue, mit wie wenig Ordnung And mit wie wenig Nugen sind alle diese Gelegenheiten zu lernen und nutbar zu werden, don mit abgewartet notden — wie wenig habe ich daran gedacht, daß ich den sauren Schweiß meines Baters durchbrächte und die suße hoffnung vernichtete, Früchte von dem zu sehen, was er mit so viel Lust und Berleugnung seiner eignen Nothdurft anwendete. Ho. re Gott! und vergieb — Ersehe ihm das, warum ihn sein eigen Kind gebracht hat — und rechne es mir nicht zu, oder laß mich die Strafe, die ich dafür verdient, nicht zu schwer empfinden. Begnüge dich an der Reue und dem Schwerz, womit ich erkenne, — und laß es nicht zu spät erkannt senn.

Die Erinnerung eines nicht fo berühmten Lehrers ift mir angenehmer. Gott ließ ihn in unterdruckten, fummerlichen und bunfeln Umfanden leben; er war eines beffern Ochicfals werth. Er befaß Eigenschaften, die die Belt nicht achtet, und daher auch nicht besohnt. Sein Ende war wie fein Leben, unvermerft, ich zweifle nicht, daß es felig ift. Sein Rame war Nappolt; ein Mann, der eine besonbre Scharffinnigfeit befaß, naturliche Dinge ju beurtheilen, mit der Andacht und Ginfalt und Befdeibenheit eines driftlichen Weltweifen, und eine ungemeine Starfe, ben Geift ber romiichen Schriftsteller und ihrer Oprache nachzuahmen. Lag Gott! beinen Segen und ben Seden ihres Baters auf feinen Sohnen ruben! Unterdeffen ich in ben Borbofen ber Bif.

senschaften umschweifte, verlor ich den Bernf, den ich geglaubt hatte für die Gottesgelehrtheit gehabt zu haben. Ich fand ein hinderniß in meiner Zunge, in meinem schwachen Gedachtniß, und viele heuchelhindernisse in meiner Denfungsart, den verdorbenen Sitten des geistlichen Standes, und der Wichtigkeit, worin ich die Pflichten desselben sehe. Ich hatte freylich Recht, wenn ich mich selbst als den Geber und Urheber desjenigen, was dazu gehört, betrachtete. Ich vergaß die Quelle alles Guten, von der ich alles erwarten und mir versprechen konnte, was mir sehlte, und mit dessen Beystand ich alles hätte überwinden können, was mir im Wege lag.

Ich genoß als Student einer vorzüglichen Liebe von meinem Pathen und Beichtvater, in bessen Sause ich wöchentlich speiste, auch von seinen Sohnen, insbesondere dem Gottesgelehrten, der durch seine Schriften wie sein Bater sich berühmt gemacht, wo ich gleichfalls die Woche einmal speisete; daß ich also zwen Freytische hatte, um Gelegenheit zum lernen zu haben, und die Schüchternheit, die ich spat bezhalten habe, und die mir noch anhängt, mir abzugewöhnen. Ich hätte unstreitig alle diese Bequemlichseiten besser anwenden können, als ich gethan, und ich habe den Schein der Undankbarkeit mir für einige zugezogen.

Obgedachter mein Pathe machte mir unterschiedene ansehnliche Geschenke von Buchern, er gab mir gleichfalls den Zubereitungs-Unterricht zum Christenthum, und segnete mich unter einer großen Anzahl anderer den Sonntag nach Ostern, wo ich nicht irre 1743 oder 44, ein. Ich erinnere mich, daß er auf den Altar kam mit dem siebenten Bers des Liedes: Ach herr! wie ist dein Zorn so groß ic.

Dein' Shaftein thuft bu weiden wohl, Im Busen du sie tragest, Dein' Arm hast du der Lämmer voll, Des Schwachen treulich psiegest. Riemand reißt dir eins aus der hand, Dein Blut hast du daran gewandt, Uns theuer erkauft zum Leben. Ia, weil du uns gezeichnet hast, Richt zu schwer machst des Areuzes Laft, So sen dir Alles ergeben!

Ich fomme auf die Folge meines Lebens guruck. Was mich vom Geschmack der Theologie und aller ernschaften Wissenschaften entfernte, war eine neue Neigung, die in mir aufgegangen war, zu Alterthümern, Eritik — hierauf zu den sogenannten schönen und zierlichen Wissenschaften, Poese, Romanen, Philologie, den französischen Schriftsellern, und ihrer Babe zu dichten, zu malen, schildern, der Einbildungstraft zu gefallen zc. Gost, wolle wir den Nisserauch meiner nathrischen Arafte,

bie fich vielleicht unter einer gehörigen Unwendung berfelben auf eine borzügliche Art ber Belt fowohl als mir felbst hatten hervorthun und nublich machen tonnen, ja bie ich jum Dienft feines Saufes und feines Werts auf Erden gewidmet hatte, die ich fo berftummelt und berborben habe - Den Aufwand ber ebeln Zeit, Die Untoften meines Vaters, Die hoffnung, einen Stab feines Alters an feinen Rinbern an haben - - Mein gnadiger Gott! bore und vergieb! Berbeffere, mas ich verdorben habe, wenn es nicht ju fpat ift, und mache bas Nachiabr. bas bu mir noch gonnen willft, besto gesegne-Las alle meine Fehler zu meinem Beffen gereichen; laß fie mir bienen, endlich einmal flug ju werden, und andere mit befto mehr Rachbrud und Gifer bor ben Rlippen ju warnen, an benen ich felbft gescheitert!

Ich bekannte mich also zum Schein zur Rechtsgelehrsamkeit. Meine Thorheit ließ mich immer eine Art von Großmuth und Erhabenbeit sehen, nicht für Brod zu studiren, sondern nach Reigung, zum Zeitvertreib, und aus Liebe zu den Wiffenschaften selbst, daß es beffer ware ein Martyrer denn ein Taglohner und Miethling der Musen zu seyn. Was für Unstin läst sich in runden und volllautenden Worten ausdrücken! Ich hörte also über die Institutionen nud Pandecten ohne Zubereitung und

Weberholung des Gehorten, ohne Eruft, ohne Treue, ein Jurist zu werden; so wie ich feine gehabt noch gewiesen hatte, um ein Theolog zu senn.

Unterdeffen batte mir immer im Ginn ae. legen, eine hofmeifterstelle anzunehmen, um Gelegenheit ju finden, und in der Welt meine Frenheit ju versuchen. Das Saus meiner lieben Eltern ichien mir einen 3mang in einigen Studen ju thun, und: ich wollte Deifter meines Gelbes fenn, worin ich zu meinem Beften theils ein wenig ju fparfam gehalten wurde, theils aber zu fpat gelernt babe, felbiges, als ich mein eigenes batte, beffer in Rathe zu halten. Bielleicht mar auch fein gottlicher Segen ben meiner Einnahme, ber bas Wenige überflußig macht. Unordnung, ber allgemeine Grundfehler meiner Gemuthsart, eine falsche Großmuth, eine ju blinde Liebe und Boblgefallen fur anderer Urtheile, und eine Sorglofigkeit, die aus Unerfahrenheit und Unwiffenheit jum Theil entsprang, maren alle Sould.

Der Zufall biente mir unvermuthet in meinen Absichten! Es fam ein Prediger aus Lief-land, der mit unter die Sauslehrmeister gehörte und uns auf dem Clavier unterrichtet hatte, um seine Eltern und seine Freunde in Preußen zu besuchen. Er fam in unser Saus. Ich glaubte eine ungemeine Beränderung in seinem

Betragen und Anfführung anzutreffen, ba ich ohnedieß ein sehr gunstig Vorurtheil für Liefland und die Lebensart der Lieflander wegen einiger Freunde, die ich unter denselben hatte, hegte. Er suchte unterschiedene ledige Stellen in Liefland zu besehen. Unter andern war eine auf dem Gute, woselbst er Prediger war. Die Bedingungen waren nicht vortheilhaft eben. Ein einziger Sohn, ein sehr reiches Haus, seine Nachbarschaft und andere Dinge mehr bewogen mich diese anzunehmen. Ich entschloß mich, ungeachtet der Vorstellungen meiner Eletern und der bösen Prophezenungen, die man mir don der Fran machte, zu der ich kommen sollte.

Ich verließ meiner Eltern Saus im Robember 1752, tilterdessen inteine selige Mutter vor Wehmuth schmelzte, mein Vater mich selbst bis ans Thor begleitete, und ein alter Schwabe, ein ehrlicher, aufgeweckter Ropf, Wagner, unser Nachbar und Buchhalter eines Buchlabens, eine Meile mit mir fuhr, und Moegens zu Fuß wieder nach der Stadt ging. Ich hatte das Gluck, einen guten Freund, Gerische, zu meinem Reisegefährten zu haben, deffen Halbbruder mir viele freundschaftliche Diensste in Eurland erwiesen, so wie ich in beider Eltern Hause in Riga besondere Gute und Liesbe genossen.

Ungeachtet ber späten Jahreszeit war die

Witterung und Weg außerordentlich gut, unfre Ueberfahrt über das haff sehr glücklich, und die Gesellschaft eines Kausdieners, der in Riga sich zu meiner Zeit verheirathete und sein eigenes ansing, sehr aufmunternd und angenehm. Außerdem hatten wir einen Armenischen Kausmann, der ohne eine einzige Sprache zu verstehen alle Länder durchreiste, große Lust zu schwaßen hatte, durch seine Zeichen und Figwren und unsre Mistentung derselben sehr aufmunterte, eine Mäßigkeit in seiner Lebensart, sührte, die erstaunend war, und daben eine eben so bewundernswürdige Munterkeit und Frische des Leibes und Geistes besaß, ungeachtet er nicht mehr schien jung zu senn.

Ich fehrte in Riga ben einem Landsmanne meines Baters ein, der sehr lange in unserm Hause auf die vertrauteste Art aus und
eingegangen war. Hierauf nahm ich meine Reise nach dem Gute, wo die Baronin B... leßte, 12 Meilen von Riga, Regeln. Ich längte an einem Sonnabend auf Papendorf, dem
Pastorat dieses Gutes, au, sah Sonntags darauf die Familie daselbst, wo ich zu haus gehören sollte. Ein Kind von 9 Jahren, das
sehr schüchtern, steif und zärtlich aussah. Auber ihm hatte ich seine jüngere Schwester und
eine Waise, die von der Baronin erzogen ward.
Der Ansang, den ich in diesem neuen Bernf

machte, mar gewiß fcwere: 3ch batte mich felbft, meinen Unmundigen, und eine unschlach. tige, robe und unwiffende Mutter ju gieben. Ich ging wie ein muthig Roß im Pflug mit pielem Eifer, mit redlichen Abfichten, mit meniger Rlugheit , und mit ju vielem Bertrauen auf mich felbst und Zuversicht auf menschliche Thorheiten ben bem Guten, bas ich that ober Wir find von Ratur geneigt, thun wollte. unfere Bemuhungen ju überschägen , die Birtungen bavon als eine unumgangliche Folge gu erwarten , anderer Pflichten nach unfern Borurtheilen und Reigungen abzumagen und ju berechnen. Der Actersmann fann fich feine hundertfältigen Fruchte von der forgfältigen -Wirthfchaftsfunft allein verfprechen. Der Boben , die Bitterung , die Eigenschaft des Sagmens, ein fleines Ungeziefer, Dinge, die unf. rer Aufmertfamteit entgehen , haben ihren Untheil, und uber das alles das Gedeihen ber gottlichen Borfehung und Regierung. Meine Sandlungen follten von Menschen erfannt, bisweilen bewundert werden , ja fie follten gu ibrer Befchamung gereichen. Dief find alles unlautere Triebe , die den Gebrauch unfrer Rrafte verwirren und ju Schanden machen. erwies mir unendlich viel Gnade; er gab mir mehr Geduld, als ich fähig war, mehr Klug-- beit, mehr Glud, das ich alles auf meine eigne

ne Rechnung vielleicht schrieb, und vielleicht eine Birfung des Gebets meiner frommen El. tern und eine Rachficht feiner gottlichen Lang. muth und Gnade mar. Meine ungefellige ober wunderliche Lebensart, die theils Ochein, theils falfche Rlugbeit, theils eine Folge einer innern Unruhe war , an der ich fehr lange in meinem Leben fiech gemefen; eine Ungufriebenheit und Unvermogenheit mich felbst ju ertragen, eine Eitelfeit, fich felbige jum Rathfel ju machen, verdarben viel und machten mich anstößig. fcbrieb zwen Briefe an die Baronin über bie Erziehung ihres Rindes, die ihr das Gemiffen aufweden follten. Dan verstand felbige nicht, und ihre Aufnahme goß Del ins Keuer. wurde also unvermuthet abgeschafft, ohne ein halbes Sahr im Saufe gewesen zu fenn, mit einigen Demuthigungen meines Stolzes, für die ich burch die Bartlichkeit bes Rindes, und die Schmeichelen, unschuldig zugleich mit Bofem fur Gutes vergolten ju fenn, einis ge Genugthnung hatte. 3ch wiefelte mich, fo weit ich fonnte, in ben Mantel ber Religion und Eugend ein, um meine Bloge bamit ju beden, schnaubte aber vor Wuth mich zu rachen und mich ju rechtfertigen. Dieß mar eine Thorheit, bie ich felbft mit ber Zeit einfah, und die baber verrauchte.

Ich brachte hierauf einige Monate in Ris ga ju, verzehrte bas menige Geld, bas ich empfangen hatte, und war überdieß auf Rechnung meines Wirths, der eben derjenige gandsmann meines Baters war, wo ich ben meiner Ankunft eingekehrt hatte. Diese Zeit wurde von mir zwischen einem wuffen mifanthropischen Bleiß und Ausschweifungen der gufte und des Mußigganges getheilt. Mein Geld fcmolz bis auf den letten Dufaten, den ich die Thorheit hatte fur einige unnube Bucher angubrechen. Ich hatte theils forglos gelebt, theils vergebliche Berfuche gemacht, eine neue Stelle gu befommen. Gott erbarmte fich meiner und bediente fich des Schwagers felbst diefer Baronin, um mir eine febr vortheilhafte Gelegenheit und Thur in Rurland aufzuthun, ba ich am Rand der Durftigkeit war, und ichon viele ichlaflose Rachte um selbige gehabt hatte. Ich fühlte meine Verlegenheit viel ftarfer, weil ich feinen Freund, mich zu entdecken, hatte, und das Saus, wo ich war, meiner vollig überdruffig geworden. Ich machte ihnen aus dieser Undankbarfeit gegen meiner Eltern gutes berg ein großes Berbrechen. Es ift mabr, daß diese leute fehr eigennüßig, und ruhmrathig mit ihren guten Werken waren. Dies muß uns aber das Gute nicht schmalern, mas wir von ber Sand des Rachften genießen. Unfre Gitelfeit lagt uns ju biel über die Bewegungsgrunde und die Art, womit man uns verbindet, flügeln, damit wir desto weniger Ursache haben erkenntlich zu fenn. Ich habe sie mit gleicher Munze bezahlt; und gestehe dieß mit Scham und Reue; wiewohl ohne meines Wissens vorsählich so gehandelt zu haben, sondern theils aus Unwissenheit, theils aus Noth.

Ich fam alfo 1753 in ber fconften Jahresteit nach Rurland ju dem General B . . . ber eine geborne Grafin von R . . . . jur Gemahlin, und zwen Sohne hatte. Ich folgte hier zwen Sofmeistern, die zugleich gearbeitet hatten, bavon ber eine ein Windbeutel und rober Menfch, und ber andere ein feichter Ropf gewesen war. Ich fant hier zwen Rinder von einer febr verschiedenen Gemuthbart, als ich an meinem Baron gehabt hatte, wo mehr Bucht Ansehn und Scharfe nothig, und mehr zu boffen mar, weil ber altefte große Sabigfeit befaß, mit beffen Reigungen ich aber niemals fo zufrieden habe fenn konnen, als meines erften Boglings mich gemacht haben. Gott erzeigte mir unfäglich viel Gnade gleichfalls in Diefem Saufe ben Rindern und Eltern, ja felbft ben allen Sausgenoffen. 3ch fchrieb felbige aleichfalls zu viel auf meine Rechnung und machte ju große Gegenanspruche fur meine Berbienfte. Ich murde unzufrieden, ungeduldig,

heftig, aufs außerfte gebracht, — —— und hatte viele Muhe, ein Jahr auszuhalten, wo ich mit vielem Gram, Verdruß, Unwillen, zum Theil Unglimpf — — wiederum nach Riga ging.

Außet der außerordentlichen Gunft, die ich in diesem Sause von Eltern und Rindern, meinen Abschied ausgenommen, genossen habe, erwarb ich mir die Freundschaft des Herrn von Oven, eines Westphälers, eines sehr berdienten Mannes, der ein seltenes Herz mit einem vorzüglichen Genie verdand, und in dessen liebreichem, nüblichem und herzlichem Umgang ich bfters außerordentlich glücklich mich geschätzt habe. Der liebe Gott vergelte ihm, und regierte ihn, und mache ihn vollsommen glücklich und ruhig. Wir hatten einige Aehnlichseit in unsern guten Absichten und Ausschweifungen derfelben, in unsern Wünschen und in dem Mangel ihrer Erfüllung,

Rächstem ist ein geborner Turke ein bruberlich gesinnter Freund gegen mich gewesen,
gegen ben ich leiber sehr nnerkenntlich sehn muß.
Sott gebe mir Gnade, meinem lieben Basta
gerecht zu werden, und vergelte ihm alles Sute, was er auf alle mögliche Art mit einem
sehr tedlichen, treuen und zärtlichen herzen an
mir gethan hat.

Eben fo manche fuße Stunden hat mir

ber Umgang bes hen. Parifius, eines Regiments-Chirurgus ben der rußischen Armee, und des gelehrten und gefälligen Magister hause gebracht, der ben ungleich größern Berdiensten, ungleich geringern Bortheilen, ungleich höhern und allgemeinern Gaben, zufriedner und demuthiger zu leben durch sein Benspiel leider! umsonst lehrte,

Ich erinnere mich hier besonders mit ber Wehmuth eines freundschaftlichen Bergens bes Dr. Lindner in Mietan, deffen Umgang und be-Ranbige Bertraulichfeit ich mit Ochmeichelen anführe, und sein Schicksal um desto mehr bebaure, weil ich ihm jest hierin nur gar ju abnlich bin. Der Dochfte wolle ibm fein Rreug eben fo fegnen, ale er meines gefegnet hat, um mich jur Erfenntniß bes einzigen Dothwendigen und meiner felbft ju bringen. Er troffe ibn mit eben bem Eroft, womit ich getroftet worden bin , und ichenfe ibm eben ben Ernft aur Befferung feiner felbft, mit dem ich Gottes Geift jest anrufe, und feine Buhrung als bas einzige Mittel, Sande ju meiden, und aus den Irrwegen, worein fie und julest bringt, wieder herauszuhelfen! Erhore mich, Gott, um Deines Sohnes und beines heiligen Namens wiffen. Amen!

Ich ging also 1755 im besten Sommer wieber nach Riga guruck, voller Betrachtung und

Rachbenken über meine eigene Berwirrung , jugleich aber voller hoffnung und Zufriedenheit, die mir die Gegenwart zwener Freunde ber-Der erfte bavon mar mein Berens, ben Gott als ein befonder Berfzeug gebraucht, beffen Abficht und Ende ich noch nicht absehen fann, wiewohl ich voller Bertrauen und Buversicht lebe, daß seine weise Borfehung, die Menfchen braucht , um Anoten in unferm Leben zu machen, felbige auch zu feiner Ehre und ju unferm Beften aufzulofen weiß. Diefer ausierordentliche Freund mar einer meiner Lieblinge in Ronigsberg gewesen, und war von ba auf Reisen gegangen, wo er mit großem Ruten und augenscheinlichen Borgugen wieder gurudfam. Gott weiß, wodurch er fur mich fo fehr eingenommen worden. Der die Bergen fennt und pruft und ju brauchen weiß, bat feine weifen Abfichten gehabt , uns beibe burch einander in Bersuchung ju fuhren. Ich glaube an Gottes Vorsehung in diesem Spiel, als ein Chrift, bem die Borfehung Rechenschaft von jedem feiner Saare auf dem Saupt versprochen. fer Freund hatte mich fo wenig vergeffen und feine Freundschaft fo wenig gegen mich geanbert, daß er mich aufzusuchen eilte, sobald es ihm möglich war, und unvermuthet defwegen nach Mietau fam, ja in eben der Racht einen Erpreffen abschickte, ber bas gange Saus in

Grünhof in Aufruhr seste. Ich suhr ans dem Bett um mich in Rleider zu werfen, und ihm entzgegen zu eilen, und fand ihn ruhig schlasend. Sein Willsommen war so außerordentlich zärtlich und freundschaftlich, daß ich in Verlegenbeit gerieth, ihm in meiner Antwort gleich zu kommen, oder ihn zu erreichen. Er bezauberte mich mit Aussichten, Anschlägen, Begriffen von der Welt, neuen Wissenschaften, dem herrschenden Geschmach des jezigen Jahrhunderts ic. und hundert sinnreichen Ausschweifungen, die ein menschenfreundlich Herz und eine fruchtbare Einbildungsfraft hervorbringen kann.

Der zweite Freund, ben ich zu meinem Wirth gewählt hatte, war mein alter Lindner, mit dem ich von dem ersten Jahre der hoben Schule an in einer hrüderlichen Bertraulichfeit gelebt hatte, und der jest Rector in Riga geworden war. Ich war der Lepidus in hiesem Triumbirate; die Freundschaft aber wallte in und drepen gleich stark. Wir brannten gegen einander und zu sehießen.

Wie viel Schladen find in den beften unferer naturtichen und funftlichen Triebe! Wie verdorben muß der Boden seyn, der die beste Waizensaat zu Trespe macht und verwandelt! Wie leicht ist es der Natur selbst, auszuarten!

Ich fam eben ju einer Beit, wo man in Riga das Landleben auf den Sofchen genießt,

und hatte bas Gluck, eine Rur bes Anrmonter Brunnens mit ber Berensichen Ramilie gut gebrauchen. Meine Gefundheit hatte theils burch Die Odularbeit, burch einen unordentlichen Bleiß in Rebendingen, und durch den Tumult von Affecten, in bem mein Gemuth, wie ein Raden auf einer fturmifchen See, beftanbig bin und hergeworfen ward , fehr gelitten ; daß mir also diefe wohlthatige Gelegenheit fehr ju ftatten fam. 3ch fonnte, ungeachtet alles Unlasfes jufrieden ju fenn, mich der Freude in der Gefellichaft ber edelften , munterften , gutherzigsten Menfchen beides Geschlechts boch nicht Mein Gehirn fah einen Rebel von überlaffen. Begriffen um fich, die es nicht unterscheiden fonnte; mein berg fublte Bewegungen, die ich nicht zu erklaren mußte; nichts als Mißtrauen gegen mich felbst und andere, nichts als Qual, wie ich mich ihnen nabern ober entbecken follte; und in diesem Zuftande habe ich mich am meiften in bemienigen Saufe befunden, wo ich ber größte Bewunderer, Berehrer und Freund aller berjenigen war, die ju felbigem gehorten. Wie ift es möglich, bag man mich hat fur einen flugen, geschweige brauchbaren Menfchen halten konnen, wo es mir niemals moglich gewesen, mich, was ich bin und fenn fann, ju entbeden. Dieß ift ein Geheimniß, bas ich niemals habe verftehn, noch aufklaren fon-

nen. Ich babe alfo Urfache, alle biefe Dinae theils als Ahnungen anzusehn, theils als Wirfungen ber Sand Gottes, Die aber mir fcwer gewesen, daß ich mich felbst unter aliem bem Guten, was mir bon Menschen aefcah, nicht erkennen follte. Ich febe alle meine Unruhe, unter ber ich gelebt, als eine Folge bavon an, und ich trofte mich, bag Gott diese Ruthe, unter ber ich geseufzt, ohne fie gu erfennen, jest bon fich legen und mir feinen anadiaen Willen entbeden wird, bem ich mich gang überlaffen. Ich bin eine unzeitige Frucht in allem meinem Thun und Sandlungen, in allen meinen Unternehmungen und Unschlägen aemefen, weil fie ohne Gott gewagt, angefangen, und ein goch befommen, anftatt ein Enbe an nehmen. Ich babe mich endlich wund und blutig gegen ben Stachel gestoßen, ben ich nicht habe erfennen wollen, und bitte nichts mehr, als baß ber gnabige Gott, ber feiner Berheißung nach dem buffertigen und glaubigen Sunder vergiebt und alles vergangne vergift, mein funftiges leben neu und beilig fenn laffen wolle.

Ich lebte also in Riga, und genoß viele zufriedene Stunden und viele Gefälligkeiten in meines Freundes Saufe, wo ich als ein Bruder, ja bennahe als ein alterer Bruder angefeben war. Der Schulstaub war mir verhaft

geworden, und ich wollte und sollte mich dem publichen Geschmack der Zeit bequemen, hand delse und denomische und politische Dinge treisben. Diese Wissenschaften gestelen mir wegen der Reuigkeit und dem Einstuß in das menschliche Leben. Ich hatte selbige zu Rebendingen mit mehr Füglichkeit wählen können, als mestaphysische oder romanhafte Opsteme. Aber es war unüberlegt, ein neu Gebäude anzusangen, um mich mit einmal aus der Eelle in Geschäfte zu versehen, die Geläusigkeit und Ausbühung und Apführung oder vielmehr Handsleitung erfordern.

Bahrend diefer Zeit hatte ich bas Gluck, meinen erften Bogling , ben jungen Baron B . . in meines Kreundes Saufe zu febn. Ich mar durch meinen Nachfolger gerächt worden. Aus gutem Bergen nahm ich mich feiner an, und batte gern einen Sandlanger an feinem Unterricht abgegeben. Es ichien aber, baß dieß eber Unlaß gab, eine Kaltfinnigfeit in unfrer Freundfchaft, und dieß einen fehr fclimmen Stein bes Anftopes in bes Junglings Gemuth an machen. Mein Freund ichien meine Aufmertfamfeit fur den jungen Baron als Eingriffe ober Bormurfe anzusehn, und der lettere bezahlte mich mit haß und Verachtung. Wir waren vielleicht alle bren in einem Difberftandnife, das aben allen dreven nachtheilig wurde, und

dem jum großen Anftoß gerieth, dem wir am meisten zu nugen oder zu gefallen fuchten.

Ich wurde mit ber Zeit schwermuthiger, weil ich feinen Weg por mir fab, mir auf eine ehrliche Urt fortzuhelfen und nach Bunfch und Reigung gebraucht ju werden. Gott nahm fich wieder meiner an auf eine fehr außerorbentliche und augenscheinliche Art. Ich murbe in eben daffelbe haus nach Rurland auf die bringendfte Urt guruckgerufen, aus dem ich mit einiger Uebereilung nachtheiliger Reden ausgegangen war, und man erbot fich, alle meine Korderungen fich gefallen ju laffen. Doth. Selbstgefälligfeit, und zum Theil Bernunft und Rlugheit riethen mir, diefen Ruf ju boren. Ich fam alfo gegen das Ende beffelben Jahres nach Kurland und Grunhof fehr willfommen uruc.

Mit dem Anfang des 1756, Jahres erhielt ich von meinem lieben Bater die betrübte Nachricht von meiner seligen Mutter Unpäslichkeit, und nicht lange darauf den zärtlichen Befehl, nach Sause zu kommen, falls ich sie noch sehn wollte, und ihre Bunsche hierin zu erfüllen. Dieß setze mich in neue Unruhe; die Borstellung, eine liebreiche Mutter zu verlieren, und eine Ueberlegung über meine Berfassung und den wenigen Trost, den sie haben wurde, mich wiederzusehn. Ich hatte ein reichlich Sehalt

von 150 Albertusthle., und keinen Rock dasur mir angeschafft, ja mich sogar in Schulden geschet, wozu eine thörichte, gramvolle Reise nach Riga Anlaß gegeben hatte, meinen Freund zu sehen, den ich unpäßlich fand, und dem ich mehr im Wege und Vorwurf, als zur Erleichterung war. Dieses Geld hatte mir mein ehrelicher Bassa vorgeschossen, ben dem ich nachgehends noch tiefer eingerieth, ohne daß ich im Stande war, ihn vor meiner letzen Abreise zu bezahlen, und ihm noch nicht habe Gnüge thun können, woran ich ohne Wehmuth und Schmerzen nicht gedenken kann.

Mein Berz und meine Pflicht riefen mich gleichwohl nach Sause. Ich gab die Rachricht bavon meinen Freunden nach Riga, die sich hierauf erklärten, und mich in ihre Dienste, Geschäfte und Familie aufnahmen. Ich fand vielen Widerstand dieß einzugehen, unterdessen war es ein Trost, worin ich Gottes Borsehung zu sinden glaubte und mich sowohl selbst als meine Eltern damit zu schmeicheln mennte. Ich machte also den legtern auf meine Ankunst mit Ichannis Soffnung, ging mit einem schweren und zweiselhaften Berzen die Bedingungen, und ein Berbindnis mit der Berendschen Familie ein, auf deren Unkosten ich eine Reise thun sollte, um mich auszumuntern und mit

meht Ansehen und Geschick in ihr Saus gwiedzukommen.

Gott gab außerordentlichen Segen , baf ich bon dem Sause aus Anrland, mit Scheingrun. ben und ohne Aufrichtigfeit, losgelaffen murbe, unter dem Berfprechen wieder ju fommen , das eine offenbare Luge und wider alle meine Abfichten und Reigungen war. Ich langte ben vierten Lag am Sonntage fruhe mit vorzuglichem Gluck in Trutenau an, und wurde bom meinem Better Bopfel und meinem lieben Bruber, ber in Ohnmacht fiel, mich wiederzusehn, in einer Rutiche eingeholt. Gott, mein liebreicher Gott, hatte meine felige Mutter über 20 Wochen auf mich warten laffen, ehe er fte an fich nahm. Mein alter Vater lanerte meis nend am Renfter auf mich, und machte mir einen betrübten Willfommen. 3ch fab meine Mutter - - meine felige Mutter - - Die Gott durch so viel wiederholte Wunder vom Siech- und Sobbette hatte aufstehen laffen, ohne jemals mit rechtem Ernft von ihren Rindern weniaftens von mir, barunt gebeten noch gebankt worben zu fenn. Gie empfing mich mie mehr Gleichgultigfeit, als ich bachte, weil Re ben Lag vorher eine fcbleunige Beranderung erlitten, und Gott ihre Schrifte jum Grabe berdoppelte. Sie geftand, daß fie nichts mehr auf der Welt erfreuen fonnte - fie bestrafte

mich mit ben erften Augenblicken, wegen bes Lones, mit dem fie mich reden borte, der ibr beråndert, und nicht mannlicher geworden ju fenn ichien. Gie mar ein Gerippe, und ihre Buge durch ihr fchmerzhaftes langwieriges Lager ganglich berftellt, daß ich fie ohne ein naturliches Mitleiden nicht ansehen fonnte. gestehe es, daß mein berg weit unter der Bartlichfeit war, die ich ihr schuldig geblieben, und bag ich im Stande war, mich ungeachtet ber naben Aussicht, fie ju verlieren, auf ber Welt andern Berftrenungen ju überlaffen. Unterdeffen hatte ich bas Glud, bag fie meine Sandreichung bor allen andern fich gefallen ließ, daß fie mich am liebsten rief , um fie ju beben und im Bette jurecht ju legen. Der gnadige Gott forberte fie nach einigen Tagen ab, ba ich faum eine Woche ein Zeuge und Theilnehmer ihres Rreuges, und ber Laft meines alten redlichen Baters gewesen mar. Ich habe fie fterben gefeben - unter vielen Bewegungen und Befrachtungen über ben Tod - und ben Tod eines Chriften. Der Sochste gab ihr in ihrer Todesvein ein fauberlich Geberbe, ihr Berg wurde fein fanft gebrochen, und fie berging wie ein Licht ohn übrig Beb, auf bein unschuldig Blut, bas bu fur fie bergoffen. 3ch wohnte ihrer Beerdigung mit anfäglicher Wehmuth und Betrubniß ben , wod

rin mein herz zu zerschmelzen schien; wurbe aber leider durch die Welt und durch die Griff len meines Gluck bald wieder getroftet.

hierauf machte ich mich von meinen Bersbindlichkeiten in Rurland gänzlich los, und ershielt Geld und Bollmacht zu meiner Reise, die ich nach langer Verzögerung und mit halber Schwermuth und Zufriedenheit einer falschen hoffsnung antrat, woran es unser Fleisch und Bluk und Welt und Satan niemals fehlen läßt, um uns dest und Satan niemals fehlen läßt, um uns desto mehr ins Bloße zu sehen und für unsfere Leichtgläubigkeit hernach auszulachen. Ich stieg den iten Oktober 1756 des Morgens frühe auf den Postwagen nach Danzig, und nahm von meinem Bater auf dem Bett Abschied, für den ich Gott allein anrusen, und ben ich dem himmslischen Bater jeht allein empfehlen kann.

Ich hielt mich in Danzig blos einen Posttag duf, und von da nach Berlin. Unterwegens hielt ich den erschrecklichen Sturm aus, der so viel Schaden gethan, und wo ich gottlob! unbeschädigt, wiewohl mit großem Glück, in Rösslin ankam und ein Paar Tage stille lag. Mein Reisegefährte von Danzig nach Berlin war ein Jude, ein umgänglicher und gefälliger junger Mensch, der in Halberstadt zu Hause gehörte, und ein guter Reisegefährte für mich war, weil er, wie ich, studirt hatte, und auf Handel ausging. Ich ging in Röslin in die Kirche und

horte einen erbanlichen Prieffer. Das Stabt chen ift sehr fummerlich und bas Wirthshaus tlend. Wir waren die ersten Leute, die so lange sich darin aufgehalten hatten. Der Mann war ein Barbier, und die Frau erwies mir viel Gutherzigkeit, weil sie glaubte, daß ich viel ähnliches mit ihrem Prediger hatte, der mich erbaut hatte, ohne diesen Umstand zu wissen.

3ch fam bierauf ben 14. Oft. in Berlin an, wo ich eine außerordentlich gutige Aufnahme ben bem Geb. Rath Urfinus fand, meines alten Baters megen; wie auch ben bem jungen Grafen von Rinf. Außerdem murben mir auf meines Rreundes Empfehlung aus Riga viele Befälligfeiten im Mertiden und Gugfowstischen Saufe erwiefen. Ich ließ mir biefen Ort, ale ben erften großen, den ich gefehn hatte, außerordentlich gefallen, und fand bafelbft einige alte gute Freunde, Rugen, Baftor Reinbel, Reusch, die alle vergnügt maren, mich zu feben; ich lernte meinen Freund Sahme fennen; und unter Gelehrten ben Juden Dofes nebft einem andern feines Glaubens und feiner Sabigfeit ober Racbeiferung; ben Brof. Gulger, ber mich in die Afademie führte; Ramler; einen jungen frangbilichen Afademisten, ber ein Ochweizer war, Merian, der mich zu Bremontval führte. Ich konnte gleichwol nichts genießen, war allenthalben

lenthalben gezwüngen und für mich felbst in Alengsten, tiefsinnig ohne zu denken, unstät und unzufrieden gleich einem Flüchtling eines bosfen Sewissens.

Ich reisete den 23. Nov. von Berlin, wo ich mich für meinen Borsatz viel zu lange, und nach der Länge der Zeit viel zu unnüt aufgeshalten hatte, und ging nach Hamburg, weil Herr Merk eine Summe Goldes daselbst abzussehen wünschte, die mir viel Sorge machte, weil die erste Racht das Schlost von meinem Koffer ging, die ich aber glücklich nach Hamburg überbrachte. Von da eilte ich nach Lübeck, wo ich den 28ten des Morgens an eisnem Sonntage ankam und in meines gütigen Mutterbruders Haus abssieg.

Hier wollte ich auf Unfosien meiner Blutsfreunde überwintern. Ich kam unvermuthet,
und verursachte so viel Wunder als Freude.
Alles sah mich Gottlob! gerne, und ich habe
Ursache, mich der Zärtlichkeit und Freundschaft
zu rühmen, womit ich in meines Oheims Hause,
und ben ben meisten meiner übrigen Verwandten ausgenommen worden bin. Meiner Eltern
Andenken war allenthalben gesegnet und glücklich für mich. Ich fand im Roedschen Hause
viele Gunst und mehr als mir gedient war, an
Rarstens einen geprüften Freund. Meine alte
Muhme erinnerte mich besonders öfters an met-

ne felige Mutter; fie waren fich fehr ahnlich, und hatten fich schwesterlich einander jederzeit geliebt.

Die sansten Entzückungen der Blutsbande waren für mich gewissermaßen neue Empfindungen, weil meine Eltern beide sich als Fremdlinge in Rönigsberg zusammengefunden hatten. Ich befand mich mitten unter redlichen und vergnügten Lenten, und überließ mich dem Müßiggange und den Lüsten desselben zu sehr, ich strengte mich an, was ich konnte, zufrieden zu sehn, und zerstrenete mich nach aller Möglichteit — alles umsonst. Der Burm stirbt nicht — wie sollte jeder Sünder darüber ersschrecken, ohne an das Feuer zu denken, dasnicht auslösscht. Der erste allein ist Strafe und Qual genug.

Ich reifete unter Thranen und tausend herzlichen Gludwunschungen den 24. Janner 1757 von Lübeck ab, und wurde von meinem Better und einer Gesellschaft Freunde auf den halben Weg nach hamburg begleitet, wo wir ben dem alten ehrwurdigen Prapositus Brandenburger abtraten, der sich in den Versuchen der niedersächsischen Poeten durch einige gluckliche Gedichte bekannt gemacht, und gleichfalls ein weitläuftiger Vetter von uns ift.

Ich reisete ben gutem Binter ben 5. Feb. ab nach Bremen. hier fiel ein farkes Thau-

wetter ein, ich fand aber dafür einen jungen Samburger Reich, jum Reisegefährten, der nach Amsterdam gehn wollte, und mit dem ich Gesellschaft machte. Wir nahmen Ertrapost um den fürzesten und sichersten Weg zu gehen. Wir reisten mit ungemeiner Gefahr die ersten Tage, weil alles überschwemmt und fein Weg zu sehn war. Den 9. geschah unsre Abreise durch Delmenhorst, Wishausen, Klappenburg, Löningen, Boselohe, Lingen, Neuhus, Hartenberg, Zwoll, Ameresfort, Amsterdam, wo wir den 17. anlangten.

In dem Wirthshause, wo wir einkehrten, traf ich einen Buben von Landsmann an, der unser Haus sehr wohl kannte und ein Haus-kunde gewesen war. Sein Name war Klein. Es war ein durchtriebener schleichender Bosewicht, der seine Landsleute anlockte, um sie zu versühren und zu betrügen. Er war unser Ansührer in ein liederlich Haus, wo wir leicht hatten in Verlegenheit kommen können, weil er mit dem Wirth unter einer Decke lag. Er ließ alles auftragen, ohne einen Heller zur Bezahlung ben sich zu haben. Ich bezahlte für ihn, und er lief nach einigen Tagen mit dem Gelde weg, unterdessen er allenthalben nieder trächtige Schulden gemacht hatte.

Meine Zeit in Amsterdam war eben foverloren. Ich war irre gemacht, und wußte

nicht, ob ich nach Sandel oder Wiffenschaften fragen follte. Ich batte alles Glud, Befannte und Kreunde nach meinem Stande und Gemutheart zu finden, worauf ich fonst so ftolz gemelen mar, verloren. 3ch glaubte, daß fich jedermann vor mir icheuete, und ich scheute felbst ieden. Ich fann feinen Grund davon angeben, als daß Gottes Sand über mich schwer war; daß ich ihn aus ben Augen gefest und perlaffen hatte, ihn mit lauem Bergen und mit bem Munde bloß befannte und anrief; baß meine Wege ihm nicht gefielen; baß ich ungeachtet Einer Erinnerung und Rubrung meine Sould nicht erfennen wollte; daß ich mich immer vielmehr zu zerftreuen, aber umfonft auch Dief fuchte; daß ich meinen Geschmack zulest bennahe verleugnet hatte, um mir bloß felbft Und diesen Grund finde ich in zu entgehen. bem größten Theil meines Lebens als einen Unftoß, daß ich alles Gute, was mir Gott verlieben, gemigbraucht, verscherzt, verschmabe babe. Ich ging barauf aus, mein Gluck au machen; ich trug immer ben Borwurf gegen mich felbst herum, baß ich an meinem jetigen Bechsel nicht wohl gehandelt hatte; ich mußte alfo felbigen blos als ein Sulfsmittel anwenben , eine beffere Gelegenheit zu meinem Gluck au erhaschen; und ich hatte bieß gethan, wenn ich eine gefunden hatte, die mich in Stand.

geset, meine Freunde zu befriedigen. Anes umsonst; fein Mensch konnte mich kennen, fein Mensch wollte mich kennen. Ich sollte meine Bahn zu Ende laufen und das Ziel sehn meiner unbedachtsamen Bunsche, meiner thörichten Reigungen, meiner ausschweisenden Einfälle.

Ich erhielt endlich meinen Wunsch, nach England ju geben, mit ben frengebigften Aufbringungen. Der lette Ort meiner Beffimmung gab mir noch meine einzige und lette hoffnung ein; ein lacherlich Borurtheil fur Diefes gand unterflutte felbige, bas ich immer als die heimat oder ben rechten Grund und Boden fur meine abentheuerliche Denfungs. und Lebensart angefeben hatte. Ich verließ am Grundonnerkage ober Charfrentage, ben ich fur unnothig hielt ju beiligen, weil er in Solland und England nicht als ein Reft angefebnwird, auf einer Treckschunte Amsterdam, fenerte die erften Offertage in Lenden in der großten Unordnung und Unterdruckung des Gemuths. Dierauf ging ich nach Rotterbam, wo ich im Swienshoefd ober Ochweinstopf einfehrte, bem besten Wirthshause, und baselbst einen jungen Englander fand, mit bem ich von Umfterdam nach lenden gegangen mar, ber Gefellichaft futhte. Dieß war mir fehr angenehm, und ich machte mir bereits ichmeichelhafte Ginbilbungen

von feiner Befanntichaft, Die ein ichlechtes Enbe hatte. Wir bedungen und eine Sacht nach Belvoetslung, mo denselben Tag den 16. April Das Paquetboot abging; es war Sonnabend. Wir langten den folgenden Sonntag in einer ziemlich farken Gesellschaft, unter ber auch ein junger Bremer mar, ber ber Sprache megen nach England ging und ju fludiren gebachte. ben febr gutem Binde in harmid bes Abends an, ohne daß ich einigen Unftof ber Seefrantheit gefühlt hatte, Odwindel und einige Hebelfeit ausgenommen. Wir mietheten uns ben Morgen barauf, Montags, eine Doft. Englander, beffen Ramen Shepherd, mar ein Studirender, ber auch auf Reifen in holland ausgegangen und mit eben fo viel Rugen als ich, weil er feine andre Oprache als feine eigne verstand, und ein Ratholik, wo ich nicht irre. Ich fant ibn Morgens auf Anieen beten, und wunderte mich theils, erbaute mich theils an seiner Undacht, bas ich baber mehr Bertrauen zu ihm faßte. Er hatte fich angeboten mich fur 2 Guineen nach London mit allen Unfosten des Zollhauses und anderer Ausgaben ju schaffen. Ich gab ihm felbige; er gab mir aber ungefahr eine balbe Buinee auf bem halben Weg jurud mit vieler Ungft , und fagte, ich mochte bas übrige felbft bezahlen. Ich hatte mit feiner Unrube fo viel Mitleiden

and für seine Aufführung so viel Berachtung, daß ich nicht drang auf eine weitere Befriedigung. Er hatte es vielleicht aus Noth gethan, weil ich ihm selbst in London ben meiner Un-kunft noch einen Schilling vorschießen mußte, den ich so wenig als ihn selbst wieder gesehen.

Wir kamen benselben Abend sehr spat den 18. April 1757 in London an, wo ich mit meinem Bremer eine sehr unruhige Racht in der Inn hatte, weil selbige als eine Mordergrube in unsern Augen vorkam, und voller Geskindel zu senn schien, unsre Stube so sehr unssicher war, daß jeder ins Fenster einsteigen konnte, der uns nicht hätte durch die Thur aufwecken wollen. In London sind alle Fenster aufzuschieben.

Ich schöpfte einige Tage Othem, ehe ich mich meiner Geschäfte annahm, hatte nebst meinem Bremer, der in Begleitung eines Führers und Freundes, der ein junger Raufmann war und seine Schwester heirathen sollte, ein gutes Wirthshaus gefunden. Rachdem ich einen Miethslafai angenommen hatte, war die erste Thorheit, die ich beging, einen Marktschrever auszusuchen, von dem ich gehört hatte, daß er alle Fehler der Sprache heilen könnte. Er lebt in Islington. Ich erstundigte mich in einem deutschen Wirthshause nach ihm, wo man ihn sehr wohl kannte, und

mir geffand, baß er einige Ruren gethan batte, die ihn berühmt gemacht; man konnte aber nicht die Urfache meiner Bedurfniß feben. 3ch aing, und fand einen alten Mann, ber mich untersuchte, und nichts an meinen Berfrengen ber Sprace febn fonnte, ber mir fein Saus und eine große Summe Geldes jur Bebingung feiner Rur machte, wo ich eine gewiffe Zeit lang nichts reden, und endlich buchftabiren ternen Mehr fonnte ich von seiner Methode follte. nicht berausbringen. Ich mußte alfo meine Geschäfte mit der alten Junge und mit dem alten Bergen anfangen. 3ch entbedte felbige benjenigen, an die ich gewiesen mar; man er-Kaunte über die Bichtigfeit meiner Ungelegen. beit, noch mehr über die Art der Ausführung, und vielleicht am meiften über bie Babl ber Person, der nian felbige anvertraut hatte. Rachbem man fich von der erften Bewunderung erholt hatte, fing man an ju lacheln - - breift feine Bergensmennung gn entbeden - - über Diejenigen, die mich gesendet hatten, wozu ich gefommen war, und beflagte mich felbft. le biefe Dinge beunruhigten mich und brachten mich zugleich auf. Ich arbeitete endlich an einem Memorial an ben ruffifchen Abgefandten - - bas war alles, was ich thun fonnte. Er benahm mir alle hoffnung etwas auszurichten, und gab mir befto mehr Berficherungen

bon feinem Eifer mir ju bienen, bamit ber lette vielleicht angerechnet werben follte, wenn Die erfte eintraf. Es giebt gewiffe Stellen und gewiffe Geschäfte, die man am besten und mit ber größten Ehre bermalten fann, wenn man nichts ober so wenig als möglich thut. Sollten wir es uns einen Ernft fenn laffen, alles mögliche in Acht zu nehmen, so wurden wir erftlich unfre Bequemlichkeit und Rube fehr hintanfeben muffen, und großer Gefahr und Berantwortung ausseten, und vielleicht Reinde machen, Opfer unfere guten Willens und Unvermogens werden. - - In diefen Umftanden befindet fich ein Minifter, ber Sochverrath feiner Bflich. ten, ber Ehre besienigen, in beffen Ramen er ba ift, u. f. w. als Alugheit und Borfichtiafeit anfieht, ber bas Intereffe anderer unterbruckt feiner eignen Sicherheit wegen, ber Schwierigfeiten für Unmöglichfeiten anfieht. 3ch glaub. te alfo, daß ich nach eben ben Regeln in meie nen Geldaften verfahren mußte, fo wenig als moglich thun, um nicht die Unfoffen ju haufen, mir durch übereilte Schritte Blogen ju geben und Schande zu machen; und dieß Wenige mußte ich als Alles, was füglich und thunlich war, ansehn. Ich ging also unterbruckt und taumelnd bin und ber, batte feinen Menfchen, bem ich mich entbeden, und ber mir rathen sder helfen fonnte. Ich war ber Bergweifinng nabe, und suchte in lauter Berffreuungen felbige aufzuhalten und zu unterbrucken. Mas Blindheit, was Raseren, ja Krevel war, kam mir als das einzige Rettungsmittel vor. Die Belt geben, wie fie geht - mit ber &afferung eines Bertrauens auf die Borfebung, die wunderlich hilft — — nimm alles mit, was bir aufftogt, um bich felbft ju vergeffen --bieß war ein Softem , nach bem ich meine Anfführung einrichten wollte, und burch jeden ungludlichen Berfuch niederfiel, bas ich aber wieber aufbaute zu eben ber Abficht. Mein Borfat war nichts als eine Gelegenheit - - eine gute Gelegenheit. Gott weiß, was ich nicht bafur angefebn batte, um meine Ochulden bezahlen, und wieder fren in einer neuen Tollheit anfangen zu können. Ich gab also Alles auf, Die leeren Versuche, in die ich durch Briefe, durch die Vorstellungen der Freundschaft und Erfenntlichfeit aufwachte, waren lauter Schein, faules Solz, Irrlichter, die Sumpf zu ihrer Mutter baben. Richts als die Einbildung eines irrenden Ritters und Die Schellen meiner Narrenkappe waren meine aute Laune uud mein Deldenmuth. Ich hatte in Berlin die Thorheit gehabt, eine Boche lang ben bem lauteniften Baron Stunden ju nehmen; mein redlicher Bater hatte mich erinnert und beswegen gestraft, ich sollte an meinen Beruf und an meine Au-

gen benfen. Dieß mar umfonst gemesen. Der Satan versuchte mich wieder mit ber laute, die mir in Berlin Berdruß gemacht hatte, weil ich eine geliehene unwiffender Beife einem armen Studenten Biermes verdorben hatte, der fich von der Mufif ernahrte, und dem ich feine Gutthuung bafur erwiesen, fonbern vielmehr burch feine fehr bescheidene und rubrende Empfindlichkeit im Bergen beleidigt worden mar. 3ch fing baher wieder an nach einer gaute gu fragen, als wenn mein ganges Gluck auf diefes Inftrument, in bem ich fo wenig muftla, lische Starke besitze, ankame. Es war nicht moglich eine ju finden, und man fagte mir, daß es nicht mehr als einen einzigen in Bonbon gabe, ber fcweres Geld damit batte verbienen konnen, fest aber als ein Junker lebte. Ich brannte biefen Gobn ber weißen benne fennen zu lernen, und hatte meinen Bunfch. Wie fehr bin ich burch benfelben gestraft worben! Er wurde mein Bertrauter, ich ging taglich and und ein, verzog mich in seine Nachbarfchaft; er hatte fein eigen haus, unterhielt eine Sure - - Er bot mir alles an. Go febr mich mein Urtheil, mein erftes, bon ihm entfernt batte; fo viele Bedenflichfeiten ich über feinen Charafter in meinem Ginn begte, fo wurde alles bon ihm eben gemacht. Ich glaub. te jest gefunden zu haben, mas ich wollte -

bu fannst burch ihn bekannt werben, bu haft jest wenigstens einen Menschen, mit dem du umgehen kannst, du hast ein haus wo du dich zerstreusen fannst, du fannst dich auf der Laute üben, und an seine Stelle treten, du fannst so glücklich als er werden. — Ich danke dem lieben Gott, daß er mich lieber gehabt, und daß er mich von einem Menschen los gemacht, an den ich mich wie ein Mühlensclave gekuppelt hatte, um einen gleichen Gang der Sunde und Laster mit ibm zu thun.

Mein blindes herz ließ mir gute Absichten ben meiner Bereinigung sehen, einem Menschen, der ohne Erziehung und Grundsäte war, Geschmack und die lettern einzusidsen. Ich Blinder wollte ein Wegweiser eines andern senn, oder vielleicht ihn unterrichten, zierlich zu sundigen, Vernunft zur Bosheit zu drehen. —— Ich fraß umsonst, ich soff umsonst, ich buhlte umsonst, ich rann umsonst; Bolleren und Rachbenten, Lesen und Büberen, Fleiß und üppiger Müßiggang wurden umsonst abgewechselt; ich schweiste in beiden, umsonst in beiden aus. Ich anderte in dren Vierteljahren fast monatlich meinen Ausenthalt, ich fand nirgends Ruhe; alles war betrügerisch, niederträchtig, eigennüßig Volk.

Endlich erhielt ich ben letten Stoß an ber Entbedung meines Freundes, der mir icon unendlich viele Merfmale bes Verbachts gege-ben hatte, die ich unterbrudte. Ich erfuhr,

baß er auf eine icanbliche Art von einem reis den Englander unterhalten murbe. unter dem Ramen Senel befannt, gab fich aber fur einen beutschen Baron aus, batte eine Schwester in London, die auf eben folche Art vermuthlich von dem .... ischen Abgefandten uns terhalten mard und unter bem Ramen einer Frau von Perl einen Sohn hatte. . . Ich erschrack uber biefes Gerucht und wollte Gewißheit baben. Er hatte mir einen Bad Briefe langftens anvertraut, die er abzufordern vergeffen hatte, ungeachtet ihrer vorgegebenen Bichtigfeit, und bie ich ihm auch nicht, ich weiß nicht aus welcher Abndung, jurudgegeben, ohne baß ies mit jemals eingefallen mar, fein Bertrauen zu mißbrauchen. Sie waren febr los geflegelt. Ich fonnte jest nicht der Bersuchung widerstehn, aus felbigen Gewißheit zu haben. Ich erbrach folche daher, und machte mir felbft die Entfouldigung, falls ich nichts hierin in Unsebung bes ihm bengelegten Berbrechens finben wurde, fie ihm mit dem aufrichtigen Befenntniß meines begangnen Borwißes wiederzugeben, und ihm in Unsehung des übrigen alle mogliche Berschwiegenheit ju verschworen; jualeich aber ihm meine Freundschaft aufzusagen, wofern, ich andre Geheimniffe entbedt, Die meinen Grundfaten widerfprocen hatten. 3ch fand leiber! zu viel um mich von feiner Schanbe ju

äberzengen. Es waren abscheuliche und lacherliche Liebesbriefe, beren hand ich fannte, baß fie von seinem vorgegebnen guten Freunde waren-

Ich war fehr unruhig über meine Magregeln, glaubte aber aus Klugheit genothigt ju fenn, einige Briefe gurud ju behalten, worin Die größten Proben feines Berbrechens enthalten maren, und ben Gebrauch bavon ber Beit und den Umftanden an überlaffen. Er hatte fich einige Zeit auf bem gande ben dem Gefellen und gobnberen feiner Bosheit aufgehalten. Mis er gurucffam, forberte er mit vieler Bebutfamfeit feine Briefe ab, die ich ihm mit einiger Unruhe einhandigte, und die er mit eben fo viel und mehr annahm. Ich wollte mich ibm entbeden und meine Borftellungen bekmegen machen. Daber ließ ich mir gefallen, auf ben vorigen Jug wiewohl ohne bas herz mehr mich wieder einzulaffen. Es schien, er hatte mich bloß zu schonen gesucht, um zu entbeden, ob ich von bem Geheimniffe ber Bosheit etwas mufte. Wie ich ihn darüber schien ruhig gemacht zu haben, glaubte er fich mir allmählich mit gutem Bug entziehn zu tonnen. 3ch fam ibm zubor und hatte eine andre Entschließung gefaßt, an ben Englander, den ich fannte, felbft. su ichreiben, um ihm die Schandlichkeit und Gefahr feiner Berbindung mit feinem Rebenbosewicht vorzustellen. Ich that dieß mit so viel

Nachbrud, als ich fähig war, verfehlte aber meines Endzweckes; anstatt fie zu trennen, vereinigten fie fich, um mir ben Mund zu flopfen.

Unterdessen mar ich auf ein Raffeehans gegogen, weil ich feine Seele jum Umgange mehr batte, einige Aufmunterung in offentlichen Gefellschaften ju haben, nud durch diefen Beg vielleicht befannt ju werden, und eine Brucke jum Gluck ju bauen. Dieß mar immer die erfte Absicht aller meiner Sandlungen. Es war mir zu theuer und zu verführerisch, langer ausjuhalten; ich war bis auf einige Guineen gefcmolgen, und mußte mich wieder beranbern. Ich ging voller Ungft und Gorgen aus, um ein neues Zimmer zu haben. Gott mar fo ana. dig, mich eines finden zu laffen, in dem ich noch bin, ben fehr ehrlichen und guten leuten feit dem 8. Februar Diefes 1758ften Jahres, in ' Marborough - Street ben Mr. Collins. Es find beibes innge Leute, die fich eine Chre barque machen, Jedermann ju befennen, daß fie Bebiente gewesen, Die einen fleinen Sandel angefangen, ben Gott fichtbar gesegnet, und bie bieß mit Dank, anhaltendem Kleiß, und Demuth erfennen. Es ift eine besondre Gunft der Vorfehung., daß fie mich diefes Saus hat finden laffen, in dem ich auf die billigste und que friedenste Art lebe, weil ich nicht um einen Beller furchten barf überfest zu werden, und

bie beste Auswartung umsonst genieße. Ich habe gedacht, wozu mich Gott nicht eher dieses Haus hat sinden lassen, das mich hatte früher retten können. Er weiß allein die Zeit, die beste Zeit, uns den Ansang seiner Hulse zu zeigen. — Wir, die nichts verdienen als Zorn und das Ungluck, wornach wir ringen, murren mit Gott, warum er uns nicht eher helsen will, uns, die nicht wollen geholsen sepn.

Ich hatte im vorigen Raffeebaus einen verforften Leib auf 8 Tage lang bisweilen gehabt und einen erstaunlichen hunger, ber nicht gu erfattigen mar. Ich hatte das hiefige farfe Bier als Wasser in mich gesoffen. Meine Gefundheit daber ben aller ber Unordnung ber Lebensart und meines Gemuths ift ein gottliches Bunder, ja ohne Zweifel mein Leben felbst und die Erhaltung deffelben. Ich habe in diesem Daufe nicht mehr, ungeachtet es bennahe bren Monate ift, als bochftens viermal ordentliche Speise gehabt; meine ganze Rahrupg ift Wasfergrube und einmal des Tages Raffee. Gott bat felbige außerorbentlich gebeiben lassen, und ich bente mit feinem Benftande fo lange als möglich baben auszuhalten. Die Roth ift der ftartfte Bewegungsgrund ju biefer Diat gemefen, diese aber vielleicht das einzige Mittel, meinen Leib von den Folgen ber Bolleren wieder berguftellen.

Ich habe 150 Pfund Sterl. hier burchaebracht und fann und will nicht weiter gebn. Meine Schulden in Liefland und Rurland belaufen sich also sämmtlich über 300 Pf. . . . Ich babe fein Geld mehr, und meine Uhr meinem Wirth gegeben. Die Gefellichaft des gedachten Buben hat mir viele unnuge Ausgaben verurfacht; mein ofteres Ausziehn und Umziehn bat mich gleichfalls viel gefostet; ich habe zwen Rleiber, davon eines die Weste ziemlich reich beset, und einen Saufen Bucher mir angeschafft. Ich wollte in diesem Sause mich alles Umganges entschlagen und mich mit nichts denn meinen Buchern ju troften fuchen, bavon ein ziemlider Theil noch ungelesen oder wenigstens obne Rachdenken und rechte Unwendung ungenußt gelefen worden. Gott hatte mir eingegeben, mir gleichfalls eine Bibel anzuschaffen, nach ber ich mit vieler hise herumlief, ehe ich eine nach meinem Sinn finden fonnte, und bon der ich ein fehr gleichgultiger Befiter bisher gewefen. Meine Einfamfeit, die Aussicht eines volligen Mangels und bes Bettlerftandes, - - nach dem ich bisweilen aus Verzweifelung gerungen hatte, weil ich felbst dieß als ein Mittel anfah, mich aufzumuntern zu einem fühnen Gluds" ftreich - - ja ich wunschte mir die Armuth aus einer ruchloseren Absicht, um ben gnabigen Samann's Schriften I. Th. 14

Sott meines bisherigen Lebens, ber mir allemal im letten Nothfall bengestanden, von neuem und mit Vorsat, mit sündlicher Keckheit zu versuchen — furz die Dürre meiner Umstände und die Stärfe meines Kummers entzogen mir den Geschmack meiner Bücher. Sie waren mir leidige Troster, diese Freunde, die ich nicht glaubte entbehren zu können, für deren Gesellschaft ich so eingenommen war, daß ich sie als die einzige Stütze und Zierde des menschlichen Schickslaß ausah.

Unter bem Getummel aller meiner Leibenschaften, die mich überschutteten, bag ich bfters nicht Othem schöpfen konnte, bat ich immer Gott um einen Freund, um einen weisen, redlichen Freund, beffen Bild ich nicht mehr fannte. 9ch batte anstatt beffen bie Galle ber falschen Freundschaft, und die Unhinlanalichkeit ber beffern gefoftet, genug gefostet. Ein Freund. ber mir einen Ochluffel zu meinem Bergen geben fonnte, ben Leitfaben von meinem Labyrinth - - war oftere ein Bunfch, ben ich that, ohne ben Inhalt beffelben recht zu verftehn und einzusehn. Gottlob! ich fand biefen Freund in meinem Bergen, der fich in felbiges schlich, ba ich die Leere und das Dunkle und das Buffe beffelben am meiften fuhlte. Ich hatte das alte Testament einmal zu Enbe gelesen, und das neue zweymal, wo ich

nicht irre, in der Zeit. Weil ich also von neuem den Anfang machen wollte, so schien es; als wenn ich eine Decke über meine Vernunft und mein herz gewahr wurde, die mir dieses Buch das erstemal verschlossen hätte. Ich nahm mir daher vor, mit mehr Ausmerksamfeit und in mehr Ordnung, und mit mehr Hunger dasselbe zu lesen, und meine Gedanfen, die mir einfallen wurden, daben aufzusehen.

Diefer Anfang, wo ich noch fehr unvollkommene und unlautere Begriffe von Gottes Worte jur Lefung deffelben mitbrachte, wurde aleichwohl mit mehr Aufrichtigkeit, als ehmals, ben 13. Mary von mir gemacht. Je weiter ich' fam, je neuer wurde es mir, je gottlicher erfuhr ich den Inhalt und die Wirkung beffel-Ich bergaß alle meine Bucher barüber, ich schämte mich, selbige gegen das Buch Gottes jemals verglichen, jemals fie bemfelben jur Seite gefest, ja jemals ein anderes bemfelben vorgezogen zu haben. 3ch fand die Einbeit bes gottlichen Willens in der Erlofung Je. fu Christi, daß alle Geschichte, alle Wunder, alle Gebote und Werfe Gottes auf Diesen Mittelpunkt jusammenliefen, Die Seele des Menichen aus der Sclaveren, Anechtichaft, Blindbeit, Thorheit und dem Tode der Sunden jum größten Glud, jur bochften Geligfeit und ju

einer Unnehmung folder Guter zu bewegen, über beren Große wir noch mehr als über unfere Unwurdigkeit oder die Moglichkeit . uns berfelben murdig ju machen, erschrecken muffen, wenn fich und felbige offenbaren. 9ch erfannte meine eigenen Verbrechen in ber Geschichte bes judischen Bolks, ich las meinen eignen Lebenslauf, und dankte Gott für feine Lanamuth mit biesem seinem Bolt, weil nichts als ein toldes Bensviel mich zu einer aleichen Soffnutg berechtigen fonnte. Bor allen andern fand ich in ben Buchern Mofes eine feltne Entbedung, baß bie Ifraeliten, fo ein ungefchlacht Bolf fie uns vorfommen, in einigen Gallen nichts als basienige von Gott ersuchten, mas Gott willens war fur fie ju thun, baß fie eben so lebhaft ihren Ungehorsam als je ein reuender Sunder erfannten , und ihre Bufe doch gleichwohl eben fo geschwind vergaßen, in der Unaft derfelben aber um nichts als einen Erlofer , einen Rurfprecher , einen Mittler anriefen, ohne den fie unmbalich Gott weder recht furchten, noch recht lieben fonnten. Mit biefen Betrachtungen, die mir fehr geheimnisvoll porfamen, las ich ben 31. Marg bes Abends bas V. Capitel bes V. Buchs Moses, verfiel in ein tiefes Rachdenfen, dachte an Abel, von bem Gott fagte: Die Erbe bat ihren Mund anfgethan, um das Blut beines Brw.

bers ju empfangen - - Ich fühlte mein Berg flopfen , ich borte eine Stimme in ber Liefe deffelben feufgen und jammern , als die Stim. me bes Blute, als die Stimme cines erichlagenen Bruders, ber fein Blut rachen wollte, wenn ich felbiges bengeiten nicht horte, und fort. fubre, mein Ohr gegen felbiges ju verftopfen : - - daß eben dieß Rain unftatig und fluchtia machte. Ich fühlte auf einmal mein Berg quillen, es ergoß fich in Thranen, und ich konnte es nicht langer - ich konnte es nicht langer meinem Gott verhehlen, baß ich der Brudermorder, der Brudermorder feines eingebornen Sohnes mar. Der Geift Gottes fuhr fort, ungeachtet meine r großen Schwach. beit, ungeachtet des langen Widerstandes, ben ich bisher gegen fein Zeugniß und feine Ruhrung angewandt hatte, mir bas Geheimniß ber abttlichen Liebe, und die Wohlthat des Glaubens an unfern gnadigen und einzigen Seiland immer mehr und mehr ju offenbaren.

Ich fuhr unter Seufzern, die vor Gott vertreten wurden durch einen Ausleger, der ihm theuer und werth ist, in Lesung des göttlichen Wortes fort, und genoß eben des Benstandes, unter dem dasselbe geschrieben worden, als des einzigen Weges, den Verstand dieser Schrift zu empfahen, und brachte meine Arbeit mit göttlicher Sulfe, mit außerordentlich reichem

Eroft und Erquickung ununterbrochen ben 21ten April zu Ende.

Ich fuble Gottlob! jest mein Berg rubiger. als ich es jemals in meinem leben gehabt. In ben Augenblicken, worin bie Ochwermuth hat auffteigen wollen, bin ich mit einem Eroft überschwemmt worden, deffen Quelle ich mir felbst nicht zuschreiben fann, und ben fein Mensch im Stande ift, fo überfcwenglich feinem Rach. ften einzufibgen. 3ch bin erschrocken über ben Ueberfluß deffelben. Er verschlang alle Rurcht, alle Traurigfeit, alles Mistrauen, daß ich feine Spur babon in meinem Gemuth mehr finben fonnte. Ich bitte Gott, er wolle das Werf fegnen, bas er in mir angefangen, meinen schwachen Glauben durch fein Wort ftarfen und ben Geift, ben gnabigen, ben überschwenglichen Beift beffelben, ben Beift bes Friedens, ber über alle Vernunft ift, und nicht fo ein Kriebe ale der, ben bie Belt giebt, ben Geift ber Liebe, ohne den wir nichts als Reinde Gottes; und der diesen Wohlthater haßt, wie fann der geitlich lieben? ben Geift ber hoffnung, bie nicht zu Schande werben lagt, wie bas Schattenfpiel fleischlicher Einbildungen.

Wenn ich bas große Gute, die unschätbare Berle, ben Preis, ju bem mich Gott hat geboren werben laffen, von ihm erhalten; wie follte ich an feiner Regierung meines ganzen

Lebens jest zweifeln? Das Ende beffelben ift erreicht. Ich überlaffe mich feinem weisen und allein guten Willen. Ich fenne die Blindheit und das Berderben des meinigen jest ju febr, als daß ich benfelben nicht verleugnen follte. Meine Gunden find Schulden bon unendlich mehr Wichtigkeit und Folgen, als meine geit-Der Gewinn ber gangen Belt murbe die ersten nicht bezahlen konnen; und wenn Abraham bon Ephron, einem Cananiter, megen 400 Secfel Silbers boren mußte : mas iff dieß zwischen mir und dir? follte Gott nicht großmuthiger einen Chriften benten laffen als einen Beiden? wenn der erfte mit ihm megen der Sauptsache richtig geworden; wie follte es Gott auf eine Rleinigkeit ankommen, fie oben ein jum Rauf ju geben? die 300 Pf. find feis ne Schulden; er wird wie Paulus gegen Philemons Rnecht mit mir verfahren, und felbige nach feiner Beisheit abzurechnen wiffen.

Ich habe diese Gedanken über meinen Lebenklauf für mich selbst, oder für meinen lieben Bater und Bruder aufgeset; und wünsche daher, daß selbige den lettern oder meinen nächsten Freunden zur Durchlesung dienen mögen. Ich habe in denselben mit Gott und mit mir selbst gerechet; den ersten in Ansehung meines Lebens gerechtsertigt, und mich angeflagt, mich selbst darin angegeben und entdeckt. - alles jum Breife bes allein anten Gottes. ber mir vergeben hat in bem Blut feines eingebornen Sobnes, und in dem Zeugniß, bas ber Geift Gottes in feinem Mort und in meinem Bergen bestätigt. Gott hat mich aus einem Gefåß in das andre geschuttet, bamit ich nicht tu viel Befen ansegen, und ohne Rettung berfauern und ftinfend werden follte. Alles muß uns jum Beften bienen; ba ber Tob ber Sunde ju unferm leben gereicht, fo muffen alle Rrantheis ten berfelben gur Erfahrung, gum Benfpiel und gur Berberrlichung Gottes gereichen. Die Reifefarte ber Afraeliten mit meinem Lebenslauf vergleichen will, wird feben, wie genau fie miteinander übereinkommen. 3ch glaube, daß das Ende meiner Ballfahrt durch bie Gnade Gottes in bas Land ber Berbeißung mich führen wird - - gesett, baß ich bier nicht Beit und Gelegenheit haben follte, bie Unordnungen und ben Schaden, ben ich andern gethan , ju erseten. Meine Kreunde murden betrubter fenn muffen, wenn ich gestorben mare am Gift des Grams und ber Berzweifelung. Meine Gesundheit und mein Leben, ich wiederhole es, ift ein Bunder und ein Zeichen zugleich, baß Gott nicht an meiner Befferung, noch an meiner funftigen Brauchbarfeit ju feinem Dieuft verzweifelt bat. Mein Gobn! gieb mir bein Berg! - Da ift es, mein Gett! Du haft es verlangt, so blind, hart, felfig, verkehrt, verstockt es war. Reinige es, schaffe es neu, und laß es die Werkstatt deines guten Geistes senn. Es hat mich so oft getäuscht, als es in meiner Hand war, daß ich selbiges nicht mehr für meines erkennen will. Es ist ein Leviathan, den du allein zähmen kannst — durch deine Einwohnung wird es Ruhe, Trost und Geligskeit genießen.

Ich foliefe mit einem Beweife meiner eig. nen Erfahrung, in einem herzlichen und aufrichtigen Danf Gottes fur fein feligmachenbes Wort, das ich gepruft gefunden, als das einzige Licht, nicht nur ju Gott ju fommen, sondern auch uns felbst zu fennen; als das theuerste Gefchenk ber gottlichen Gnade, bas die gange Datur und alle ibre Schate fo weit übertrifft, als unfer unfterblicher Geift den leim bes Rleifches und Blutes; als die erstaunlichste und verehrunasmurbiafte Offenbarung ber tieffen, erbabenften, munderbarften Geheimniffe ber Gottbeit, im himmel, auf ber Erde und in ber Solle, bon Gottes Ratur, Eigenschaften, gro-Bem überschwenglichem Willen, hauptfachlich gegen uns elende Menschen, voll der wichtigften Entbedungen burch ben Lauf aller Zeiten bis in die Ewigkeit; als bas einzige Brodt und Manna unfrer Geelen, beffen ein Chrift meniger entbehren fann, als der irdifche Menfch feiner täglichen Nothdurft und Unterhalts — ja ich bekenne, daß dieses Wort Gottes eben so große Wunder an der Seele eines frommen Christen, er mag einfältig oder gelehrt senn, thut, als diejenigen, die in demselben erzählt werzden; daß also der Verstand dieses Buchs und der Glaube an den Inhalt desselben durch nichts anders zu erreichen ist, als durch denseiben Geist, der die Versassen sehre bei Versassen; daß seine unaussprechlichen Seufzer, die er in unserm Hetzen schafft, mit den unausdrücklichen Bisdern Einer Natur sind, die in der heiligen Schrift mit einem größern Neichthum als aller Saamen der ganzen Natur und ihrer Neiche, ausgeschüttet sind.

Das zweite ift das Geständnis meines herzens und meiner besten Vernunft, daß es ohne Glauben an Jesum Christum unmöglich ist, Gott zu erkennen, was für ein liebreiches, unaussprechlich gütiges und wohlthätiges Wefen er ist, dessen Weisheit, Allmacht, und alle übrige Eigenschaften nur gleichsam Werkzeuge seiner Menschenliebe zu senn scheinen; daß dieser Vorzug der Menschen, der Insecten der Schöpfung, unter die größten Tiesen der göttlichen Offenbarung gehört; daß Jesus Christus sich nicht nur begnügt ein Mensch, sondern ein armer und der elendesse geworben zu senn, daß der heilige Geist uns ein Buch

für sein Wort ausgegeben, worin er wie ein Alberner und Wahnsinniger, ja wie ein unbeiliger und unreiner Geift, unfrer folgen Bernunft Mahrlein, fleine verachtliche Begebenheiten zur Geschichte bes himmels und Gottes aemacht. 1. Cor. 1, 25 - - baß biefer Glaube und alle unfere eigenen Sandlungen und bie ebelsten Kruchte der menschlichen Tugend nicht anders als die Riffe der feinsten Beder unter einem Bergroßerungsglas entdect oder die gartefte Saut unter gleichem Unblid; bag es baher unmöglich ift, ohne Glauben an Gott, den fein Geift wirft und bas Berdienst bes einigen Mittlere, und felbft ju lieben und unfern Nachften ; furt, man muß ein wahrer Christ fenn. um ein rechtschaffener Bater, ein rechtschaffenes Rind, ein guter Burger, ein rechter Datriot, ein guter Unterthan, ja ein guter Berr und Anecht ju fenn; und daß, im ftrengften Wortverstand, jedes Gute ohne Gott unmoglich ift, ja daß er der einzige Urheber deffelben.

Ich überlasse ihm also alle die Folgen meiner Sunden, da er die Last derfelben auf sich genommen. Er wolle meinen Vater trosten, und wie ich ihn gebeten, mir den Gram über meine Leichtsinnigseit und Vergessung seiner Liebe zu vergeben, so wolle er ihm auch die Früchte dieser Vergebung mittheilen. Ich kann so weit nicht reichen, und vielleicht ist er in Um-

ftånden, wo und ber gehorsamste Sohn keine Frende und Sulfe senn kann — Gott sen also sein Bater, er lebe als ein Greis mitten unter ber Buth des Krieges, oder als ein verjüngter Engel im Lande des Friedens.

Gott allein wolle meinen lieben Bruder fuhren und regieren, ihn für meine Thorheiten, Ausschweifungen und Verbrechen behüten, und ihn ein nüslich Wertzeug im Sause seines Sohnes, Jesu Chrifti, machen.

Meine Freunde wolle er weder mit Kummer noch mit Fluch an mich denken lassen. Ihre guten Absichten mit mir mögen von der Güste Gottes öffentlich vergolten werden, damit sie ihr herz nicht gegen andere durch meinen Nisbrauch ihrer Liebe verschließen mögen. Er wolle sie eben den Reichthum des Seistes und der Gnade empfinden lassen, den mir der Berlust ihrer Wohlthaten erworben.

Liebreicher Gott und Vater beiner Geschopfe und Erlodten! Dir ift all mein Anliegen bestannt; meine Husse fommt allein von dir. Du hast meine Sunde so lange gesehn, und geshört und vergeben. Siehe und höre jest gleichfalls und vergieb; doch nicht mein, sondern dein Wille geschebe. Amen!

Sieb mir Berftand aus beiner Sob, Auf baf ich ja nicht ruh und fteh Auf meinem eignen Willen. Sey bu mein Freund und treuer Rath, Was recht ift zu erfüllen.

Berleihe mir bas eble Licht, Das sich von beinem Angesicht In fromme Seelen strecket, Und ba ber rechten Weisheit Kraft Durch beine Kraft erwecket.

Prüf Mies wohl, und was mir gut, Das gieb mir ein: was Fleisch und Blut Erwählet, bas verwehre. Der höchste 3wed, bas eble Theil Sey beine Lieb und Ehre.

So sen nun Seele beine Und traue bem alleine . Der bich erschaffen und erlöset hat. Es gehe , wie es gehe: Dein Bater in ber Gohe Weiß alle n Sach en Rath.

Den 24. April 1758.

## Den 25ten April.

Die Gottseligkeit ist zu allen Dingen nuhe. — Mein Lebenslauf giebt mir Anlaß auf zwen besondere Falle die Wichtigkeit diefer Wahrheit anzuwenden. Erstlich, sie bringt in unsere kleinsten Handlungen und sucht die alten Unordnungen bis auf die unmerklichsten Fehler und auf eine eben so unmerkliche Art zu verbessern. Der Satan und unser Fleisch

macht uns burch ungablige Rleiniafeiten und Thorheiten abhangig, beren Gegenstand febr gleichgultig und nichtig ift, nichts besto weniaer aber die Luft berfelben ftraffich. 3ch bin feit furgem von zwen bofen Gewohnheiten ohne au wiffen wie, losgefommen, dem Tabacfichnauben, und bem fpaten Auffteben, woran mein langes Rachtsten Schuld war und das meinen Augen fo nachtheilig gewesen. Das erfte mag fo gleichgultig fenn als es will; man ermaae aber, wie unbegreiflich es ift, daß wir thoricht genug fenn konnen, uns an biefen Staub fo au gewöhnen, daß der Mangel deffelben uns. ungufrieden, ungeschickt ju benten, und in grofere Durftigfeit verfett, als ber Mangel ber erften Rothwendigfeiten des Lebens. Wie oft binbern uns bergleichen gufte an Geschaften im Gebet felbft und Gottesbienft.

Das zweyte ist der Trost, den uns der Glaube allein über die fleinsten Jufalle unsers Lebens — ja was noch mehr, über die Krummen und Lücken desselben geben kann. So hoffe ich, daß selbst die Unordnung und lüsterne Qusbreitung meiner Absichten durch Gottes Willen ihm nühlich und brauchbar werden können — oder wenigstens daß dieser Schutthausen durch ihn bald aus dem Wege geräumt werden kann; wenn ich ihn gleich wie Nehemia mit Schrecken und Traurigkeit ansehe, 11. 13.

fo koffet es Gott wenig, ein nen und beffer Gebaube, in bem er fich verklaren will, an Die Stelle bes eingefallenen und zerftorten zu fegen.

Du herr alleine Raumft hinweg uns alle Klog' und Steine.

Sa, die gange Bibel icheint recht gu bie. fer Absicht geschrieben ju fenn, uns die Regierung Gottes in Rleinigfeiten ju lehren. Es ift ein Gott, ber auf die Gedanken und Reben ber hebmutter hordt, wenn wir jur Belt fommen : ber basjenige aufgezeichnet hat, mas zwi-. ichen Lea und Rabel über die Blumen Rubens als ein fehr gleichgultiger Wortwechsel vorfiel. Benef. XXXVIII. 27-30. XXX. 14. 15. febr ift unfre Religion fur unfre Bedurfniffe. Schwachheiten und Mangel eingerichtet, baf fie alle diese ju Wohlthaten und Schonheiten verwandelt. - - Alles wider uns als unbefehrte - - alles mit uns, felbst das mas wider uns mar und ift, als glaubige Rinder Gottes. Alles mas der irdischen Vernunft unwahrscheinlich und lacherlich vorfommt, ift den Christen unumganglich und unwiderleglich gewiß und trofflich. Was die Vernunft unterdruckt, und verzweifelnd und verzagt macht, richtet uns auf und macht uns ftarf in Gott.

Ich habe heute ben Prediger ben der Savonkirche, hrn. Pitius, besucht, einen frommen rechtschaffenen Geistlichen, bessen Worte ich mit viel Ruhrung gehört, verstanden und empfunden. Er benahm mir alle hoffnung, hier unterzukommen, ohne mich dadurch niedergesschlagen zu machen, weil ich nicht durch Menschen, sondern Gott glaube geholfen werden zu können. Wenn unste Seele erst ihren Mittelpunkt an dem sindet, so verläst sie derselbe in ihrer Bewegung nicht mehr. Sie bleibt ihm wie die Erde der Sonne getreu, und alle übrige Neigungen richten sich wie Monde nach diessem ursprünglichen und eigenthümlichen Einsbruck des Schwunges und ihres Laufes.

Ich habe mich in einer schlastofen Nacht zu London mit empfindlichen Borwurfen meiner Undankbarkeit erinnert, wie ich meine sezlige Muhme vergessen habe, die ihrer Schwester Sohne mit so viel mutterlicher Zärtlichkeit geliebt. Gott vergelte ihr in der Ewigkeit alze ihre Liebe, wie er die Schwachheiten derfelben ihr in Gnaden vergeben, und mir die Untreue und Leichtsinn, womit ich ihr Andenken entweiht.

## Den 29ten Mai.

Ich machte ben Anfang Diefer Woche mit einem Besuche, ben ich dem Pastor Pitius ablegte.

legte. Gott bat mir bie Gnabe gegeben , feinen bffentlichen Dienst wieder abzuwarten, und ich batte diefen frommen Mann über bas geftrige Evangelium bes reichen Mannes und aludis then Lazarus mit viel Erwedung predigen gehort. Weil er die Rommunion feiner Gemeinbe den folgenden Sonntag anmeldete, so rufe ich Gott an, wie ich es schon borber gethan hatte, mich ju feiner Tafel einzulaben. 3ch fand viele Odwierigkeiten, weil ich nicht mehr als eine halbe Krone mehr im Beutel batte, und meine Uhr icon fur 4 Df. ben meinem Birth Mit wenig fleischlichem Troft besuchte ich also biesen Mann und entbedte ihm mein Berg und alle meine Umftande. Er brana barauf , ich follte England verlaffen. Gott gab biefem Manne viel Gnabe, mir ans bert zu reben, und half mir ebenfalls ihn zu boren und du antworten. 3ch hielt mich fehr lange ben ihm auf, und wurde es nicht eber gewahr, als bis ich eine fehr verlegene Miene an ihm gewahr murbe, die mich forttrieb, und ich verließ ihn mit vielem Muth, der ihn felbft bis. weilen an mir besturzt zu machen ichien.

Gott! wie liebreich find beine Wege. Barmherzigkeit und Wahrheit. Wie viel Wunder' hast du mir thun mussen, damit ich dasjenige zu glauben lernen sollte, was ich als ein Kind gewußt habe, was jedes Kind weiß, und niehamann's Schristen L.Th. mand wahrhaftig glaubt, als dem Gatt diefen Glauben wirkt und schenkt. Ich menne die leichte Wahrheit: Ohne mich könnt ihr nichtsthun. Ich menne den einzigen Troft: Ich will dich nicht verlassen noch versaumen.

Ich war burch das verlegene Geficht bes rechtschaffenen Ifraeliten nicht umfonft verfceucht worden. Raum bag ich einige Schrite te bie Savon , wo er wohnt , verlaffen hatte, borte ich meinen Ramen nachrufen, und mich unvermuthet mit Freundlichfeit und Bergnugen bon einem Manne anreden, in bem ich immer nachtheilige Begriffe in Anfehung meiner jum poraus gefest, und ibn baber fo viel moglich vermieden hatte. Es ift der Secretar bes ruff. fchen Abgefandten , Dr. Lubers , ber mich anredete, der Briefe von meinem Freund aus Petersburg erhalten, und burch feine Borfiellungen und Reuigfeiten mich gang von neuem belebte. Er freute fich uber ben gludlichen 3ufall, mich ungefahr gefunden gu haben, weil er meinetwegen beforgt gewefen , und fich gewunicht mich aufzufinden. 3ch wollte nach ber Stadt mit ihm rennen, ba ein eben fo merfwurdiger Umffand mich wieder gurudrufte, ben ich zeitlebens behalten werbe. Beil ber Gußfleig febr enge war, wich ich aus, um mit meinem Gefahrten mit befto mehr Bequemlichfeit reden ju tonnen. Auf einmal lag ich auf ber

Erbe, ohne es gewahr zu werben, an einem Pfoften, an dem ich mir hatte den Ropf gerschlagen fonnen ober ben Urm berftauchen, fo ploblich, bag es ein Wunder, wie ich nicht - meinen but und Berude berloren, und menigftens ben Buidauern mich lacherlich gemacht, wenn ich auch obne Schaben abgefommen mae Ich mußte also wieder umfehren, weil ich mich besudelt hatte, mit vieler Bergensempfindung, die mir biefer Sall ju predigen ichien, und mit vieler Freude und Troft, so außerorbentlich bewahrt worden, fo glucklich aufgeffanben ju fenn --- alles bieß, bamit ich nach Baufe geben follte, wo ich rein wieder guruch. kebete, weil ich unterwegens ansprach, um mich in Ordnung ju bringen.

Ich ging gleich nach meinem Mittagesten wieder aus, ich weiß nicht mit welchem Trieb, um den Bater eines jungen Engländers aufzussuchen, den ich in Riga gekannt, und wo mögslich etwas Reues von Sause zu hören, oder an dem vielleicht einen Bekannten und Freund zu sinden, der mich in seine Hatte aufnehmen möchte, wenn es auf das außerste kame, oder wenigstens mit gutem Rath bepspringen könnte. Nach vielen Fragen sand ich endlich den Srn. Bernizobre, der kaum, als ich meinen Ramen genannt hatte, mich mit Freuden empfing, sich Glud wünsichte, meinen Bater erfreuen zu

tonnen mit ber Rachricht, mich endlich gefinsben ju haben.

Ich las einen englischen Brief meines Brubers und eine fleine Benfage meines alten redlichen Baters; ich fonnte aber nichts verfiehen - - Go mar mein berg bon Empfindungen aufgeschwollen, daß ich nicht wußte, mas ich las, und alfo biefe Arbeit verfparen mußte. Gott giebtmir hoffnung, mich meinen Bater noch febn au laffen, wie er mir bie Gnade erzeigt, meine Mutter noch bor ibrem Enbe umarmen au laffen. Gott hat ihm ein Kreuz aufgelegt mit bem Berluft feines Gedachtniffes. Dein Bater, habe ich bie Strafe nicht verdient, die du trägft! 3ch habe ihn Gott empfohlen, und glaube, baß er alles wohl machen, und berrlich binausführen wird. Das Zeugniß bes beiligen Geiftes in unfern Seelen bangt von feinem Gedachtniß ab; und wenn wir Alles bergeffen, fo bertritt Jefus, ber Gefreuzigte, alle Weisheit und alle Kraft, alle Vernunft und alle Sinne. Es ift eher moglich, ohne Berg und Ropf ju leben, als ohne ben. Er ift bas haupt unserer Ratur und aller unfrer Rrafte, und bie Quelle der Bewegung, die fo wenig in einem Christen stille steben fann, als ber Puls in einem lebenden Menschen. Der Chrift allein aber ift ein lebender Mensch; weil er in Gott, und .. mit Gott lebt, bewegt, und ba ift, ja fur Gott.

Gott hat mir außerordentliche Gnade gegeben, den 4. Junius jum heiligen Abendmahl zu gehen. Ich bin durch daffelbe fehr aufgerichtet und zum geistlichen Leben in Gott gestärkt worden. Der Geist Gottes, dieser treue Erinnerer, wolle das Andenken des Lodes nicht nur in meiner Seele erhalten, sondern auch Kraft geben, diesen Lod des Herrn in meinem Leben und Wandel zu zeigen und zu verfündigen, bis daß er kommt. Amen.

Meine Entschließung nach Riga zurück zu gehen ist immer mehr gegründet worden. Ich habe an alle meine Freunde geschrieben und mich ihnen schon angemeldet. Was mich noch mehr auf diesom rechten Wege, den ich wieder gefunden, aufmuntert, sind die Hindernisse und Steine des Anstoßes, die Satan mir in den Weg zu wersen sucht. Hilf mir, liebreicher Gott! selbige aus dem Wege räumen, mich und die Welt überwinden; von dir hängt allein aller guter Erfolg, oder aller Trost im Geaentheil ab!

Den 25ten Juni: am 5. Sonntage nach Erinitatis. Luc. V. 1.

Dieß wird vermuthlich ber lette Sonntag fenn, ben ich in England fevern foll. Gott hat mir feinen Segen auch in ber hentigen Pre-

bigt burch ben Mund feines frommen Dieners mitgetheilt, ben ich mit viel Zueignung, Troft und Freude habe boren tonnen. Das Evangelium schickt fich nun befto mehr zu meiner Abreife, weil ich zu Schiff gehen will. Sein Eingang war aus den Worten Salomons, Ecclef. IX. 17. Dem Berrn gefallt bein Berf. Er legte funf Saus, und lebensregeln aus der Geschichte des Evangelii vor, wodurch unser Beruf gesegnet, und alle unfre Berte bem Berrn gefällig gemacht werden wurden. 1) bie Uebung in Gottes Wort. Ift fein Sindernis unfere geitlichen Berufe, fondern vermehrt ben gottlichen Gegen über felbigen , und raumt ale be hinderniffe der Trägheit, Unordnung, Unmaßtafeit ic. aus bem Wege. 2) Treue und Bleiß in unfern Geschaften; die Fischer maren in ihrem Berufe, Die Jefus ju feinen gungern ermablte. 3) ber Muth in allen Bersuchungen. a) Eine gange Racht verlorne Arbeit b) Unmahrscheinlichkeit in Gottes Wegen ; Aurcht fich auf die bobe bes Meeres ju magen. c) bas reißende Res. d) bas finkende Schifflein; bieß waren alles Versuchungen, welche fich bie Munger:batten gefallen laffen unterzugehen, und Die fie burch einen einfaltigen Glauben überwunden batten. 4) Die Demuth, mit der wir alle gottliche Bobithaten erfennen und annehe men muffen. Gehe aus von mir, ich bin ein

fundiger Menfc, fagte Petrus. Richt ibr Geborfam, ihre Unverdroffenheit, eignete fich biefes Bunder als eine Belohnung gu. 5) Die Berleugnung aller zeitlichen Bortheile, und Entfagung berfelben , jum Beil unfrer Seelen und aus Gehorfam und Erfenntlichfeit gegen Gottes Liebe, wie die Junger hier alles verließen. - Der Gottesbienft Nachmittags wurde mit bem Liede beschloffen, an bem ich feit 8 Sagen mit viel Erquidung wiedergefanet: Ich ruf ju bir, herr Jesu Christ ic. In ben amen letten Berfen find die Sehnen und Dusfeln bes Glaubens recht nach bem Leben ausaedrückt. Gott wolle mein Gebet in Snaben erhoren, und Weisheit und Glauben mit feinem guten Geift fchenken, barin anzuhalten und nicht abzulaffen, bis er mich erhort und gefegnet habe. Amen! in Jefu Ramen . Amen!

Den 27ten Jun. mußte ich unvermuthet von kondon abgehen, weil ich durch die Nachricht erschreckt worden war, daß mein Schiffer abgegangen, kam die Nacht in Gravesand an, wo ich in Gefahr mit einem Matrosen war, der die Absicht hatte, wie ich nicht anders schlieken kann, mir das Meinige zu nehmen. Ein

Englander fam eben aus einem naheben liegenben Wirthshanfe und nahm fich meiner an, um mich bafelbft anzuweisen. Wir mußten mit einem Kriegsschiff geben und die Busammenfunft ber übrigen Schiffe abwarten, bag wir alfo erft ben 8ten Jul. in bie See gingen. Countaas ben 16ten wurde ich burch einen ziemlich farten contrairen Wind und Sturm und Die Gefahr des Categats febr bennruhigt, aber durch Lesung bes XLII. Pfalms von Gott getroftet und aufgerichtet. Den 27ten Gul. bin ich unter gottlicher Gnade in Riga glucklich angefommen und ben Brn. Rarl Berens abgetreten, wo ich mit aller möglichen Freundschaft und Bartlichfeit bewillfommet worden. Ungeachtet meiner Berftreuung ichenkte mir Gott Wollen und Bollbringen, benselben Sonntag barauf ben sten Sonntag nach Trinitatis, jum heiligen Abendmahl gu geben, woben ich nicht ohne Rubrung bewunbern mußte, bag mich Gott mit eben bemfelben Evangelio vom reichen Rischug Betri empfing, mit bem ich aus England Abschied genommen batte.

Ich lief gleich ben Tag meiner Ankunft zu meinem alten Freunde Lindner, ber mich mit der Nachricht erschreckte und erfreute, daß mein Bruder als Collaborator ben der hiefigen Dom-schule berufen ware, der den 27ten Oktober Blucklich und lang erwartet anlangte. Gott sep

gelobet und gepriefen fur alle Barmbergigfeit, Die er an uns beiben fo reichlich erwiesen. Er erbore anadia um feines lieben Sobnes Refu Christi willen bas tagliche Gebet auch fur meinen einzigen Bruber, bas er mir in ben Mund gelegt. Er ichenfe ibm bie nothigen Rrafte gu feinem Beruf, und den Billen und Gifer, felbige treu anzumenden. Er gebe ibm Gnade, feine Rinder im Ramen Jefu aufzunehmen und an weiden. Gott wolle ibn felbft ju einem treuen Dirten ber Schaafe und gammer ichaffen unb bereiten, die er ihm anvertrauet hat. Er wolle ibn ben Segen bes vierten Gebots ju allen feinen Geschäften und auf allen feinen Begen begleiten laffen - und uns beibe felbigen genie-Ben laffen um bes volltommenen Gehorfams feines lieben Sohnes Jefu Chrifti millen. Durch eben denfelben mogen unfre Bergen in mabrer bruderlicher Liebe vereinigt fenn, daß mir nicht mie Steine bes Unftofes und einander im Bege liegen, fondern uns wechselsweise aufmuntern mogen, ber treuen hirtenstimme unfere Deilandes zu folgen, uns immer mehr und wehr felbft ju verleugnen, fein Rreuz auf und ju nebmen, und in die Sußstapfen ju treten, die er mit feinem theuren Blut bezeichnet bat. Umen!

Mein Bruder erfreute mich ben feiner Aufunft mit einem Gefchent unfere Baters, bas er une unter einander ju theilen befohlen. Die Milbthatigfeit bieses reblichen Aften hat mich besto mehr gerührt, weil ich badurch in Stand gesetzt wurde, mit meinem treuen Freunde Baffa richtig zu werden. Gott vergelte meinem liebreichen Vater — und bescheidenen Gläubiger — und lasse mich durch die Erfahrung meiner Unordung von der Sewohnheit derselben immer mehr und mehr abgebracht und in einer flugen Haushaltung des zeitlichen Segens allmählich gelehrt und geübt werden.

Meine Geschafte in bem Sause meines Wohlthaters haben bloß in einem Briefwechfel mit feinem Bruder, in dem Unterricht ber alteften Tochter bes Sauptes unferer Familie, und einer fleinen Sandreichung eines jungern Bruders, ber auf dem Comptoir ift und Georae beißt, bisher bestanden. Gott hat diese Arbeiten bisher mit einer fichtbaren Sand gesegnet, und fen bafur von Grund bes Bergens gelobt und gepriefen im Ramen feines lieben Gobnes, Jesu Christi. Er wolle mich ferner aus feiner Bulle Onabe um Onabe icopfen laffen und mir ben Benftand feines guten und heiligen Geiftes ju allen meinen Berfen verleihen and affes zu feiner Chre und jum Beil meiner Beele und anderer gedeihen laffen, mich jum treuen Saushalter Des mir geliehenen Pfundes fcaffen, und meinen Glauben in unverfalfche ter Liebe meines Rachften immer wirksamer und

fruchtbarer werden laffen an Werken, bie er mir zubereitet, und die Ihm angenehm find in dem Sohn feiner Liebe, meinem Hohenpriefter und Fürsprecher. Amen.

Gott hat fich insbesondre des Briefwechsels meines Freundes bedient, mich gegen den Sauerteig des Aberglaubens und der Henchelen wach, sam zu erhalten. Er wolle an seiner eignen Seele diese mir so heilsame Prufung mit allem geistlichen Segen belohnen.

Den oten Dezember als am aten Abvents, fonntage hat mir Gott Gnade gegeben zum heiligen Rachtmahl zu gehen, da ich den Tag vorher mit sehr vieler Rührung ben Passor Effen, der die Stelle meines franken Beichtvaters P. Gericke vertrat, zur Beichte gewesen. Ich wiederhole Gott meinen kindlichen Dank für alle die Barmherzigkeit, mit der er mich zu diesem heiligen Werk erweckt, dasselbe vollbringen, und den Frieden und die Früchte davon mich hat genießen lassen.

Den 11ten Dez. hatten wir Buftag, und ich brachte ben Abend mit einem Briefe zu, beffen Inhalt mir immer sehr denkwurdig seyn son. Gott sey mir armen Sunder gnadig und wolle mich nicht selbst verwerstich seyn lassen, indent ich anderen predige.

Den igten als am gien Abbentsonntage fühlte ich ben Tische eigene bunkle Empfindnie

gen, ju benen bas Schicksal meines Kreundes . Anlaß zu geben ichien - es beuchte mir etwas idhnliches an feiner Schwester gewahr zu werben, ohne daß ich sagen konnte, worin es eigentlich bestünde. Ich ersuchte fie, so gelind als moglich an ihren Bruber ju fcbreiben, und bot mich felbst an, ihr hierin behulflich ju fenn, welches fie febr geneiat anzunehmen schien. Den .14ten weiste ich oben fur mich allein und arbeitete am bersprochenen Briefe, ber mir gang berfehrt ju gerathen ichien, indem es mir vorfam, als wenn die hand immer gang andre Worte und Gedanken schrieb, als mein Kopf bachte. Ich schickte bas, was ich aufgesett, hinunter, und war unruhig über die Aufnahme meiner Einfalle; begwegen ich felbst benm Ausgehen ben ihr ansprach, um mich theils zu entfculdigen, theile etwas naber erflaren zu konnen. Sie fam mir fehr betrubt vor, welches ich ihrer Empfindlichkeit über unfers Bruders Schickfal gufcrieb. Ich fam bes Abends jum Effen au Saufe, und murbe fruber als gewöhnlich burch lauter bunfle Empfindungen auf meine Stube getrieben, wo ich nach lefung einiger Kapitel im Buch . Siob und einiger Pfalmen, wenn ich nicht irre XII-XX, mit vieler Rube und Eroft gu Bette ging. 3ch mar mir beffelben im Ginfteigen bewußt, und banfte Gott bafur und munich ---- te mir in ber Gemuthestille einschlafen zu ton-

nen. Ich bin nicht im Stande, basjenige recht aufzuseben, mas ich furz barauf empfunden. So viel und so tren als ich kann, will ich es mit Gottes Bulfe thun, um mir bas Undenfen bavon ju erhalten, und weil biefe Begebenheit der Grund jum Theil eines Entschluffes gewesen, deffen ich mich fur unfahig gehalten habe. Ich bachte an meines Freundes Schicffal, und banfte Gott, von bergleichen Unfechtungen bes Gleisches überhoben zu fenn, und bat ihn aufs funftige. Go viel bin ich mir bewußt, daß ich nicht geschlafen - - ob' ich wie ein recht machender gewesen, oder wie? davon weiß ich nichts. Ich horte eine Stimme in mir, die mich uber ben Entschluß, ein Beib zu nehmen, frug - und ans Gehorfam gegen ibn - - ich rebete nicht ein Wort, es fam mir aber bor, als wenn ich mit einem Gefdren aufsprange und schrie: Wenn ich foll; fo gieb mir feine andere, als die Schwester meines Rreundes --- Es ichien mir, als wenn ich die frobliche Berficherung mit einer' fenerlichen Stimme borte, daß es eben die mare, die fur mich bestimmt, so lange und so wunderbar aufgehoben. - Ich habe mich ber Che aus vernünftigen Thorheiten anfanglich begeben, ich habe ben ehelofen Stand als eine Buchtigung meiner Jugendsunden gern auf mich nehmen wollen, und Gott barum gebeten, auch

meinen Leib zu einem Opfer zu machen, bas lebendig, beilig und Gott wohlgefällig fen. weil Gott mit einer besondern Borficht burch feine Engel über mich gewacht, baf ich ju feiner fleischlichen Vermischung habe fundigen tonnen - Ubraham glaubte und wankte nicht : gefest mein Leib follte erftorben fenn; giebt er nicht bem Ginsamen Rinber und fann aus Steis nen welche erweden? - - Erforsche mich Gott, und erfahre mein Berg; prufe mich und erfahre, wie ich's menne; und fiebe, ob ich auf bofem Wege bin, und leite mich auf ewis gem Wege Df. CXXXIX. 23. 24. Der Bert erlofet die Seele feiner Anechte, und alle bie auf ihn trauen, werden feine Schuld haben. Pf. XXXIV. 23. Ichaftand ben 15ten am Tage Johanna mit bem Gedanken auf, ju benrathen, nachdem ich mich und meine Kreundin der Barmherzigkeit Gottes empfohlen hatte, ber alles Menschenwerf ju Grund geben laßt, und diejenigen, die auf ihn harren und auf feine Gute trauen, nicht will ju Schanden werben laffen. Dit biefem Ginn erhielt fie ben erften guten Morgen bon mir , ba fie vielleicht eben beschäftigt mar, ben Brief an ihren Bruder ju fcreiben. Den ibten Dezember schrieb ich an meinen Bater, beffen Untwort ich ben 27ten erhielt, ber mich auf Gott wies. Den 28ten melbete ich meinem Freund

von meinem Entschluß, und Gott gab Enabe ju meinem Brief. Den Morgen barauf schiefte ich benselben an feine Schwester herunter, Nachmittags erhielt ich einen Brief an sie, ber unter ber Aufschrift meines Namens ankam. Ich gab denselben ab, und sie meldete mir, baß sie Hoffnung hatte.

Der lette Tag des 1758. Jahres mar vols ler außerorbentlicher Auftritte zwischen Berrn Arend und mir, ben ich wie Saul unter ben Propheten mit mir reben horte. Siefia fagte von einem Tage: Das ift ein Tag ber Noth und Scheltens und gafterns. Die Rinber find kommen an die Geburt, und ift keine Rraft ba zu gebähren. 2 Konig. XIX. 3. Ich wurbe burch bie Sinnesanderung und bie Gine brude ber Gnade, die ich in ihm mabraunebe men ichien, ungemein gerührt, hatte feine Rube unten, wo ich Abendbrodt gegeffen, und aing ben letten Abend biefes Jahres mit einer Frendigfeit, die Racht ju fterben, ins Bett, wenn Gott fo gnabig fenn wollte, bie Seele biefes Brubers ju retten.

## 1759.

Verschnter Vater, burch bas Blut beines lieben Sohnes, laß dieses Jahr an unser aller Seelen gesegnet seyn. Schenke uns fleie

fcerne bergen in demfelben, einen neuen Sinn und einen neuen gewiffen Geift. Bermirf uns nicht bon beinem Angeficht und nimm beinen beiligen Geift nicht von uns. Lag durch feis nen Kinger ben ganzen LI. Pfalm in mein Berg eingeschrieben fenn und erbarme bich Du willft unfre Gunden mit ber Ruthe beimsuchen, und unfre Miffethat mit Aber beine Gnade willft bu nicht bon uns wenden, und beine Babrbeit nicht laffen fehlen. Du willft beinen Bund nicht entheiligen, und nicht anbern, mas aus beis nem Munde gegangen. Du haft einst geschworen ben beiner Beiligkeit; Ich will David nicht lugen: Gein Saame foll ewig fenn, und fein Stuhl vor mir, wie die Sonne. Wie ber Mond foll er ewiglich halten, und gleichwie ber Zeug in ben Wolfen gewiß fenn. Sela. Pf. LXXXIX. Wende bich ju mir, fen mir gnadig, ftarte beinen Anecht mit beiner Dacht, und hilf bem Gohn beis ner Magb. Thue ein Zeichen an mir, daß mir's wohl gehe, daß es feben, die mich baffen und fich schamen muffen, daß du mir benfteheft, herr ! und trofteft mich. LXXXVI.

Las meinen Bater, Bruder, Wohlthater und Freunde, benjenigen und biejenige besonders, mit benen ich lebe, Deiner Lie be und reichen Segens sich zu erfreuen haben. Erhalte sie nach beinem gnädigen Wohlgefallen, schenke ihnen deinen Frieden, Leben und Wohlthat. Laß das gute Werf, das du in den Seelen einiger angefangen hast, durch deinen Geist vollendet werden, und stärfe dasjenige, was in mir und Andern schwach werden sollte. Laß uns nicht die erzste Liebe verlassen. Gieb uns Ohren zu hörren, hilf uns streiten und überwinden, gieb uns zu essen von dem verborgenen Manna, laß uns ein gut Zeugniß empfahen, und mit dem Zeugniß einen neuen Namen geschrieben, welchen niemand kennt, denn der ihn empfähet.

Mache du felbft, Gott ber Liebe! über mein Berg und das Berg unserer Ochwefter. Beilige und reinige es von allem fleischlichen Sinn, durch deinen beiligen Geift. Wenn es bein gnadiger Wille ift, fo lag auch an uns die Verheißung des CXXVIII. Malms erfüllet werden. Lag alle, die vor, übergeben, uns gurufen : Der Gegen bes Derrn fen über euch, wir fegnen euch, wir fegnen euch im Ramen bes herrn ! Ruhmen und freuen muffen fich, die Emir aonnen, daß ich Recht behalte, und immer fagen : Der Berr muffe hochgelobt fenn, ber seinem Anecht wohl will! Lag uns bald Damann's Chriften I. Ih. 16

diesen Gluckwunsch aus dem Munde unsers abwesenden Bruders' hören, und lag ihn die Wahrheit und Kraft desselben in seinem herzen fühlen! Amen!

# Briefe.

Von 1752 bis 1760.

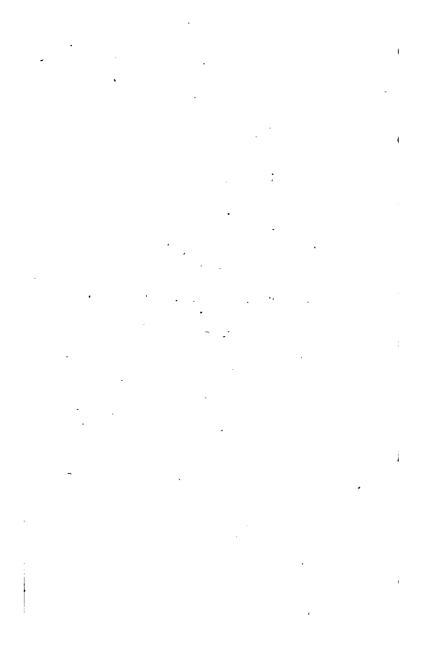

### I. Un feinen Bater.

#### I 7 5 2.

Sie haben Ihre Ungedulb, geehrteffer Bater, fo oft merten laffen, die Fruchte Ihrer Erziehung, für die ich niemals erkenntlich genug werbe fenn tonnen, an mir ju erleben, bag ich felbst ber. jenigen lebensart, bie Gie mir vorgeworfen baben, anfange überdruffig ju werden. Ich habe mich baber langft nach einem Bege umgefeben, ber mich weiter führte, als ich bisher gefommen bin. Es fehlt an nichts als an Ihrer Erlaubniß, daß ich mich jest entschlie-Ich halte es baber für meine Pflicht, diese Erlaubniß schriftlich von Ihnen zu erbitten, ba ich eine Gelegenheit finde, die mit meinen Abfichten und Ihren Bunichen ziemlich übereinfommt.

Sie kennen die Reigung, die ich Ihnen mehr als einmal entbeckt habe; und ich versichere Sie, daß ich niemals mit mir zufrieden senn könnte, in welchen Stand ich auch gesett wurde, wenn ich auf der Welt senn mußte, ohne von derselben mehr als mein Vaterland zu kennen. Ich habe diesem Triebe zu reisen

aemaß mein Studiren eingerichtet, und mich baher nicht so wohl auf eine besondere Biffenfcaft, bie mir jum Sandwerfe bienen fonnte, fondern bielmehr auf einen guten Gefcmad in ber Gelehrsamfeit überhaupt gelegt. Go febr wir Urfache haben, Gott fur bas Gute ju banten, bas er uns burch Sie bat jufließen laffen, fo reicht boch weber Ihr Bermogen gu, daß ich meinen Vorsat auf Ihre Untoften ausführen konnte, und ich halte mein Alter felbik noch nicht reif genug baju. Ich fann mir gleiche falls nicht schmeicheln, in Ronigsberg eine portheilhafte Gelegenheit ju meinem Endzweck in finden, weil bem hiefigen Abel felbst biefe Frenheit ziemlich beschnitten ift. Eben fo wenig fann ich mir versprechen, so lange ich hier in meiner lieben Eltern Saus bleibe, gefchicft genug jum Umgang der Welt ju werben. Gie werben baber von felbst einsehen, bag mir eine fleine Ausflucht am besten bienen wurde, mich felbst fuhren gu lernen , indem ich mich Andere ju fuhren brauchen laffe. Go ichlecht bas Bertrauen ift , bas Gie mich auf meinen Berftand und mein herz zu feben gelehrt haben, fo barf ich boch nicht verzweifeln, bag bie Frenheit, mich meiner Gemuthefrafte ju gebrauchen, biefelben verbeffern mochte, Diese Frenheit gu benfen und ju handeln muß uns werth fenn, benn fie ift ein Gefdent bes Sochften und ein

Borrecht unseres Geschlechts und der Grund mahrer Tugenden und Verdienste. Gott selbst hat und den Gebrauch derselben zugestanden, und ich schmeichle mir, daß Sie dieselbe ben meiner Erziehung niemals and den Augen gelassen ha, ben. Die Eingriffe, die ein menschliches Anesehn in unsere Frenheit thut, bringen uns entweder zu einer Unempfindlichseit, die niederträchtig oder verzweiselnd ist, oder zur Deuchelen. Die Sittenlehrer bestätigen diese Wahrsbeit mit dem Benspiele ganzer Wölfer.

Der Berr Paftor Blank erfundigte fich. als er uns am Sonntage besuchte, nach Befannten bon mir , die zwen Conditionen in Lief. land annehmen konnten, die ihm zu beforgen aufgetragen mare. Die Babrheit ju fagen, ich bachte bamals gar nicht an mich. Mein Bruber bat mich zuerft ben dem Abschied diefes guten Freundes auf den Gedanken gebracht, eine anzunehmen. 34 folug mich ben andern Sag felbft vor, und er nahm meine Unerbietung mit Bergnugen an. Er feste bingu, baß er zwar an mich gedacht, aber fich nicht batte unterfteben wollen, Diefen Untrag felbst an mich ju thun. Er gebachte jugleich an bie Schwierigfeiten, Die ich ben meinen Eltern fin, ben wurde, fortzukommen, und besonders an Das Borurtheil meines lieben Baters, bas ihm ben feiner Abreife aus Ronigsberg am meiften im Wege gestanden, aber an feinem bortigere Glud ihn nicht gehindert hatte. Er hat es in meine Bahl gestellt, ob ich die Condition für 200 Albertusthlr. oder für 80 mir vorbehalten wollte. Die vortheilhafte Beschreibung, die er mir von bem herrn ber erfteren machte, bat bie Schwierigfeit einer folden Unfubrung, bie philosophisch fenn foll, und zu einem Birngespinfte ausschlagen fonnte, nicht überwogen. Ich babe mich baber lieber ju der fleinsten entschlie-Ben wollen. Deine Abficht ift bloff, eine Probe meiner eigenen Aufführung ju machen; um eine Beforderung ift mir weder in Rufland noch in Liefland zu thun. Es wird mir, wie ich glaube, bort an Zeit nicht fehlen, in Wiffenschaften Dasjenige nachzuholen, was ich noch nicht weiß. pber ben meiner jegigen lebensart wieber bergeffen habe, und nachftdem auf eine Gelegen. beit zu lauern, die mich in ben Stand fest, mit Bequemlichfeit und Ruben die Belt zu feben. Ein junger Dr. juris aus leipzig bat eine Con. bition unter eben diefer Bedingung bort; feine Wiffenschaft und Aufführung machen ihn allenthalben beliebt.

Ich glaube, daß ich Ihnen alle diefe Borftellungen nicht umfonst, geehrtester Bater, gemacht haben werde. Eine Beränderung des Ortes und der Lebensart ist mir ben meinen jetigen Jahren und nach meinen Umständen un-

entbehrlich. Nichts wird mich bewegen, mich hier in etwas einzulassen, das mich an Königsberg binden sollte. Ich werde hier zu nichts weder Geschicklichkeit voch Lust jemals bekommen. Wenn gewisse Neigungen gar zu tief in uns stecken, so dienen sie öfters der Vorsehung zu Mitteln, uns glücklicher, wo nicht, doch klüger zu machen. Ich weiß, daß Ihnen an dem einen bey mir so viel gelegen ist als an dem andern.

Ihre Zweifel, die Sie gegen diese Reise hegen werden, sind, wie ich gewiß versichert bin, in Ihrer Liebe zu mir gegründet. Für einige derselben danke ich Ihnen, und einige erkenne ich für eben so wichtig, wie Sie. Ich gestehe es, daß mir die Ausübung vieler guten Lehren, die Sie mir gegeben haben, schwer werden wird, weil ich sie lange aufgeschoben habe. Alles dieses muß ich mir auch ben der glücklichsten Veränderung zum Voraus versprechen; es dürste mir aber nicht so beschwerlich werden, als wenn von Ihrer Seite weniger, und von meiner mehr Zweisel wären, weil unsere eigene Wahl uns muthiger in unsern Unsternehmungen macht.

Ehe mich baher die Noth treiben follte, Ronigsberg zu verlaffen, und vielleicht auf ein Gerathewohl, das mislicher als diese Entschliefung ware, so glaube ich doch, daß Sie diesen

Beg vorziehen werden. Benn unsere Einbilbungefraft nicht mit bem Rufe Gottes zu fpielen gewohnt ware, so wurde ich Ihnen eine gewife Uebereinstimmung ju Gemuth führen, Die Gott ben bem Schicksale ber Menschen zu beobachten pflegt. Der herr Baffor Blant ift ein Mann, ben Ihre Reigung Gutes ju thun, worin ich Ihnen abnlich zu werden wunsche in unferm Saufe ju unferm Freunde gemacht bat. Er ift unter bofen Uhndungen von Ihnen ans Ronigeberg gegangen, und fommt jest mit befferen Erfullungen gurud. Es icheint, als wenn er burch mich , Ihnen Ihre Freundschaft ju vergelten hieher gefommen mare. Ihre Ginwilliauna auszuwirfen, bat er mir überlaffen, und biese Behutsamkeit fann ich ihm nicht verdenfen. Mir felbit bat er auf fein Gemiffen gegen meine Entschließung nichts einzuwenden aehabt.

Wenn Sie die Vortheile dazu nehmen, ihn zum Reisegefährten unterwegs, und dort zur Gesellschaft, so oft ich es mir gefallen lassen will, zu haben, weil er nur eine Viertel. Weile von da, wo ich mich aufhalten werde, entfernt ist; wenn Sie die Rähe des Ortes don Riga, einer Stadt, gegen die mein Vorwurtheil nicht so start, als Ihres ist, weil ich jederzeit gute Freunde aus derselben bekommen habe; wenn Sie bedenken, daß Berlin aus un-

gleich starkeren Grunden Ihnen wenigstens noch einmal so gefährlich vorkommen wird, und daß die ganze Welt im Argen liegt; wenn Sie bestenken, daß Ihr Sohn durch eine gute Aufführung in der Fremde Ihnen zehenmal lieber sehn wird, als hier bed dieser Lebensart, in der ich weder in Sitten noch Einsichten so wachsen kann, als ich es selbst von mir wunsche; so werden Sie wenig Herzhaftigkeit brauchen, Ja zu sagen, und meine Mutter wird sich eben so gut zu sinden wissen.

Wenn von des herrn Paffors Seiten nichts vorfällt, das diefen Unschlag jurucktreibt, fo werben Sie mir erlauben, daß ich ihm Ihre Entschließung nachstens entdecke. Wollen Gie auf die Ausstattung Ihres Sohnes noch etwas wenden, so wird solche in einigen Buchern, einigen historischen Compendiis und juriftischen Sandbuchern, einer guten gaute, wenn es moglich ift, und einem guten Reiserocf, wenn Sie es fur nothig halten, bestehen. 3ch werde mir ben erften ben beften Weg gefallen laffen muffen, Ronigsberg und meinem Berbruffe, ber mich gegen alles Gute julegt unempfindlich machen wird, ju entfliehen, wenn Ihre Grunde fo erheblich fenn follten, mir eine abschlägige Untwort zu geben. Werden Sie Ihre Gute bis auf dieses lette Werf meiner Erziehung er-Arecten, fo werde ich von Ihrer vaterlichen Liebe zwar nichts mehr fordern, aber ewige Dankbarkeit gegen dieselbe aufbehalten, die mir Ihr Andenken Zeitlebens werth machen wird. Diese Zufriedenheit wird sich in Glück und Unglück bis auf die Vorsicht selbst und ihre Wege erstrecken. Sollte selbige härter gegen mich werden, so will ich mich trosten, daß sie sonst gütiger gegen mich gewesen ist. Ihr Gebet wird mir ben Gott übrigens gute Dienste thun, wenn ich nicht verdienen sollte von ihm erhort zu werden. Ich will weder Sie noch mich wehmuthig machen. Erlauben Sie daher mich noch mit kindlicher Hochachtung zu nennen

Dero

ergebenften Sohn.

### 2. An bie Baronin von B ..

1 7 5 3

Beil ich nicht mehr weiß, was ich dem Herrn Baron nachdrückliches sagen soll, so bin ich ganz erschöpft und verzweiste ben ihm etwas auszurichten. Ich sehe mich noch täglich genöthigt, ihn lateinisch lesen zu lehren, und immer das zu wiederholen, was ich schon den ersten Tag meines Unterrichts gesagt habe. Ich habe eine menschliche Säule vor mir, die Ausgen und Ohren hat, ohne sie zu brauchen, an deren Seele man zweiseln sollte, weil sie im-

mer mit kindischen und lappischen Meigungen be-Schäftigt und daber ju den fleinften Geschäften unbrauchbar ift. Ich verdente es Em. Onaben nicht, wenn Gie biese Rachrichten als Berleumdungen und Lugen ansehen. Es foffet mir genug, die Bahrheit berfelben flundlich ju erfahren, und es giebt Augenblicke, in benen ich bes hrn. Barons funftiges Schickfal mehr als mein jetiges beklage. Ich munsche nicht, daß die Zeit und eine traurige Erfahrung meine gute Absicht ben Ihnen rechtfertigen moge. Ich bin genothigt, weder an Rechnen, worin ber Br. Baron fo weit gefommen, daß ich ibn habe Bablen ichreiben und aussprechen lebren muffen, noch an Frangofisch und andere Rebenbinge ju benten, weil er nur immer gerftrenter werben murbe, je verschiedenere Dinge ich mit ihm vornahme. Ein Menich , ber nicht eine Sprache lefen fann, die nach den Buchftaben ausgesprochen wird, ift nicht im Stande, eine andere ju lernen, die nach Regeln ausgefprochen werden muß, wie die Frangofische. 3ch nehme mir baher bie Frenheit, Em. Gnaden um einige Bulfe ben meiner Arbeit anzusprechen. Man wird bem hrn. Baron ein wenig Gewalt anthun muffen, weil er die Bernunft oder Reigung nicht befitt, feine eigene Ehre und Glud. feligkeit aus frener Babl zu lieben. Gemiffen. bafte Eltern erinnern fic bep Gelegenheit ber

Rechenschaft, die fie von der Erziehung ibret Rinder Gott und der Welt einmal ablegen fol-Diese Geschöpfe baben menschliche Seelen und es fieht nicht ben uns, fie in Duppen, Uffen , Papagenen oder sonst etwas noch ärgeres zu verwandeln. Ich habe Urfache, die Empfindungen und Begriffe einer vernunftigen und gartlichen Mutter ben Em. Gnaden borausgufeben, da ich bon bem Gifer überzeugt bin, ben Sie fur bie Erziehung eines einzigen Gobnes haben. Sie werden feinem hofmeifter nicht an piel thun, wenn Sie ihn als einen Menschen heurtheilen, ber feine Bflicht mehr liebt, als zu gefallen sucht. Gegen Gie ju dieser Gefinnung noch die aufrichtige Ergebenheit, mit ber ich bin u. f. f.

### 3. Un feinen Bater.

### 1 7 5 3.

— Den 14ten b. M. am Freytage, an bem die Frau Baronin fastet, bekam ich gleich nach dem Essen folgenden eigenhändigen Brief durch die Hausjungfer, nachdem der junge herr wie eine Leiche eine Viertelstunde vorher herunter gekommen war; ich hatte unten gespeist.

#### herr Bamann,

Da bie Gelben fich gahr nicht ben Rinber von Conbition zur information schiefen, noch mir bie schlechte Brisfe gefallen, worln Sie meinen Sohn so auf eine gemeine und nieberträchtige Ahrt abmalen vielleicht kennen Sie nicht anbers judiciren als nach Ihrem Eugenem pohtré, ich Sehe Ihnen auch nicht anders an als eine Seuhle mit vielen Buschern umbhangen welches noch gahr nicht einen geschickten HoffWeister ausmacht, und mir auch schreiben Ihre Freusheit und Semuthberuhe zu lieb haben sie auf eine Anzahl von Jahre zu verkauffen, ich will weder Ihre so vermeinte Gesschicklichkeit noch Ihre Jahre verkauft in meinem hause sehen, ich verlange Ihnen gahr nicht ben meinen Kindern, machen Sie sich fertig Wontag von hier zu reisen.

Man hatte ben jungen Baron fogleich oben rufen laffen, als ich meinen Laufzettel befam. Die Krau Baronin mar in die Badftube gegangen ; ich mußte nicht, warum mein junger herr nicht herunter fam. Ich ließ ihn daber, als fe fich babete, herunter rufen. Er fam mit weinenden Augen ju mir und entschuldigte fich ; er hatte einigemal bie Frau Baronin gebeten, ihn unten ju laffen, fie hatte ihm aber verboten, mich ferner zu feben. Er fiel mir mit Thranen um ben Sals und feine Treubergig-Ich wendete biese feit machte mich weich. Viertelftunde fo gut mit ihm an, als ich fonnte, und ließ ihn noch all die Redlichkeit und Bartlichkeit feben, die ich fur feine Erziehung gehabt hatte. Er druckte mich mit Thranen auf bas ftarffe an fic. Die Fran Baronin befam su boren, bag ihr Sohn ben mir mare. ließ ibn fogleich rufen und verbot ibm von

neuem , mich ju feben. Er fam burch ben Garten unvermuthet an das Fenfier, flopfte an, und wunichte mir mit einer Behmuth, die ich fur aufrichtig halten fann, eine gute Racht. Den Sonnabend Schrieb er mir aus seinem Gefangniffe zwen Briefe, babon ich einen beantwortete. Montags follte ich abreifen; ich schickte meinen Bedienten hinauf, um mich ben ber Krau Baronin jum Abichiede anzumelden, ging ibm aber auf bem Tuße nach, weil ich meinen Baron noch zu fprechen hoffte. Ich fam in bas Borhaus, wo fich ein musikalischer gandlaufer mit den Fingern und dem Munde in Gegenmart ber Fraulein und hofmagbe boren ließ. Der Bediente brachte mir die Antwort, daß die Frau Baronin fich Geschäfte wegen entschuldigen und mir alles Gute anwunschen laf. 3ch gab dem Baron einen Wint, ber oben in ber Stube ftand; er fam ju mir gelaufen und ich umarmte ibn. Wie ich fcon im Bagen faß, fam er noch ju mir und fiel mir einigemal um ben Sals.

Hr. Belger ist so gut gewesen, mich in Risga aufzunehmen. Seine Prophezenung, die er mir gleich ben meiner Ankunft that, der kleine Berweis, den er dem Hrn. Pastor Blank gegeben, da er ihm erzählte, daß er mich für die Baronin geworben, sind theils erfüllt, theils gerechtfertigt worden.

34

Ich bin ben bem hrn. Regierungsrathe von E. gewesen; er sieht mit seiner Schwägerin nicht gar gut, und giebt ihre Kinder als verloren auf. Selbst auf meinen jungen herrn will er mehr Verdacht werfen, als ich mit gutem Gewissen haben kann. Wenn er boshaft gegen mich gewesen, warum ist ihm mein Abschied so nahe gegangen? Alle seine Fehler sind durch seine Liebe zu mir erträglich für mich geworden, und sind nur Folgen der und verantwortlichen Erziehung, in der er aufgeswachsen ist. —

Leben Sie wohl. Ich werde vielleicht einen hirtenbrief für die meinigen, mit denen ich mich gegen die Frau Baronin versündigte, zu erwarten haben. Nicht zu viel Mißtrauen, wenn ich bitten darf, und nicht gar zu viel Antheil. Sie muffen mich jest schon dem liesben Gott und mir selbst überlassen. Gott wird Ihre Stelle vertreten und ich will der Ueberslegung und dem Gewissen folgen. Ich füsse Ihnen tausendmal die Sande und din Zeitlebens

Ihr gehorsamer Sohn.

4. In Johann Gotthelf Linbner.

Grunhof 1754.

Liebster Freund, Sie haben mich in Ihrem neulichen Briefe ich weiß nicht in welchem Damann's Schriften L. Ab.

Winkel ber Welt gesucht; ba ich geglanbe hatte, daß ich gang nabe immer ben Ihnen und Ihrem Andenken jur Sand mare. Sie werden schon langst burch Ihren herrn Bruber miffen, wo ich bin, ben ich ebestens ben mir ju baben benfe, um Ergablungen ber alten Beiber burch ben Augenschein ju widerlegen, baß es mir hier nach Wunsch geht. Ich wollte, daß es ihm eben fo ginge, und traue anderen Berichten nicht. Der Tob bes Dr. Bornmaffer hat eine gange Trift Mergte nach Die. tau gezogen; und er wird nichts als feine Gefundheit nothig haben, um alle auszustechen. Diefe foll im ziemlichen Stande wieder fenn, und alfo hoffe ich, daß fein Glud unfern Wunschen und feinen Berdiensten balb die Stange halten wird. Gott weiß, er hat unfäglich viel an feinem Leibe ausgestanden, und fann fich mit Sein Kreuz bat ihm feiner Jugend troffen. ben lieben Gott fennen gelehrt. Er bat ben Bortheil gehabt, eine icone Bibliothef ben feinem Wirth brauchen ju fonnen, ber ein ehrlicher Mann ift. Er gestand mir, daß fie ibm viel Einfichten gegeben hatte, die fur ihn nicht unbrauchbar und überfluffig maren, und er urtheilte von feiner jegigen Erfenntnig beffer als von berjenigen, Die ihm in Ronigeberg hinlang. lich geschienen hatte. Geben Sie, lieber Freund,

wie flug uns die Erfahrung, und wie unwiffend und eitel uns die Schule macht!

Meine Umstände sind sehr gut hier, 100 Thir. und auch mit dem Renjahrs-Geschenk kann ich zum Ansange zufrieden senn. Die Fran Gräsin ist eine Dame von vielem Ver, stande. Sie liest gerne, hat eine artige Vidaliothek, die ich aber noch nicht selbst zu sehen bekommen habe, sie hat mir aber selbige zum Gebrauch angeboten. Sie schreibt artige Verzie. Sie ist die Seele ihres Hauses, und besitt eben so viel Sanstmuth als Entschliesung. Sie wird von ihrem Gemahl und von allen denjenigen, die sie kennen, bewundert und verehrt.

Herr M. Hase ist eine halbe Meile von mir. Ein Mann von Ihren Jahren, der eine ungemeine Stärke auf dem Clavier, Biolons cello und ein großes Genie zu allem besitzt. Linguist, Philosoph, Mathematiker, Maler und alles ist. Er ist Hosmeister ben einem Herrn von B..., der ein reicher Cavalier von sechsehn Jahren, aber überdem ein Klotz ist, aus dem der beste Praxiteles keinen Mercur schnisten wird. Sein Gehalt ist wie meines, er wird, wie man mir erzählt, von seiner Herreschaft auf den Händen getragen. Er ist ein Abgott der lieben Dummheit und läst sich zu viel herunter, um ihr zu gefallen. Dieß ist

das einzige, was mir an ihm nicht anfieht. Das Alter wird vielleicht seiner Eigenliebe beffere Augen geben.

### 5. In feinen Bater.

Grunhof ben 6ten Darg 1754.

Berglich geliebtefter Bater, ich mar in Dietan und suchte voll Ungeduld Briefe auf der Doft. Ein Bote aus dem Wirthshause fam mit einer fur mich betrubten Untwort juruct. Den Sonntag ging ich frube vor der Rirche felbft nachzufragen, und ich fand leider nichts. Den Montag fam Br. Dr. Lindner von einer Patientin auf bem gande ju Saufe und banbigte mir die Erfullung meiner fehnlichen Bunfche ein. Der Unfang Ihres Briefes und die ungewöhnliche gange beffelben machten mich febr unruhig. Gie gaben mir gleichwohl hoffnung ju einer fich anlaffenden Befferung, die in dero zweitem lieben Briefe nicht fo bestätigt wird, wie ich barum gebetet habe. Ich banke unterbeffen Gott aufrichtig mit Ihnen, baß er Ihnen Gebuld giebt. Sein gnabig Antlig läßt uns die Schmerzen weniger empfinden, die fein ftrafender Urm uns verurfachen fonnte. Bergeiben Gie, liebster Bater, wenn ich bie Absicht biefer Rrankheit ju Ihrem Beften aus-Vielleicht dient fie Ihnen, Ihrem Rorper instanftige liebreicher ju begegnen und ibn'

nicht der Berfaltung und Entfraftung ausgu. fegen, die Sie felbft fur die Urfachen Ihrer Bufalle angeben. Man hat fich ben einer Rube, die man fich aus einer billigen und vernunftigen Liebe ju fich felbft von ben Geschaften giebt, weniger Bormurfe ju machen, als ben berjenigen, welche uns eine felbfigemachte Unvermogenheit bisweilen auflegt. Jene ift ange. nehmer und fufer, weil fie willführlich ift, wenn und die lettere unruhig macht, weil fie . gezwungen ift. Genießen Sie, berglich gelieb. tefter Bater, beffer Ihres Geiftes und Gemue thee, und laffen Sie auch die Ihrigen beffele ben inefunftige mehr genießen. Bieben Sie. nicht alles ju Ihrem Beruf; Gott befist mehr Billigfeit gegen die Menfchen, daß ich fo fa. gen barf, ale fie gegen fich felbft haben; er forbert bas nicht von uns, was une biefe of. tere jumuthen, und er befiehlt une unfern Rachften nicht mehr gu lieben ale une felbft. Die Borftellungen und gartlichen Sorgen meis ner liebreichen Mutter werden diefen Betrach. tungen mehr Rachdruck geben. 3ch dante 36. nen taufendmal, gutiger Bater, baß Sie fich auf Ihrem Siechbette mit meinem Andenfen Die Zeit vertreiben. Wenn es Ihnen doch fo viel Bufriedenheit mittheilte , ale ich aus dem Ihrigen bisweilen ichopfe! Ich bin Gottlob gefund und lebe hier recht zufrieden. Das Wachs.

thum meines altesten herrn macht ben Bater entzückt, stolz auf ihn und gegen mich erkennt. lich. Er redet mit nassen Augen bisweilen von uns beiden gegen Andere, und er giebt mir auf alle mögliche Art zu verstehen, wie viel er von mir halt. Bielleicht glückt es mir bald genug Ihren Bunsch zu erfüllen, und Sie auf ein Paar Lage zu sehen. Wie herzlich vergnügt wollen wir dann sehn! Jest lassen Sie, lieber Vater, Ihre einzige Sorge Ihre Sesundheit sehn, wie dieß mein einziger Wunsch und Bitte an Sott ist.

### 6. Un jeine Eltern.

Grunbof ben 4ten Dai 1755.

Pust, eine kleine Reise zu thun und mich als seinen Begleiter mitzunehmen. Ich habe niemals geglaubt, einen so bestissenen und mir recht ergebenen Freund an ihm zu behalten. Wenn es dazu kame, so wurde ich geschwind genug Ihr Verlangen, mich wieder zu sehen, erfüllen können, und ich wurde mich um so weniger Ihren Wünschen entziehen, weil ich mich alsdann freuen könnte, die Absicht, warum ich Sie verlassen, einiger Maßen erreicht zu haben. Wann ich einen kleinen Umweg in der Welt werde genommen haben, werde ich dann nicht mit mehr Genngthuung, Ruten,

Ehre und Bufriedenheit den besten Eltern mich zeigen fonnen ?

Ich überlaffe mich und mein Schickfal ber gottlichen Vorsehung ganglich. Sie hat Triebe in unsere Natur gelegt, die, wenn fie nicht. lafterhaft find und mit unseren Pflichten ftreiten, nicht felten als unfere Bestimmung, als ber Ruf ju ihren Absichten angesehen werden konnen. Mit wie viel Rube und Bufriedenheit fann berjenige leben, der feinen andern End wed hat als, wie ein vernünftiges und wie ein theuer erlostes Geschöpf, als Mensch und Chrift, feinen Berbindlichfeiten ein Genuge gu thun. Mit viel Bergnugen habe ich mir ben Dem Lebenslauf meines Lehrers, den mir mein Bruder zugeschickt, feine Gemutheart vorae. fellt. In einem fleinen Begirt ber Belt nut. lich , ju einem großern geschickt; ihr unbekanne und verborgen; der aber fich, die Ratur und ihren Schopfer defto beffer fannte; fich felbft verleugnete, der Ratur bescheiden und unermubet nachging, und ben Schopfer in findlider Einfalt verehrte.

### y. An feine Eltern.

Riga ben 25ten October 1755.

Herzlich geliebteste Eltern, Mein letter Brief war in einem Augenblicke geschrieben, in bem mich meine Hypochondrie mehr als je-

male qualte. Geit 14 Lagen bat fie mich ziem. lich verschont, ungeachtet ich mehr als sonft ge-Sie feben felbige vermuthlich, gelieb. feffen. tefter Bater, fur Unfalle bes Beimmehes an. Und Ihre Bitte, umgufehren, foll vermuthlich Das Bulfemittel fenn, welches Gie mir für meine Rrantbeit porichlagen. Berubigen Sie fich , daß ich gefund und fein Duffigganger bin. Wurde ich Ihnen lieb fenn, wenn ich ju Sanfe das Gegentheil von beibem mare? Entschlagen Sie fich der Gorgen, die Ihrer und meis ner Rube nachtheilig find; der Gorgen fur ein Stud , das ich nicht dafur erfennen fann. Erde ift des herrn; feine Gegenwart und die Borftellung meiner Pflichten, denen ich lebe, moge mir allenthalben gleich nabe fenn.

Bergeben Sie mir, herzlich geliebtefte Eltern, wenn Ihnen meine Denkungsart etwas
zu hart und eigensinnig zu sein scheint. Ich
erfenne die Zartlichkeit, die der Grund Ihrer
Borstellungen und Bunsche ist. Wohlthaten,
die unsere Leidenschaften andern aufdringen, wo
wir nicht den Sinn des Andern, sondern allein
unsere Liebe zu Rath ziehen, fann man solche
Wohlthaten nicht verbitten, ohne undankbar
und ungehorsam zu sein? Sie wissen meine
Absichten, warum ich Sie, liebste Ettern, verjassen; ich sage nicht, mein Baterland verlass
fen, weil ich hierin mit Ihnen in gleichem Kal-

le bin. Sie wiffen, daß felbige noch nicht erreicht worden. Wenn berjenige, der fich etwas vornahme, nach einigen Versuchen fich sein Vorhaben gleich vereiteln ließe, murden Sie ihm, wenn er nicht Ihr Sohn ware, dieß zum Guten auslegen?

Ich bin ber Welt nicht unnut gewesen; ich babe einen auten Samen wenigstens in jungen Gemuthern auszusäen gesucht, der vielleicht fpåter meine Redlichkeit belohnen wird. Mit voriger Poft habe ich aus Curland einen Brief erhalten, der mich ein wenig aufgemuntert. Man wunscht nicht nur meinen Nachfolger los an werden, fondern foll fehr oft fagen : wenn bod hamann noch ben und mare! Bielleicht wurde mein Glud ichon gemacht feyn, wenn ich nachläßiger gegen Undere und mich felbft hatte fenn konnen. Mein weniges Bertrauen auf mich felbft, meine Furchtsamfeit, meine Schwierigfeit, mir und Andern genug ju thun, ber Eindruck, den ich von Menschen befommen habe, die ich nicht anders als bedauern, verachten und haffen fonnte - daß ich felbst unter Diefe Menschen gehore, daß man fo oft aus Odwache wider seinen Willen ihnen nachgeben muß - haben mich leutschen, unumganglich gemacht, bemuthigen und nahren wechselweise meinen Stolz und entfernen mich von

der Welt, gegen andere Triebe, die mich ju ihr anziehen.

Wurden Ihren Sohn Rreunde noch lieben, die in ihrer Bahl fo gartlich find, die ihn feiner Sehler wegen fo wenig genießen tonnen, daß er sich felbst wundert, wie er welche haben und erhalten fann; die ihn aufsuchen, wenn er fich ihnen entziehen will? Geben Gie, momit ich mich troffe, wenn ich mir felbft unerträglich bin. Da ich mir felbst so viel Unruhe auflege, warum bermehren Sie, liebste Eltern, felbige durch Bormurfe , durch Rlagen und Bumuthungen, bie mich noch verlegner machen, weil ich nicht weiß, womit ich felbige beantworten foll? Ich habe noch Berg genug, mehr ju erfahren, mehr ju leiden, mehr ju übernehmen. Unterdrucken Gie felbiges nicht. Ihr Benfall foll mich beleben und Ihr guter Rath auf dem Wege, den ich mir gewählt, mir fortbelfen und nicht mich aufhalten.

Gott erhalte meine liebsten Eltern gesund. Ich verspreche mir von meinem lieben Bater einen Brief, in dem er einen Widerruf seines letten thun wird. Möchte er gleich fürzer als der lette senn, so würde ich mich freuen, wenn der Inhalt dieser wäre: "Mein "lieber Hans, ein eigenstnniger Junge bist du "allemal gewesen; wenn es nun aber dein Ernst "ist, ein ehrlicher Kerl zu bleiben, so fannst

"du von beinen Eltern versichert senn, daß sie "so einen Sohn lieber in der Fremde haben "wollen, als in Schanden in ihrem Hause er"nähren. Dein Erempel soll uns wenigstens "lehren, daß wir deinen Bruder nicht eher los"lassen, bis er diejenige Freude erfüllt, die wir "an dir zu sehen wünschten. Halte Wort und "lebe wohl." Ich will beides thun, liebste Eltern, indem ich Ihrem Andenken und Ihrer Liebe mich empsehle.

#### g. In feine Eltern.

Stunbof ben 28. Febr. 1756.

Gestern Abends habe ich Ihre lette zärtliche Zuschrift erhalten, in welcher mir die Nachricht von Ihrer beiderseitigen Besserung sehr tröstlich gewesen. Wir haben vor acht Lagen ein Schrecken gehabt, das übel hatte ablaufen können. Der Schornstein brannte in unsserm hölzernen Schlosse. Die Frau Gräfin lag zu Bett und wir waren vhne die geringsten Ansstalten dem Zufall ausgesetzt, der mit Gottes Hüsse nicht wider und ausgesetzt, der mit Gottes Hüsse nicht wider und ausgesetzt, ein Die viel gehört dazu, ein Hausvater, ein Wirth, ein herr zu senn! Ich habe mich weniger erschrocken als geärgert und verkältet, doch ohne Schaden sür meine Gesundheit, die auch jest leidlich ist. — Sie richten mich mit der hossung eines ge-

funden Alters auf. Ich glanbe, daß man niemals zu fruh sich alt und reif zu werden wunschen kann, wenn man nicht umsonst lebt oder
gelebt hat. Wenn dieß nur an mir erfüllt
wurde! Traurige Benspiele umgeben mich, ben
benen ich für mich selbst zittere. Vielleicht bist
du eben das, was du an Andern verabscheust;
eben der Gränel vielleicht in einer andern Gestalt; oder sie haben dem Schein nach den traurigen Vortheil, ruhiger und sorgloser ben ihrer
Gefahr und Schande zu senn.

# Den 29ten

Bier habe ich bes Abends ber heißen Stube wegen aufhören muffen, die mir Ropf und Rumpf gang murbe gemacht. Bur Schule gehoren jest zwen Stuben : die eine ift vor zwen Jahren gang neu angebaut worden, im Binter aber nicht zu beißen , und dient, die andere ungefund ju machen wegen bes Zuges, der burch alle mogliche Rigen burchweht. Ein furfcher Bauer ift hof- Calefactor und mein Be-Dienter ein falmucfischer Mursa oder Ebelmann, der sein bochstes Gut im Trunk ober Schlaf findet, auch schlecht gehalten wird. Außer eis nem treuen Kreunde bier im Sause, ber ein Turfe ift, wurde ich jest von allem menschlichen Umgange abgeschnitten fenn. 3ch erhole mich also mehrentheils von einer Arbeit an eie

ner andern, bon ber schweren an ber leichtes ren, bon der verdrießlichen an der angenehe meren, bon ber nothwendigen an ber fremmil-Diese einformige Rube ober Unftreng. ung nutt den Geift und den Leib ab oder macht wenigstens beide schlafrig. Dielleicht murden Sie alfo, lieber Bater, einen eben fo tragen Socius an mir haben, als mein Bruder ift; ich unterftebe mich wenigstens nicht, mir mit mehr Munterfeit und Keuer zu ichmeicheln. Dreißig Jahre tommen mir ichon als eine ungeheure Krift des menschlichen Lebens vor. 3ch freue mich, bag bie Beit verfließt, und wenn ich jurudrechne, erstaune ich, wie ein Ochuldner bor feinem Termin. Go widersprechend find wir in unsern Bunichen. Wenn wir Deis fter berfelben maren, wie schlecht murbe und baburch geholfen fenn!

Gott erhalte meine liebsten Eltern. Ihr Glanbe, Ihre Geduld, Ihr Muth sen mir ein Benspiel in guten und bosen Tagen! Wir wollen uns mit unserem Gebet einander benstehen, und unsere hoffnung auf einen herrn setzen, der uns besiehlt, alle Vortheile dieses Lebens für unsern Schaden anzusehen. Wehe uns, wenn wir unser Gutes hier genießen! Wehe uns, wenn wir unser Gutes hier genießen! Wehe uns, wenn uns hier nichts fehlt! Erfreuen Sie mich bald, liebste Eltern, mit guten Nachrich, ten. Ich kuffe Ihnen tausendmal die hande.

### g. Anfeinen Bater.

Grunbof ben izten Darg 1756.

Ihre Erinnerungen, liebster Bater, haben mich febr aufgerichtet. Gie haben meine Dypochondrie gemerft und erflaren mir Ihre Gefinnungen auf eine Art, bie mir ju einer gro-Ben Aufmunterung gereicht. Der Simmel bebute, daß ich die gartlichen Gorgen meiner liebften Eltern mit Undankbarkeit und Berdruß aufnehmen follte. Alle Leidenschaften, die mit ber Religion bestehen und durch das Christenthum eingeschränft werden, tonnen uns weder beschwerlich noch nachtheilig fenn. Wie leicht können wir aber nicht burch diejenigen Triebe felbft verführt werden, welche die Ratur uns porzuglich geschenft, und welche bie Vernunft auf ihrer Seite haben! Ich ftelle mir meine lieben Eltern bisweilen in einer Berlegenheit in einer aufgebrachten Unruhe por, mit ber fie fich fragen: wo bleibt benn unser Gobn ? mas wird denn aus ihm? Wohin gehen feine Ubfichten? Straft ber ichlechte Kortgang fie nicht ihrer Eitelfeit? Ohne mir die Zeit lang werben zu laffen, munschte ich bisweilen, alle diefe Zweifel mit einer Nachricht beantworten au tonnen, die meine liebsten Eltern aufrieden fpråche: hier ift bas, mas ich burch meine Gebuld zu verdienen gewartet!

Es fann fenn, daß die Krankheit meine Dopocondrie vermehrt; es fann fenn, bas felbige gum Theil in meinen Umftanben liegt. 3ch berzweifle bier baran, meinen Endzwed zu erreiden. Der alteste ift gefund, man icont feine Gefundheit nicht, und bie Unmaffiafeit macht fie fehr mißlich. Die Fähigkeit feines Ropfes. Die Lebhaftigfeit und Geschmeidigfeit feiner Ginbildungsfraft hintergeht die Eltern. Man legt mir alle hinderniffe, die ehedem meine Muhe vereitelt haben, und ich liege denselben wider Willen unter. Die Welt will betrogen fenn; es ift nicht jedermanns Sache, fich Diesem Berlangen ju bequemen. Bas fagt Gewiffen . Bflicht bazu? Sieget über alles! Der eine Theil weiß gar nicht, mas Erziehung ift; ber andere, weiß nicht, mas Gohne find. Brauchet zu eis ner Tochter Schminke und Gitelkeit. Wenn ibr nicht Tugend haben wollt, fo laffet wenigstens Ehre in bas Berg eines Rindes, weil ein Mann aus ihm werden foff. Man hat mich gefannt; bin ich nicht lange genug hier gewesen, um mich fennen zu lernen? Da man mich wieber verlangt, konnte ich nicht muthmaßen, daß man meinen Abfichten Recht widerfahren laffen murde? Glaubt ihr, bag ich fur euch lebe, und euch ju Gefallen auf bem Ropf gehen foll, weil ihr deffelben euch fo menig als eurer Fuße geborig bedienen fonnt? 3ch febe ju, fcmeige und wandere mich. Mit diesem Monat ift meine erstes Vierteljahr zu Ende. Die Zeit wird mehr lehren.

Sie sehen hieraus, geliebtester Bater, daß ich meinen Beruf mit Ernst treibe. Der ausperliche Benfall genügt mir nicht, der Schein auch nicht. Ich kann weder kalt noch lau senn. Ich schätte mein Derz gegen Sie aus, damit Sie mich desto richtiger beurtheilen können. Wein Gemuth ist übrigens ruhiger, als Sie vielzleicht denken. Auf die Woche erwarte ich einen werthen Freund, den Regiments Feldscherer Parisius, einen sehr vernünstigen und beshutsamen Arzt. Ich empfehle meine besten Eletern der göttlichen Vorsehung, die über uns alle wacht.

### 10. In feinen Bruber.

# - 1 April 1756.

Sott fob, mit meiner Arbeit so gut als fertig. Der Termin, der lette Augenblick thut ben mir große Wirfung. Wenn ich auch arbeiten will, die Vorstellung, daß ich Zeit habe, macht mich so schwierig, so kalt, daß ich nicht von der Stelle kommen kann. Ift aber kein Rath mehr aufzuschieben, nun dann muß es, und eine Stunde bringt mir bisweilen versorne Wochen ein. Die Arbeit ist weit unter der Anlage gerathen; die Joee davon ist lange nicht

in ber Ausführung erreicht. Dergleichen Betrug feiner felbft muß fich ber Menfch gefallen taffen; er bient ju vielem Guten. Sontenelle fagt: Man murbe bas nicht thun, mas man fann, wenn man nicht die hoffnung hatte, mehr zu thun!, als man fann. Go bangt ber Gebrauch unserer Rrafte mehr von unferer falfchen Einbildung, als von unferem Willen ab. Ich bin in zwen Abenden mit der Abfdreibung fertig geworben. Die lette Sand fehlt noch, die wird mein B. dazu thun. Er hat ju viel Untheil an meinem Entschluß bas Werf felbft ju überfegen, fo wie an dem Inhalt des Unhangs. Du wirft eine Rhapsobie bon Ein - und Ausfällen ju lefen befommen, Die bich vielleicht so bald als mich ermuden wird. Menn mir Gott Gefundheit giebt, fo mochte ich wohl eine andere Arbeit mehr nach meiner Reigung unternehmen. Muß feben, ob bie Aufnahme diefer mich baju aufmuntern wird. Ein Theil eines guten Urtheils wird auf mei. ner Dunkelheit und Unwiffenheit meines Ramens beruhen. Sorge bafur, baf ich nicht verrathen werde.

Eben jest habe ich eine heilige : Rebe in Maffillon's Fastenpredigten gelesen über die Berfuchungen ber Großen. Der Anfang, den ich gemacht habe, giebt mir viel Geschmack für die sen Schriftsteller. Seine Reden sind furz, aber Damann's Schriften I. Ib.

sehr reich an Gedanken und Empfindung. Eine besondere Freymuthigkeit, die nichts zuruckhalt, oder halb sagt, welche die Wahrheit mehr liebt, als diejenigen fürchtet, welche sie heleidigen kann. Eine tiefe Kenntniß des menschlichen Herzens, die mehrentheils gebraucht wird, die Rechte des Amtes mit mehr Klugheit als Rachdruck zu handhaben. Dieß ist die Parrhesse, welche die Boten des Geistes von den weltslichen Kednern mehr als andere Eigenschaften unterscheiden sollte, und welche sie seltener als diese ausüben.

Auch des Buffon Naturgeschichte beschäftigt mich; ein großes Werf von einer ungeheuren Unternehmung. Man hat eine Bibel der Natur, die ein Mißbrauch dieses Titels ift. Das, wovon ich rede, mochte ich eher ein apocryphisches Buch derselben nennen. Ich will es mit dem andern Theile von hume's vermischten Schriften abwechseln, den ich heute erhalten.

Ich fürchte, daß unsere Eltern über meine hopochondrischen Grillen unruhig senn mochten. Sieb ihnen so viel zu thun mit deinem eigenen Glud und ihrem Antheil daran, daß sie desto ruhiger an mich denken. Die Natur hat uns Menschen an der außerlichen Gestalt und dem inneren Sinn unterschieden. Ihre Mannigfaltigkeit ist so gut Weisheit als ihre Kinfalt; sie bedient sich beider zu ihren Ab-

kichten, die immer das gemeine Beste zum Angenmerk haben. Ich weiß, daß mein Sinn ziemlich unbiegsam ist, der sich so wenig in seinne eigene Denkungsart als in Anderer ihre allemal schicken kann. Er hat aber auch seine Schneide und seinen Rücken. Man kehre mich nm, sagt ein asopisch Messer zu seinem herrn, die andere Seite wird dir mehr Bissen schneiden, als du brauchst, um satt zu werden.

#### It. In feine Eltern.

Grunbof, ben 1oten April 1756.

Berglich geliebtefte Eltern , die Gefundbeit und Zufriedenheit ift ber einzige Wunsch, mit bem ich meine Briefe anzufangen und zu folite-Ben weiß. 3ch genieße jest Gott Lob beiber wieder, und bin beute burch bas Undenfen etnes Freundes erfreut worden, an dem Gie auch Untheil nehmen werben. Ich habe namlich einen Brief bon brn. Karftens erhalten ber mir feine Riederlaffung ju Bubecf und fein bortiges Glud meldet. Es ift eine große Bea ruhigung für mich, daß mich ehrliche Leute auf ber Welt noch murbigen, fich meiner gu befinnen, wenn es ihnen wohl geht; und wenn, fie es mir auch munichen, so glaube ich es nicht nur an verdienen, fondern auch alles icon au befigen, mas mir noch ju fehlen fcheint.

Erfennen Sie, berglich geliebteffer Bater, bieran Ihren Gohn, ber fich eben fo leicht ju groffen als zu beflagen verfieht. Es giebt Denfcen, die fich felbft das Ziel mit fo viel Bequemlichfeit fegen und von Andern fegen laf. fen , baß es eine Schande ift; es giebt hingegen welche, die weder fo feig gegen fich felbft find, noch diefen Schimpf Anderer Willfuhr überlaffen. Ich bin hier in einem Saufe, mo man mir die Laufbahn meiner Pflichten fo leicht und furt machen mochte, als man fich felbft felbige eingeschränft bat. Bergeben Gie es mir, daß ich diese Geite meines Zustandes, die vielleicht fur bie Angen Die frohlichfte ift, niemals bisher geschildert. Es ift besmegen geschehen weil ich fie am wenigsten liebe, und weil fie mir weniger am Bergen liegt als jene raube. die ich bearbeiten foll. Es ift vielleicht eine Thorheit, treuer ju fenn in fremben Unaelegen. heiten, als man uns verlangt. Ich will aber dies fe Berantwortung lieber auf mich nehmen, als die Schuld derer, die in ihrem eigenen Untheif gleichgultig find; die den Schutt haufen, den Re felbst forgen follten, aus dem Wege au schafe fen ; die aus der Bflicht aufzumuntern fich eine verfehrte machen, Diejenigen einzuschläfern, an deren Munterfeit ihnen gelegen fenn follte.

Meine Gefundheit wird ber Fruhling mit Gottes Sulfe wieder herfiellen. Ich lefe jess

Schaarschmidt's Diatetif und wunschte über einige Dinge Ihre Erfahrungen, liebster Bater, ju Rath ziehen zu können. Das bevorstehende Best sen Ihnen ein Sabbat von Ruhe und Segen! wie glücklich find wir alle, wenn wir mit Ihm leiden können, um mit ihm zu les ben!

# ra. Un J. G. Linbner, nach Riga.

Grunhof, ben 12. April 1756.

Berglich geliebtefter Freund! Rachbem ich Die icon fo oft umarmt in Gedanken, als ich den Buffon jugemacht, fo ift es jest Zeit es auch schriftlich zu thun. Rest befinde ich mich Gottlob! leidlicher; vorige Woche batte ich mich mit einem neuen Rluß am Geficht und einem damit verbundenen Aluffieber qualen muf-Der April macht fich jum Dai; wenn man nur bald ber Luft und ber Natur genießen fonnte. Und Sie, liebster Freund, befinden fich nicht beffer? freuen Sie fich nur, wie ich, auf ben Krubling, er wird alles wieder gut maden. Bie fieht es mit ber Beranderung Ihrer Schule aus? Reid und Bosheit machen uns Ebre, fie geben und ben Genug unferer Ingenden. Ich glaubte, Sie maren icon fo bediesen Keinden, daß Sie ihre fannt mit Odmade rubiger berachten fonnten.

toffet, sagen Sie; ja, es bringt aber anch was ein. Db wir unser Leben so oder so abnußen. Dhne Alippen thun wir diese Fahrt nicht. Las uns an unsern Gutern Schiffbruch leiden, wenn wir unser Leben retten und damit erfausen konnen. Meine Eltern haben mir diel Sorge gemacht. Sie lbsen sich beide in ihrem Siechbetzte ab. Gott helse ihnen; ich hosse sie noch zu sehen auf der Welt. Sie denken in ihren Briessehen auf der Welt. Sie denken in ihren Briessehen immer an Sie, diese ehrlichen Alten. Es ist mir lieb, daß sie auch von Ihnen nicht vergessen werden.

Vorige Woche ift mein Unhang und alles übrige jur Ueberfegung, bem himmel fen Dant, abaegangen. Die lette Stunde hat mir noch einige Dienfte gethan. Meine Rrantheit , Die bennahe bren Wochen gedauert, war nicht in Neberschlag der Zeit gebracht. Ich babe mich ubereilen muffen, und barum Ihnen auch bie Durchficht meiner Arbeit weber mittheilen fonnen, noch wollen. Bu gewiffenhaft, meinen Stunben etwas abzubrechen, habe ich bennabe zwen Rachte daran feten muffen, die ich noch nicht fcheine ausgeschlafen ju haben. Ben biefem etwas zu anhaltendem Bleiß habe ich die Birfung ber Oppochondrie recht fichtbar gefühlt, recht ichmeden tonnen. Die Augen hielten aus, ber Ropf die lette Racht auch beffer, als ich bachte.

Dies ift jugleich bie Urfache, warum ich nicht eber habe ichreiben tonnen. Geffern moll. te ich. Maffillon mein Fruh und Buffon mein Befverprediger bis auf ben Abend, ba ich nicht Bie fehr bante ich Ihnen für mebr fonnte. Eine Zeit bon vierzehn Tagen ben letteren. ift ber Termin, ben Sie mir fegen. Acht Tage hab ich ihn jest. Diefe Boche fenre ich Wenn ich unfere Offern baju nehme, balb. fo mochte ich reichlich gerechnet gewiß ausfom-Dann befommen Sie ihn wieder und men. bann erwarte ich von Ihrer Freundschaft ben amenten Theil.

Seine Theorie, son beren Beweisen ich bie Salfte icon gelefen, hat mich geftern balb rafend gemacht. Trifft ihn aber nicht eben ber Sadel, den er über die Sundflutherflarer ausfreut? Ift die Schopfung ein weniger Bunber als biefe ? Bas wird aus bem Berde, bas Gott fprach ? Warum leibet die Schonfung ber Erbe eine Theorie, wenn die Sundfluth feine leiden foll? Die Gifersucht gegen die Spfte. me janderer, die feinem an Erfindung und Bis nichts nachgeben, hat ihn hierauf nicht aufmertfam gemacht. Doch ber fleine Rlaffer, ich menne Rafiner in feinen Roten , bat ibn bierüber verschont, und ich will ihn nicht sup. pliren. Sallers Borrede über ben Rugen ber Dovothesen ift ein Meifterfict. - - Wenn bie

,,

Poeten die Annst besitzen, die Lügen mahrscheinlich zu machen, so ist es vielleicht ein Borreche der Philosophen, der Wahrheit ihre Glaubwurdigkeit zu entziehen, oder sie selbst unwahrscheinlich zu machen. Sie erfüllen ihr großes Versprechen, unsere Augen aufzuthun, mit verbotemen Früchten, die unklug machen.

### 13. An benfelben.

Grunbof, ben 20. Man 1756.

So oft ich auch bie Briefe meiner Freunde ju überlefen gewohnt bin, fo hat boch feiner. Diese Probe mehr ausstehen muffen, liebster Freund , als Ihr letter. Die Empfindungen gegen mich und meine Eltern haben mich febe. gerührt, mit benen Gie felbigen einweihen. Der Saame des Gerechten ; noch ruht Davids. Segen auf ihm; noch erfult Gott, mas er burch feine Propheten ihm versprochen. Es ift fein Tag, an dem mich nicht die Begeifterung, eine Biertelftunde wenigstens, unter die Meinigen verfett. August fonnte zwischen seinen zwen ewigen Dichtern nicht zufriedner fenn, als mich biefe Augenblide ber Odwermuth machen. Die ich zwischen den Thranen und Geufgern meiner zwen Alten zubringe. Mein Bater bat mir wieder gefchrieben, mit mehr Ruhe als meulich. Diefer Brief ift abgegangen, ebe mein

letter angefommen , in bem ich fie ju besuchen berfprocen. - Run Sie haben an meinen Gorgen Theil genommen; Sie nehmen es auch an meiner Zufriedenheit und an den Unschlägen, Die Ihnen ein großmuthiger Meund meinetwegen entbedt. Soren Sie, lieber Freund, ich verkehe, was Sie gejagt haben und fagen wol-Las uns alles absondern, so bleibt bie Burgel und ber Stamm besto ehrwurdiger und fconer. Rurg ich beneide biejenigen, bie im Stande find, fo ebel ju bandeln, und ich ehre Diejenigen , bie verdienen, ein Gegenstand ber erfteren ju fenn. Gonnen fie mir biefe Eigenliebe, auf die fich mein Werth grundet. ift mir immer leichter geworben, mich ein menia ju erheben, als herunter ju laffen. Grund dieses Antrages legt mir also schon alle Berbindlichkeit auf, und ich bin wenigstens fonlbig, einen eben fo fichern Grund entgegen au feten. Das ift eins. Wir machen Schluse fe als Dichter, als Redner und Philosophen. Bene find ofter ber Bernunft naber als bie in ber logischen Form. Wenn fich bas Berg er-Flart, fo ift unfer Verftand nichts als flugeln, wenigstens entscheibet jenes eben fo laut, als Diefer zweifelt. Wenn ich nichts als meine Gefinnung ju Rath gezogen batte, fo murbe ich felbft gefommen fenu, anftatt ber Dube mich fdriftlich ju erflaren. Wenn wir Menfchen nichts

mehr als ben Willen nothig hatten, fo tonnten wir faft ber muhfamen Rothwendigfeit, au aberlegen , überhoben fenn. Das ift Rumer amen. Ich bin ein frener Menfch, ber feine undern Gefete als Uflichten und Umftaude erfennt. Bon meinen Entschließungen bangt niemand sonderlich ab; meine Chre von meinem Bewiffen, mein Glad von meiner Wahl. 96 fann niemanden als mir felbft nachtheilig fenn. Ben ber Frenheit ift jeber Ochaben ju erfeten und jeder Versuch macht und fluger. Das ift Rumer bren. Gie werden fich felbft erinnern, wie oft ich bedauert, nicht eine Rebenfache aus ben Wiffenschaften gemacht ju baben, und wie pft ich gewunicht, ein Raufmann geworden gu fenn, noch ehe ich gewußt, wie viel Einfichten baju gehörten. Bielleicht ift biefer Bunfc nicht von ohngefahr geschehen. Bielleicht ift bief ber Anoten, ben mein Schickfal aufibien wird. Sie haben einen alten Dann auch ergablen gebort, ber fein Gluck in einem gande gefunden, bon bem er niemals gut ju reben gewohnt gewesen, und ber auch nicht bie befte Mennung von einem Orte batte, mo fein Sohn vielleicht bas feinige bon ohngefahr finden fann. Das ift bas vierte. Dein Eigenfinn übrigens, in fo ferne er aus meiner Gemuthsart flieft, beruht auf zwen Studen. Richts ober alles ju thun; bas mittelmäßige ift meine Antipathie: eher eines von ben außersten. Das andere ist dieß: ich din entweder zu gut oder nicht groß zenug, mich in jede willführliche Lage zu schieden. Auf alle Hauptpunkte habe ich mich übrigens gegen Hrn. B. selbst erklärt. Das Engelische macht mir Sorge; wenn ich aber bedenste, daß zu einem bloßen Brieswechsel in Geschäften nicht eben die größte Stärfe in der Sprache erfordert wird, daß ich noch Zeit has de, mich darin zu üben ze. Ist seine Reise nach England festgesett? Er beruft sich daraufzerinnern Sie ihn doch selbst daran. Doch er will nach Mietan kommen — und ich verslasse mich auf sein Wort, wenn es ihm mögelich ist.

Weine Stunden sollten angehen. Ich eilste. Der Besuch eines Gastes, der sich hier aushält, hat mich verhindert, auf die Gelegens heit Acht zu geben. Man vertröstet mich auf eine morgende, die abgehen soll. Ich bin der Gelegenheiten wegen bisweilen sehr verlegen. Dren, wenn ich nichts zu bestellen habe, oder nichts erwarte. Ist mir daran gelegen, so sindets erwarte. Ist mir daran gelegen, so sindets eine Will ich den füllen und womit haben Sie die Strafe verdient; liebster Freund, den Versstand zusammen zu suchen? Weine Sand verstagt sich schlecht mit meinem Project. Auch biesen Sie wiesen Kinwurf habe ich mir schon gemacht.

Das Schreibgerath ift aber auch barnach. Diche Beit , Buchftaben ju malen , wenn ich es auch konnte. Laffen Sie mich noch ein wenig vort bem ichwagen, wo ich in ber Salfte geftort worben bin. Aus meinen Rumern baben Sie erfeben, baß ich abftract genug bie Sache unterfucht habe. 3d entferne mich nicht gang von meinem Beruf. Der junge Berens ift immer mit ein Angenmert von denjenigen Diensten Die ich bort erzeigen konnte. Man ift bisweilen gludlicher, wenn man nicht alles ju berantworten übernehmen muß. Das Vorurtbeil ber übrigen nimmt mich fur feine Gemuthsart und Rabigfeit ein; überdieß habe ich gemerft, daß er ein Liebling bes unfrigen ift. ich in Ansehung ber Correspondenz nicht alles ausführen konnen, fo glaube ich ihnen boch menigftens auch nicht gang unnug ju febn. defest, nichts gelingt, fo weiß ich und fenne Diejenigen, mit benen ich ju thun habe. 36 wurde auch nicht fo bumm fenn, meine Unvermogenheit gar nicht zu merten und mir von anbern bie Augen erft hieruber offnen ju laffen: Ho erinnere Sie noch einmal an meinen Bunfd; ben Sie oftere gehort, bag ich die Biffenschaf. ten nur als eine Gemuthsergobung treiben tonnte. Ein purus putus in einem einzigen 3mei ge ber Gelehrfamfeit ju fenn, wiberfpricht eben fo fehr meiner Reigung, als die Möglichkeit; mich

binlanglich auszubreiten, meinen Rraften. weiß bas wenigfte, mas man ber Ochande megen mehr als bes Rutens wegen wiffen muß. Das verbrießt mich und ich kann mich als ein Studirender niemals felbft besmegen rechtfertigen. Die Beit baju ift verfaumt und bie Roften murben ber Mube nicht werth fenn. viele Dinge, Die ich jest mitnehmen muß, um mich in bem Gleife ju erhalten, worin ich bin; wie viele andere, benen ich mich nicht genna nahen barf, weil fie mich gleichfalls ba rin zu febr entfernen murben. Aus allen biefen entgegengefesten Rraften muffen nicht nur febr frumme Linien, fondern felbst folche entfeben, Die feine Gleichung erflaren fann. Deis ne Bereitwilligfeit, alles einzugehen, wird Gie befto meniger befremben, wenn Sie überlegen. wie viel ich ben bem Causch meines Zuftanbes geminne. Fur wenig Menichen gemacht. fcbreiben Gie mir; wenn ich es boch fur bie meniaften mare! Meinen Freunden gebore ich gewiß gang gu. Gie miffen als ein Philosoph und als ein Chrift, wer die wenigsten find. Ich gebe nicht wie ein Diogenes bem gemeinen Mann entgegen, wenn er von der Schaubuhne fommt; ich erlaube mir aber mit bem Borag: Odi profanum vulgus et arceo iu fagen.

•:

#### 14. An T. Berens, nach Rige.

Dephof, ben 15ten Jun. 1756.

Der freundschaftliche Besuch des herrn Brubers hat mich von der Verlegenheit befreyt,
worein mich die Schuldigkeit einer mündlichen Ubrede seste, zu welcher Sie neulich so geneigt waren mich einzuladen. Außer den Unbequemlichkeiten meiner Stelle beschäftigen mich der ganz nahe Termin meiner Abreise und die damit verknüpsten Zerstreuungen zu sehr, als daß ich nicht hätte besürchten sollen, dassenige in Ihrer guten Weynung persönlich zu verlieren, was ich mir jeht versprechen kann durch meines Freundes Unterhandlungen gewonnen zu haben.

Ich unterschreibe alle die Bedingungen, die Sie mir, höchstuchrender herr, haben bestimmen lassen, ungeachtet meine Verbindlichkeiten sich jest nicht weiter als auf den Wunsch erstrecken, kunstig für Ihre Vortheile aus Psicht, Weigung und Erkenntlichkeit so aufmerksam sepu gu können, als Sie im Voraus aus Freundschaft auf die meinigen gewesen. Ein Weusch, der bisher unt er seiner Arbeit sich hat mussen besolden lassen, bringt eine gewisse Bisdigsteit des Gewissens in eine Verbindung mit, die ihn auf einmal über seine Ansprüche und Ver, dienste belohnen soll. Schonen Sie selbige we-

nigftens fo lange, bis ich mit meinen Geschäfe ten befannter fenn werde.

Die Ausflucht, wodurch Sie mich auf meine ne neue Lebensart vorzubereiten bedacht find, wird gewiß einen Einfluß auf meine Gesundheit und Gemutheverfassung haben.

Wir find also hierin richtig, und ich bequeme mich mit Vergnügen Ihren ferneren Maßregeln, die ich am füglichsten in meinem Vaterlande werde erwarten können, wo ich ihrer Ausführung näher als hier bin.

Die Vertraulichfeiten, beren mich ber herr Bruder gewürdigt, nehmen mich übrigens ims mer mehr für meinen gefaßten Entschluß ein. Ich weiß für einen Martyrer seines guten Bilbiens feine fürtrefflichere Zuflucht, als eine Fasmilie, beren Absichten und Erfahrungen eine ahnliche Quelle gehabt.

Bielleicht hat dieß der lette Knoten fenn follen, von dessen Entwicklung mein Gluck abshängt. Raum daß ich mich zu den Wissenschaften bekannt, und ungeachtet meiner allgemeinen Reigung zu denselben, für die ich so diel Schwachheiten als ein Stutzer für das Geschlecht begangen, hat es mir öfters leid gethan, nicht ein Raufmann geworden zu sepn; disweilen ernst haft genug, um diese Gedanken nun wie eine Uhndung, und den günstigen Anlaß ihrer Erssulung mit einem kleinen Aberglauben anzu-

feben. Ich gebe Ihnen bis auf meine Mus-Schweifungen Rechenschaft. Ein wenig Thorheit ift zu allen menfchlichen Anschlägen nothigs bas beift ben Boben futtern, auf bem fie gebeiben follen. Scheint es nicht, als wenn ich mich rechtfertigen will, daß ich mein Wort pon mir gegeben? Um es mahr ju machen, werbe ich niemals aufhoren, mit ber aufrich. tigften Ergebenheit ju fenn ac. ac.

# 15. Anfeinen Bruber.

Riga, im August 1758.

"Mit Mutterhanben leitet Er bie Seinen fetia bin und ber ; gebt unferm Gott die Ehre." Bott erzeigt' bir viel Gnabe, und ein großeres Glud wird bir angeboten, als bu hatteft ermarten fonnen. Danke ihm bon Bergen, und nimm es nicht an, als bis, bu bich feinem Billen gang gewidmet haft und bir feinen Ben, fand von Oben baju verfprechen fannft. Wenn es fein Bille ift und bein Ernft , bich demfelben zu ergeben, fo wird bir alles gemahrt merben; ja felbft bas, was und entgeht, bient bann an unserem Beften. Ich schreibe bir nicht als ein Odwarmer, nicht als ein Abarifaer, fon, bern als ein Bruder, ber dich nicht eher hat lieben fonnen, fo lange er Gott nicht erfannte and liebte ; ber bir aber jest von gangem berzen wohl will, und, feitdem er beten gelernt bat, nicht vergißt auch fur bich ju bitten. Alle Bartlichkeiten bes Blutes, ber Matur find leere Schalen, bie benen nichts helfen, bie wir Wir konnen unserem Rachften nichts lieben. als Schaben thun, und find wiffende ober unwiffende Reinde beffelben. Durch Gott allein liebt unfer Berg bie Bruber, durch ihn allein find wir reich gegen fie. Ohne Resum ju fennen find wir nicht weiter gefommen als die Beiden. In dem murdigen Ramen, nach dem wir Christen beißen, wie ber Apostel Jacobus fagt, vereinigen fich alle Bunder, Geheimniffe und Werfe bes Glaubens und ber mabren Religion. Diefer murbige Rame, nach bem mir genannt find, ift ber einzige Schluffel ber Er, fenntnig, ber himmel und Solle, bie Soben und Abgrunde bes menichlichen Bergens eroffe net. Lies bas berrliche Lieb: Befchranft, ibr Weisen biefer Welt zc. und laß bir ben Con meiner Briefe nicht anftogig fenn. Du wirst mich als feinen Ralmaufer autreffen, wenn ich die Freude haben follte dich ju feben. Ich lebe jest mit Luft und leichtem Bergen auf ber Welt, und weiß, daß die Gottseligkeit die Berbeißung diefes und bes aufunftigen lebens bat und ju allen Dingen nublich ift.

Mit deiner Antwort, welche die Ehre gehabt dem hiesigen Magistrat zu gefallen, bin hamann's Schriften L. Ih. ich jufrieben bis auf die fritischen Juge, die bir barin entfahren. Unterbrude bergleichen Ginfalle so biel als möglich. Du weißt, wie fehr ich an ber Laufefucht bes satyrischen Biges fiech gelegen.

Benn es Gottes Wille ift, dich hier zu haben, so beschlennige deine Abreise so viel als möglich. Sende alle deine Bucher mit einem Schiffer ab, um so leicht als möglich zu land zu gehen. Bringe meine zwen lauten mit; ich hoffe, daß and lubec die zerbrochene mit meinen Buchern angekommen. Wenn dir unser lieber Bater luther's Schriften überlaffen will, so laß diesen Schaf nicht zuruck.

Gott lenke alles nach feinem gnabigen Billen. Ich zweifte nicht, bag Er viel Gntes jumt Beften feines Danfes und feiner heerbe burch beine Dand andrichten wolle.

## 16. An Gottlob Emanuel Lindner nach Granof.

Riga, im September 1758.
Ich habe gestern Abend an Ihre jungen herren geschrieben. Durch diesen Brieswechsel habe ich keine Absicht Ihnen beschwerlich zu fallen. Mit dem jungsten Baron wird es unr ab und zu nothig senn, austatt einer Schreibfunde mir zu antworten. Den altesten werden Sie ihm selbst und mir ganz allein überlassen. Er hat mit einer schlechten Feder, und mit einer Symmetrie geschrieben, die ich in des jung-

ften Briefe berührt. Laffen Sie nur alle Sehler, die er thut, begeben, ohne fich damit zu qualen. Ich werde ihm nichts ichenken. Wenn Die eine Biertelftunde mit ibm uber den Inhalt besjenigen, worüber er schreiben will, reben und darüber raisonniren, so ift das alles, mas Sie von Ihrer Seite bagu nothig haben. Sie werden dieß als eine Bedingung ben Ihro Ercelleng, Die ich Ihnen gegeben, angubringen wiffen, und fich besonders im Unfange barnach richten und baran binden. Geben Gie mit ber Beit, daß es der Dube lohnt, ihm ein wenig ju belfen, fo konnen Sie es allemal so viel thun, als Sie Luft haben. Ich will jest aber burchaus Meister in Diesem Spiel fenn und frene Band darin haben. - Die Urfachen, warum ich dieß fordere, werden Gie felbst einsehen, ohne mich darüber weitläuftig erklaren zu durs fen. Mehr Rugen fur den jungen herrn. lind wir beide mehr Frenheit gegeneinander. **Oie** murben mir ju Gefallen Ihren Jungling und fich felbft zwingen, und ich mehr zuruchalten, oder unrecht treffen.

Was machen Sie denn? Ich hoffe gesund. Micht eine Zeile, noch einen Gruß von Ihnen erhalten. Ich bin in ziemlicher Unruhe meines Bruders wegen gewesen und noch. Er geht erft in acht Tagen von Hause ab. Halten Sie ihn baher ja nicht auf, sondern lassen Sie ihn in

Sottes Namen ungestört durchreisen. Da ich ihn felbst zu sehen gewiß diese Woche hoffe, und dadurch allein sein langes Stillschweigen entschuldigen konnte, kommt ein Brief, von dunkel schlüpfrigen Ausdrücken, den man sich qualen kann zu erklären, und davon man sich ben jehigen Umständen allerhand angstliche Auslegung machen kann. Sott helse ihm gesund bald und glücklich her. Die Schule wartet auf ihn. Der Subrector ist diese Woche schon beserdigt. Ein Grund mehr, der seine Ankunsk hier nothig macht.

Wie weit find Sie in Ihrem Bucherschmaufe gekommen? Ich werde als ein Tellerlecker zu Saft kommen, und Ihre besten Bissen, die Ihnen am meisten gefallen haben, bor der Nafe wegnehmen. Die Reulen für das Bolt, die Rnochen für die hunde. Wenig und was gutes gefällt dem Geschmack und bekommt am besten. Die unersättlichen sind immer die unfructbarsien.

Geben Sie mir einmal in einem Briefe einen Extract von dem, was Ihnen so viel kostdare Stunden und füße Rächte und heitere Tage gestohlen. Geht es unserer Seele wie dem leibe, der ohne Stuhlgang und Ausdunstung nicht Blut machen kann? Nun so laßt uns das ausschwisen, was wir mit so vieler Lust gekaut und mit so viel Muhe verdaut ha

ben — burch alle mögliche Poren. Wer der Ratur gemäß lebt, braucht feine leidigen Uerzte. Die durch die Arzney leben muffen, die Gott aus der Erde wachsen läßt, find selten im Stande fie felbft ju fammlen.

## 17. An ben Baron von 28. . .

Riga, ben 15. September 1758

Mein gutiger herr Baron, ich habe alle. Sage an Sie geschrieben; weil es aber nicht mit ber Feber in ber hand geschehen, so ist nichts aufs Papier, und folglich eben so wenig Ihnen zu handen gefommen. Darüber erhielt ich Ihren schweichelhaften Brief mit letter Post, worin Sie meine Bedingungen unterzeichnet haben.

In dem Gewühl von Gegenständen, die sich jur Unterhaltung unsers abgeredeten Briefwechsels anboten, ist mir die Wahl schwer geworden. Wir wollen das Haß erst wo anzapfen; wenn die erste Probe ein wenig trübe
aussieht, so wird es bald flarer laufen. Es
siel mir unter andern ein, Ihnen einige Gedanken über den Beruf eines Eurländischen Edelmannes mitzutheilen. Da ich aber im Begriff
war, mir selbige abzufragen, so fühlte ich mich
zu schwach, mich an diese Materie zu wagen.
Die Sache selbst schien mir doch einer Auswertsamkeit und Untersuchung würdig zu seyn. Pel-

fen Sie mir die Zweifel aufidfen, die ich mir felbft gegen meine Aufgabe machte.

Kann man dem Edelmanne wohl einen Beruf zuschreiben, oder paßt fich dieser Begriff bloß auf den Bauer, oder Handwerker, oder Gelehrten? Um hierauf zu antworten, mussen wir uns einander erklären, was wir durch den Beruf verstehen. Ist dieß ausgemacht, daß der Ebelmann einen Beruf hat, der ihn von andern Ständen und gesellschaftlichen Ordnungen unterscheidet, und zu einer besonderen Art derschen macht und bestimmt, so wollen wir unsere Reugierde weiter treiben, bis wir sinden, worin denn der Beruf eines Edelmannes bestiebe?

Jest wurden wir einen guten Beg zu unsferm Ziele zuruckgelegt haben. Meine Gelehrigkeit, meine Freude, Ihnen nachzugehen, wird Sie aufmuntern, sich die andere Halftee Ihrer Arbeit nicht verdrießen zu lassen. Sie werden einige Hauptzüge entwerfen, wodurch sich der Abel Ihres Vaterlandes von dem Bilde eines Edelmannes überhaupt und von den Kennzeichen besonderer Bolfer und Staaten unterscheidet. Hier wurden Sie einige historische Nachrichten und politische Beobachtungen nottig haben, die Sie aus der besten Bibliothef nicht so geschwind sammeln wurden, als die Bele-

fenheit Ihres wurdigen hofmeisters Sie Ihnen im Borbengehen anbieten wird.

Run wurden Sie meinen Borwiß, lieber Herr Baron, so weit gegängelt haben, daß wir das Augenmerk desselben erreicht hätten. Sie wurden aus den vorangeschickten Sägen im Stande seyn, meiner Anfrage ein ziemlich hinlängliches Genüge zu thun, und mir Ihren Sinn über den Beruf eines Eurländischen Edelmannes erklären können.

hier haben Sie den Zuschnitt zu einer Reihe von Briefen, die ich von Ihnen erwarte: Sie werden über den Inhalt eines jeden, den Sie mir schreiben wollen, eine kleine Unterredung mit Ihrem herrn hofmeister anstellen, und seine Begriffe mit Ihrem eigenen Rachdenken zu hulfe nehmen. Es wird aber Ihre eigene Arbeit senn, selbige aufzusegen und auf eine deutliche Art in Worten auszudrücken. Ausmerksamkeit und Ordnung in Ihren Gedanken wird sich wenigstens durch einen natürlichen Verstand best enigen, was wir sagen wollen, und eine gehörige Rechtschreibung der Wörter zeigen.

Sie fehen, wie der Sat, über den wir beide unfern Ropf und unfere Feder ein wernig üben wollen, die Frage iff: worin der Beruf eines Curlandischen Edelmannes bestehe? Diese läßt sich ohne Muhe in gewisse Theile spalten, absondern und studweise ansehen. I.

Was ift ein Beruf? 2. Was ift der Beruf eines Ebelmannes? 3. Bas ift ein Curlandifcher Ebelmann? 4. Bas ift ber Beruf beffelben? Die gange Runft ju benfen befteht in ber Gefcidlichfeit, unfere Begriffe zergliedern und gufammenfegen ju fonnen. Das befte Uebungsmittel unferer Bernunft besteht barin, Ochule in fich felbst ju halten. Die Fertigfeit, ju fragen und ju antworten, ertheilt uns bas Gefchicf eines Lehrers und ernahrt jugleich bie Demnth eines Schulers in und. Der weifefte Bildhauer und Deifter ber griechischen Jugend, ber die Stimme des Drafels fur fich hatte, frua wie ein unwiffendes Rind, und feine Ochuler waren badurch im Stande, wie Philosophen ju antworten, ja Sitten ju predigen, ihm und fich felbft.

Sie werden sich feine Gebirge von Schwierigfeiten in der Uebung vorstellen, die ich Ihnen aufgebe. Muth und Geduld gehören zu
den Schularbeiten, und durch diese werden jene reif, wenn sie zu Rriegserercitist und Felozügen einmal da senn sollen. Livius wird Ihnen erzählt haben, womit Hannibal die Alpen schwelzte. Die Geduld ist eine Tugend,
die uns sauer zu stehen kommt, und aus mislungenen Versuchen entsicht, wie der Essig aus
umgeschlagenen Getränken. Die Tapferkeit selbst
ist nichts als die Bluthe der Geduld. Haben

Sie welche mit meinem Briefe, ber bie Gefprächigfeit eines Alten nicht uneben nachahmt. Ich werbe zu diesem Charafter feine Maste no.
thig haben.

#### 18. In beffen Bruber.

Riga, ben 15. Cept. 1758.

Mein lieber Baron, fahren Sie fort in Ihrer Denkungsart, und laffen Sie sich jum Boraus zu Ihrem kunftigen Wachsthume Gluck wünschen. Ein ehrlicher Mann sen Ihnen immer schätbar! Hören Sie ihn gern, so rauh auch seine Stimme, so gerädert auch seine Ausssprache senn mag. Der Nuten, den Sie von seiner Rechtschaffenheit ziehen können, ist ganz der Ihrige. Wer Schmeichler zu entbehren weiß, ist werth, Freunde zu haben. Ein einziger überwiegt die Schäse Indiens.

Wo liegt Indien? wird Sie der hr. hofmeister fragen. Sagen Sie nur auf meine Verantwortung: In der alten und neuen Welt.

Ihr Brief, mein fleiner herr Baron, ift so ordentlich, regelmäßig und rein geschrieben, daß ich mich schäme, meinen eigenen dagegen zu halten. Ich schreibe mit meinen bunkeln Augen ben Licht, und zwar noch ohne Brille, weil ich mir durch ihren Druck nicht meinen Sinn des Geruchs schwächen will. Wie war-

be ich dies gegen die Blumen und den Wein perantworten fonnen?

19. An Gottlob Emanuel Lindner, nach Grünhof.

Rig a, ben 16. Gept. 1758.

Geliebtester Freund, Von meinem Bruber noch feine Rachrichten; ich habe heute ganz gewiß einige erwartet. Gott wolle ihn bald und gesund herbringen. Ich weiß, daß Sie diesen Wunsch mir nachbeten.

Warum vergessen Sie mich ganz. heißt dieß die Pflichten der Freundschaft erfüllen? Ich habe nicht Zeit, sagen Sie — — Schaffen sie sich welche durch eine bessere Anwendung derfelben, und durch eine größere herrschaft über Ihre Begierden. So werden Sie niemals zu viel noch zu wenig, sondern immer genng haben. Wie viel kann der Weise entbehren, der nicht mehr zu wissen verlangt, als er zu seiner Rahrung und Rothdurft nothig hat, und nicht zu Steinen spricht, daß sie Arodt werden sollen; daben aber glaudt, daß Gott ans Steinen uns Kinder erwecken fann.

Ehe es mir entfallt, verfaumen Sie boch nicht mit erster Gelegenheit mir meine Laute, weine Schluffel, Rlopstock Lieber und bas icon erbetene Leipziger Journal zu schicken. Die Frau Rectorin hat uns heute einen Staats.

besuch abgelegt; Sie sowohl als Ihr herr Bruber haben mir immer einen sehr argen Begriff
von Ihrem Gluck und Gedachtniß in Rleinigteiten und Commissionen zu machen gewußt.
Eine alte Serviette klagt ihre Roth über Sie,
bemungeachtet bleiben Sie unerhittlich — Ich
nehme mir die Freyheit eine Fürbitte für ihre Loslassung und heimsendung einzulegen. Sie
werden mich als einen eben so unbarmherzigen
Treiber und Presser erfahren, wie Sie ein zurückhaltender und ausschiebender Erfüller sind.

Ich überlaffe es Ihnen, und ich hoffe nicht, daß Ihnen diese Arbeit beschwerlich senn wird, aus Freundschaft fur mich und Gefälligkeit gegen Ihren jungen herrn, Roten und Kreuze zu meinen Briefen zu machen, als Dollmetscher und Kunstrichter mit meinen Einfällen und Schreibart umzugehen.

So toll Ihnen auch der Eingang meines Briefwechsels vorsommen mag, so könnte doch vielleicht derselbe mit der Zeit klüger werden, und ein Zusammenhang wie von ungefähr darin entstehen, wenn ich einigen Benstand von Ihrem Jüngling erhalte. Werden Sie also so gütig senn, selbige lieber selbst aufzuheben—auf allen Fall, daß ich weiter käme, als ich jest noch absehe.

Bleiben Sie nur genau ben den Puncten, Die ich mir ausgebeten. Ich will mir gern da-

für diejenigen Gesethe gefallen laffen, benen Siemich unterwerfen wollen.

Es ift mir lieb, daß ich jest geschrieben, weil ich Arbeit bekomme, von der ich nicht weiß, wie lange sie mich beschäftigen wird. Gott wolle mir Rrafte geben, und alle die guten Soffnungen erfüllen, die er uns von weitem zeigt. Er muß und Gutes und Boses tragen helsen; erlosen von der Gefahr des Glückes und fiarten zur Arbeit des Leidens.

Ich bin Gottlob! gefund und zufrieden; und wunfche Ihnen gleichfalls bendes zu fenn.

Was macht mein ehrlicher Baffa? Reben Sie bisweilen von mir? Doch in allen Ehren — benn ich bin auf meinen guten Namen so gärtlich als eine Jungfer; aber zugleich so großmuthig als jener Feldherr gegen das, was im Gezelt gesprochen wird.

## 20. Anben Baron von 93....

Riga, ben 22. Sept. 1758.

Ich werde Sie in diesem Briefe mit der Rachricht eines berühmten Streites unterhalten, der vor ein paar Jahren in Frankreich über die Frage entstand: ob der franzosische Avel eines, Berufs zum Sandel fähig ware? Ein gewisser Abt Coper, der Verfasser einiger moralischen Tändelepen, gab eine Schrift heraus, die den

Litel fuhrte: De la noblesse commerçante. hier find die hauptbegriffe berfelben.

Der Adel in Franfreich hat das Borurtheil, daß nur zwen Stande mit der Ehre beffelben beffeben fonnen. Miles aut Clerus finb bie gebahnten Bege , um ein Glud ju machen , wie es oftere bie letten Entichließungen ber Berzweiflung find. Diefe beiben Stande, welche eigentlich auf Unfoften bes Staats leben , und bon den Reichthumern deffelben unterhalten werden muffen, haben nicht Stellen genug im Berhaltniß bes gangen Abels überhaupt, und bes durftigern unter bemfelben besonders. Ein Uebermuchs dieser beiden Mefte entvolfert ein Land, und erschöpft die öffentlichen Ginfunfte beffelben. Man vergleiche hingegen den großen Einfluß des Ranfhandels auf die Starte, bas Glud und den Ruhm einer folden Monarchie, als Rranfreich wegen feiner Lage an der See, feines fruchtbaren Bodens, feines Umfanges. feines Intereffe mit den Rachbaren deffelben ift: fo wird die Ehre, die Macht, ber Glang und Ueberfing, die durch den Sandel diefer Monardie zuwachsen muffen, die Begriffe und Triebe ber Ehre in ihrem Abel beffer bestimmen. hat der Umfang zweper Meere, beren Wellent an euern Ufern brullen , nicht mehr Gefahren, um euern Muth zu üben, als das größte Schlacht. feld? Sat die Rube, womit ein nublicher Rauf.

mann Unternehmungen und Unterhandlungen amifchen den Bedurfniffen ganger Familien, Stadte und Nationen entwirft , und feinen Gewinn baben berechnet, nicht mehr Reig, als Die unfruchtbare Muße und die vom Aberglauben oftere erbettelte Ueppigfeit eines Rlofterlebens? Ift es nicht mehr Ehre und Luft, die Wirthschaft und den Rugen großer Baarenlager und Capitalien ju giehen, und ift es nicht Bauernftolz, eure Uhnen, eure verwunschten Schlöffer dem Berdienft und der reinlichen Pract eines Sandelsmannes entgegenzuseten, menn ihr euch nicht fcamt, felbft euer Bieh und Merndte ju Markte ju fuhren? Seht den Adel in England an, fahrt ber Br. Coper fort; ber Bruder eines Abgefandten an unferm hofe lernte ju gleicher Zeit in Amfterbam aus. Die Gefchichte und die tagliche Erfahrung, Rlugheit und Roth , die Ehre eures Adels und die Unmöglichkeit, denfelben ohne Mittel zu behaupten , bas Baterland und eure bauslichen Uniflande ruden dem frangofischen Adel die Thorbeit und ben Ochaden feines Borurtheils gegen ben Sandel vor.

Der Berfasser dieser Schrift, von dessen Grunden und Denkungsart ich Ihnen hier eine kleine Probe mitgetheilt, machte so viel Aufsehen, daß er sich genothigt sah, im vorigen Jahre ein Développement et Désense du Sys-

stème de Noblesse commerçante in zwen Thete ten herauszugeben, die mir noch nicht zu Handen gekommen.

Unter der Menge von Abhandlungen, ju denen gegenwärtige Unlaß gegeben, will ich nur 3 anfthren. La noblesse militaire, ou le patriote français, die Aufschrift erklart ben Inbalt : fie bat den Rebler und den Edel der Declamation, und ift ihres Verfaffers unwurbig, wenn es ber Chevalier d'Arc fenn follte, beffen Lettres d'Osman ich Ihrer funftigen Reigung zu lefen sowohl, als Ihrem Geschmad empfehlen mochte. Die zweite ift La noblesse oisive, bon ber ich Ihnen nichts zu fagen weiß. Die lette heißt : la noblesse commerçable, ou ubiquiste, worin ber Ginfall, den Adel felbit an einer Waare ju machen, und die Abnen, wie bas Papiergeld, mit Wucher circuliren zu laffen, mit einem munteren und leichtfertigen Wife von allen moglichen Seiten gedrebet und gewendet wird. - Es ift eine Mobe bes jenigen Alters, über ben Sandel fo philosophisch und mathematisch zu benfen, als Rewton über Die Erscheinungen der Ratur, und Fontenelle aber'die Wirbel des Descartes. Einzelne Menfcen und gange Gefellichaften und Gefchlechter berfelben find gleichem Bahn unterworfen. In der Rabel bom Onte lefen wir die trene Gefcicte unferer Erfenntniß und unfere Glude,

Kegypten, Carthago und Rom find untergegangen. Der Eroberungsgeist hat seinen Zeitlauf gehabt; die im Finstern schleichende Pesillenz eines Macchiavell hat sich selbst verrathen; wie weit die heutige Staatskunst durch die Grundssäpe der Wirthschaft und die Rechnungen der Kinanzen kommen mochte, wird die Zeit lehren. Die beste Kunst zu regieren gründet sich, wie die Beredtsamkeit, auf die Sittenlehre. Alle Entwürfe hingegen der herrschsucht entspringen aus einer Lüsternheit nach verbotenen Früchten, die den Saamen des Unterganges mit sich führen.

Unfere Erziehung muß nach bem herrschenben Geschmacke ber Zeit, des Landes und des Standes, zu benen wir gehören, eingerichtet werden; dieser herrschende Geschmack muß aber durch gesunde Einsichten und edle Gesinnungen geläutert werden.

Die Frage also, die ich Ihnen vorgelegt, ist unserer Untersuchung wurdig. Der Inhalt bes gegenwätigen Briefes zeigt, daß der Abel so gut als andere Stände seinen Beruf habe, daß verselbe gleichfalls Unwissenheit und Borurtheilen aufgeopfert wird; daß die Wirkungen davon unter verschiedenen Völkern gleichfalls so verschieden find, als die Denkungsart des englischen und französischen Abels in Ansehung des Handels. Die Verdienste eines spanischen Edelmannes

find lange auf eine romanhafte Liebestitterschaft und eine Reigung für Guitarre eingeschränkt gewesen; des Polen Adel besteht mit der Liveren und dem Pfluge. Zweifeln Sie also nicht, daß sich etwas Gründliches, wenigstens zu unferer Anwendung, über meine Aufgabe denken und sagen ließe. Lassen Sie sich durch gegen-genwärtige Anwerkungen dazu aufmuntern.

#### 21. An benfelben.

Riga, ben 4ten October 1758.

Fehlt es Ihnen, lieber herr Baron, an Luft oder Derz, zu denken? Sind der Stand und das Vaterland, zu dem Sie gehören, der Mühe nicht, werth, einige Betrachtungen oder Unterfuchungen darüber anzustellen? Siebt es keine Pflichten, die aus diesen doppelten Verhältnissen unserer Geburt hersließen? Doer wollen wir solche nicht wissen, damit wir mit desto mehe Ruhe selbige aus den Augen segen, oder ihnen entgegen handeln können?

Verzeihen Sie diesen ungeduldigen Ausbruch meinem Schreibepulte. Ich muß feit einigen Tagen ein ziemlich starkes Flußfieber auf dem Bette abwarten. Es fangt sich Gott lob! an zur Besserung anzulassen, und ich mache den Versuch, ob ich schon die Feder für die lange Weile hin und herführen fann.

Laffen Sie fich, mein herr Baron, bent Bamann's Schriften, Ib. I. 20

Sowung nicht befremben, ben ich meinem Brief, wechsel gegeben habe. Brauchen Sie nicht die Ausflucht gegen mich, daß Sie demselben noch nicht gewachsen sind. Ein guter Borfanger zicht mit Fleiß seine Stimme einen halben Ton höher, weil er aus der Erfahrung weiß, daß seine Gemeinde geneigt ift, zu tief herunter zu finfen.

Erlauben Sie mir, Sie an ein hauslich Bepfviel ju erinnern, um Ihnen dadurch meine Menning befto beutlicher ju machen. bas gnabige Fraulein noch auf ben Armen ihter Barterin getragen wurde, erfuchte fie burch einen Wint Ihren Berrn Bruder, in ibrem Damen einen fleinen Brief ju fchreiben. bediente fich darin ihrer felbft gemachten Sprache und abmte ihre willführlichen Worter und Die Idiotismen ber erften Rindheit fo gut als moglich nach. Fragen Sie ihn, wenn er jest im Ramen feiner Fraulein Ochwester ichreiben follte, ob er feine Schreibart nicht fo einrichten wurde, daß man fie nach felbiger einige Jahre alter beurtheilen murbe, als fie wirt. lich ist.

So lange Rinder noch nicht reben fonnen, läßt man fich zu ihrer angenommenen Sprache herunter. Diese Gefälligkeit hort aber auf, sobald fie recht reben lernen sollen. Sen diese Bewandtniß hat es mit beim Denken. Sie

find schon in dem Alter, tieber herr Baron, wo man Ihrem Verstande zumuthen kann, sich ein wenig auszustrecken, und daß Ah so sage, mit selbigem auf die Zehen zu stehen, um das zu erreichen, was man Ihnen vorbält.

Ich kann Ihnen diese Uebung besto sicherter geben, da Sie das Glud haben, einen Dofmeister zu genießen, dem nicht nur seine Einsichten, sondern auch die Sympathie unsserer Gesinnung den Schlüssel zu meinen Briessen mittheilen, der Unpartheplichkeit und Freundsschaft genug gegen Sie und mich hegt, um die Lücken meiner Gedonken auszusüssen, die Schwäche meiner Urtheile und Einfälle auszuschen, und selbst über die Fehler meiner Schreibart Erinnerungen zu machen. Sie wissen, daß ich im Fall der Noth mich gern dazu brauche, mein eigener Kunstrichter zu seyn.

Arbeiten Sie also, so viel Sie können, an der Aufgabe, die ich Ihnen vorgelegt. Bon ihrer Austösung könnte vielleicht der Plan meiner übrigen Briefe abhängen. Ein wenig Borrath habe ich in meinem letteren Schreiben Ihnen an die Hand gegeben. Es war ein Auszug eines fremden Schriftstellers, deffen Gedanken ich Ihnen mitgetheilt, deren Wahre heit und Laft ich aber nicht auf mich genoms men.

Sind darin Dinge, die den curlandischen Abel eben so sehr als den französischen tressen, so ist es nicht meine Schuld. Sollte der erstere wohl ein sistlicheres Ohr haben, oder empfindlicher über den Fleck der Ehre als der letztere denfen? Dann würde es nicht rathsam senn, in Eurland dasjenige zu übersehen, was ein Pahst Pius II. in seinen Werfen hat überden Ubel überhaupt einsließen lassen.

Genug für einen Kranken. Ich fage Ihnen noch dieß als eine vorläufige Anmerkung, daß fein vernünftiger Mensch ein Bilderftürmer der in der Welt eingeführten Vorurtheile ist; daß er die Nothwendigkeit, den Werth und Rußen derfelben erkennt, und felbst von den Wisbrauchen in ihrer Anwendung mit Anstand und Mäßigkeit denkt, redet und schreibt.

Entschuldigen Sie die Annzeln biefes Briefes, und laffen Sie den Berfaffer beffelben Ihrem geneigten Andenken empfohlen fepn.

#### 22. Xn beffen Bruber.

Riga, ben 4. Det. 1758.

Mein lieber Baron, Apollo surem vellit, fagt ein edmischer Dichter. Das heißt nicht: Apollo fragt fich hinter die Ohren. Solche Sitten laffen fich an einem ehrlichen Bauer, einem franken Brieffieller, ober unachtsamen

Schuler übersehen; schiefen sich aber für keinen Apollo aurem vellit, heißt: Apollo zupft ben Dichter benm Ohr. Ift benn dieß artiger? werden Sie sagen. Sie haben freylich nicht ganz unrecht. Ift aber Apoll allein zu tadeln, wenn es der Poet darnach macht? Diese Leute, ich menne die Poeten, haben ben ihren großen Gaben auch ihre lieben Mängel. Sie sind zerstreut, gutherzig in ihren Versprechzungen, aber auch vergessen, sie zu erfüllen — Rönnen Sie es nun dem Apoll verargen, wenn er ein wenig vertraut mit seinen Freunden umzehen muß?

Wollen Sie wohl fo gut fenn und im Ramen bes Apollo, aber auf eine liebreichere Urt, Ihren Beren Bruder fragen : warum er mir mit diefer Gelegenheit nicht den Topf mit honig geschickt, ju bem er mir ben Mund in Grunhof mafferig gemacht hat? Apoll wird fich rachen und ihm feine Gingebung ju ben Briefen verfagen, die er mir schuldig ift. wird ihn durch mich guchtigen, und mir anfatt Sußigfeiten , berbe und bittere Borte einflufern. 3d werde ihm wider meinen Billen gehorchen muffen, und Ihr herr Bruder wird feben, mit wem er es ju thun hat. Upoll mos ge fich felbft fur Ihre gute Unterhandlung in biefer Sache, mein lieber Baron, gegen Sie erfenntlich und gefällig bezeigen! Die Bilbfaule der schönen Runfte und Biffenschaften führtfeinen Namen.

23. In G. Einbner, nach Granbof. Riga, im October 1758.

Sie wollen bes hobbes Werke lefen ; ich habe fie nicht, und wenn ich folche hatte, fo wurde ich ein Bebenfen tragen, fie Ihnen mitzutheilen. Wie wenig wollen Sie fich burch mein Benfviel marnen laffen? Gie werben ben Schaben bavon tiefer als ich empfinden , und er wird ben Ihnen vielleicht ichwerer ju erfeten fenn. Sie haben ein großer Genie, bas Sie iconen muffen, und das weniger fremden Bufas nothig hat, als ich. Gie baben einen ftarferen Beruf und gezeichnetere Gaben zu einem Umte und zu einem offentlichen Stande, als ich habe. Boren Sie, wenn es moglich ift, Sie aus bem Schlummer Ihrer Sppochondrie ju ermuntern. Ochonen Gie Ihre Gefundheit -- bieß ift eine Pflicht, ju beren Erfenntnig und Ausubung Sie feinen Leviathan nothia haben; von der die jebige Anwendung 96. rer Gelbit und ber funftige Gebrauch Ihres Lebens und der Bucher Ihrer Pfunde abhangt. Ersparen Sie fich die Mube bes Grabens, und ben Aufwand eines Tuches - nehmen Sie zur Wechselbank Ihre Zuflucht, wo wir all das unfrige anbringen und umfegen konnen.

Denfen Sie an Ihren Beruf; benten Sie, daß Sie einen zwiefachen haben. Saft bu mich lieb ? Weibe meine gammer. Haft du mich lieb? Saft bu mich lieb? Beibe meine Schafe, weibe meine Schafe. Wem viel vergeben ift, liebt viel. Socrates vergaß mitten unter ben Wirkungen bes Gifts, die ihn ju lahmen anfingen , bes Sahns nicht , welchen er dem Meftulap ju opfern versprochen hatte. Dente an ben, beffen Gefrahe bich an meine Berleugnung erinnerte, und an ben Blick ber Liebe, ber bein Berg ichmolz. Thun Sie alles basjenige, was zu Ihrer Pflicht gehört? Woher entflehen alle die Lufte nach fremden Gewächsen das Murren bes Bolfs - - ?

Ich fomme Ihnen vielleicht allzu gerecht und allzuweise vor — Sigen aber die Pharister selbst nicht auf Moses Stuhl, und gesetzt, ich strafte mich jett selbst, hort dassenige, was ich Ihnen sage, auf, wahr und recht zu senn? Sagen Sie also nicht in Ihrem Herzen zu mir: Arzt hilf dir selber! — An dieser Krankbeit sterben alle Aerzte, und der größte litt diesen Borwurf auf seinem Siechbette, dem Kreuz. Thu das hier, auf diesem Grund und Boden, was man in Capernaum von dir erzählte. Laßt uns arm werden — Wittwen werden — wie Naeman den Rath eines Dienstmädchens nicht für gering achten, um eis

ne Reise zu thun, ben Rath unserer Unteren nicht für zu schlecht, um den Jordan zu besschen. Ift es was großes, was der Prophet von uns fordert? Ift es eine Lüge, was der Apostel sagt, daß alles Roth — ja Schaden ist? hat es Moses jemals gereut, die Schmach seines Volks für die Weisheit und Ehre in Nesappten vertauscht zu haben?

Fragen Sie den gelehrten henmann, was Kantippe für eine Frau war? Um in diefer Ber-fleidung einen Freund ju beurtheilen, fühlen Sie sich recht nach dem Puls — Berzeihen Sie mir, ich rede in lauter Brocken an Sie,

an benen Gie wiederfauen mogen.

Gott hat mir Duge und Rube geschenft. Ich suche die Zeit, die ich jest habe, wie ein Altflicker anzuwenden. 3mo Stunden find bisber fur mich befest gewesen, bavon ich eine wieder verloren. Die erfte war gewidmet, ein Rind lefen ju lehren, die andere einen jungen Meniden , den ich als meinen Freund und Bruber ausebe, ein wenig frangofisch. Ich babe ben letten jest nur, und habe die hoffnung. das erfte wieder ju befommen, und will, fo bald ich mit Gottes Sulfe wieder ausgeben fann, einen Befuch thun, darum ju betteln, daß man es mir bochftens ein paar Stunden bes Tages wieder anvertraut. Wollen Gie mir glauben baß ich gange halbe Stunden berum geben fann,

um mich zu den Lectionen, welche die möglichst seichtesten sind, vorzubereiten und nachzuberreiten, daß ich so sage?

Sie werden mich verstehen und so viel das von als nothig anwenden auf das, was ich sa gen will. Als ein Freund von Ihnen erlaube ich mir gegenwärtige Frenheiten, und suche die Worwurfe einer Naseweisheit zu mildern. Als mein Nachfolger ben denjenigen Kindern, die ich ehemals gehabt, werden Sie das Spiel, das ich mit ihnen angefangen, nicht auf die strengste Art wie einen Vorwiß um ganz fremsde Dinge beurtheilen können.

## 24. An feinen Bater.

Riga, ben 8ten Detober 1758.

Ich muniche und hoffe, daß Sie fich gefund und zufrieden befinden. Gott erhalte oder fchente Ihnen beibes nach feinem guadigen Willen.

Mein Bruder wird jest schon unterwegs senn. Sie beten, herzlich geliebtester Vater, für ihn, und ich auch. Im Namen desjenigen, der uns geliebt hat, ehe der Welt Grund gelegt war, und sein Wort beym Abschiede von sich gab, ben uns zu sepn bis an das Ende derselben, wird uns alles gewährt, und über unser Bitten überschwenglich mehr zugestanden.

Ich febne mich recht, meinen Bruder bald

unter Sanden habe, so will ich selbige gegen vie Zeit seiner Ankunft aufzuräumen suchen, damit ich das Vergnügen darüber mit desto mehr Seschmack und Muße genießen kann. Er wird ben dem drn. Rector Lindner logiren; das einzige Hans, das ich hier sehe. Die Liebe meiner Freunde ist mir ein so süßer und reicher Segen, daß ich nicht mehr Befanntschaften verlange, geschweige suche. Mein lieber Christoph Berens aus Petersburg sehlt uns noch; Gott wolle ihn gleichfalls bald in unsere Arme werfen.

Gott segne und erhalte Sie, herzlich geliebtester Bater. Ift es sein Wille, so sehen wir uns noch. In Ihrer jetigen Einsamkeit werden Sie die Gnade seiner Gemeinschaft, seiner vertraulichen Gegenwart, und den Segen seiner Einwohnung mehr als jemals schmechen und erfahren können. Wie entbehrlich, wie überlästig ist uns die Welt, selbst dassenige, was sonst unserer Schoßtind in derselben gewesen, wenn dieser hohe Gast einen Blick der Zusriedenheit mit unserer Bewirthung, so kummerlich sie auch ist, uns sehen läst! Ich kusse. Ihnen mit kindlicher Ehrerbietung die Hande.

#### 25. An ben Baron von 28. . .

Riga, im October 1758.

Sutiger herr Baron, Ich danke Ihnen für die Gefälligkeit, womit Sie fich zu meinen Einfällen bequemen. Da ich mir Ihren Ruben zum Endzweck unseres Briefwechsels geseht, so werden Sie mir eine frene Beurtheilung desjenigen Schreibens, das ich die Ehre gehabt von Ihnen zu erhalten, nicht übel deuten konnen.

Erlauben Sie mir, lieber herr Baron, ben bem Aenkerlichen ben Anfang zu machen. Dieß ist das leichteste und einfachste ben einem Briefe; ber Wohlstand und der Gebrauch hat darin eine gewisse Ordnung eingeführt, worin wir nicht unwissend noch nachläsig senn musten. Nach diesem handwerksleisten und Schlendrian allein zu schreiben, ist aber mehr Schulfüchsteren denn Wissenschaft. Der gute Geschmack besieht sehr oft in der bloßen Geschicklicheit, Ausnahmen von Regeln anzubringen zu wissen; und es gehört zu Ihrem Stande, sich ben Zeiten zu einem seinen Urtheil im Anskändigen und in Uchtsamseiten zu gewöhnen.

Wenn fich ber Inhalt meiner Briefe, und ber vertrauliche, offenherzige, freundschaftliche Ton, in dem ich mir vorgenommen, Ihnen zu schreiben, mit dem formlichen Zwange und Zuschnitte ber Eurialien zusammen reimte, so wurde ich ein Muster von Ihnen nehmen. Jest muß ich selbiges aber zu Ihrem und meinem Nachtheil auslegen. Entweder Sie sind zu steif, sich in die unschuldige Frenheit und Ungebundenheit zu schiefen, in der ich mit Ihnen umgehen will, oder Sie haben mir einen kunklichen Borwurf daraus machen wollen, daß ich mir selbige gegen Sie herausnehme, und ohne rechte Titel, auch viel zu hoch nach meinem Stande, meine Briefe an Sie anfange; oder Sie wollen mir einen kleinen Betrug spielen, um mich die Kurze Ihres Schreibens nicht merken zu lassen.

Ich babe Ihnen schon gesagt, daß die Sprache, Die wir in unfern Briefen mit einander fuhren wollen, fich nicht ju den Schaugerichten gebrechfelter boffichfeiten ichide. Gie follen ein Beufpiel davon aus den erften Bei-Jen Ibres eigenen Briefes baben. bochedelgeborner herr wohl vermuthend, mit einer Nachricht von offenem Munde angeredet zu werben? Ich traue Ihnen so viel Geschmack au, bas barin liegende Difberbaltniß empfinben au fonnen. Diefer Einfall murbe feine rechte Stelle gebabt baben , wenn er auf einen: Mein herr, oder auch : Werther Freund, gefolgt mare. In bem Mangel eines folden Urtheils und Empfindlichfeit über bas Anftandige liegt ber Grund, bag man einem Ochmeich

ler und bloß höflichen Menschen so selten eine gute Lebenbart zuschreiben kann. Wer wird nach den Schönheiten des Wiges und der Beredsamkeit auf Stempel Papier suchen?

Jest fomme ich auf Ihr Schreiben felbft, und muß mich gleich Anfangs barüber beschweren, daß Gie mir ju boch fcbreiben. Ungeach. tet aller meiner Mube ift es mir nicht moglich gewesen, Sie ju verfteben , wenn Sie jur Entschuldigung Ihres Stillschweigens einen Schlag anführen, ber anders wohin traf, als Die fiche porftellten. Ich weiß nicht ein les bendig Bort bon bem , mas Gie mir hiemit fagen wollen. Sie wollen mir entweder Abfichten und Bedanken aufburden, die mir niemals in ben Sinn gefommen, oder fich vor ber Zeit in wißigen Wendungen uben. Bas bie erfteren anbetrifft, fo werben Gie fo gutig fenn, mir immer die beften und unichuldigften gugutrauen, befonders gegen Sie, lieber Berr Baron; mas die lete teren anbetrifft, fo glauben Gie nicht, baß Die Gute einer Schreibart, hauptsächlich in Briefen , darin besteht. Deutlichfeit , Ginfalt des Ausdruckes, Zusammenbang find mehr werth als dren feltene Worte und noch einmal fo viel finnreiche Einfalle. Bas fur ein Aufbeben machen Sie mir bon einer Oonlfuchseren, die man analpfiren nennt? Gie geben mir ben biefer Gelegenheit die Ehre, mich

einen Freund'zu nennen, feben mich als einen Burgen fur den Ruten diefer Uebung an , und ich als ein Kreund foll besto mehr Untrieb fenn, bem Unalpfiren ju folgen. In allem bem ift meber rein beutich noch ein rechter Ginn. Enb. lich beißt es: Meine Mennung ift - - und anftatt berfelben fommt ein fleines rundes Unbing jum Borschein, bas man, wo ich nicht irre, eine Definition nennt. Und mit biefem Gerippe von einer Maus, (Sie wiffen, baß iener freischende Berg eine bervorbrachte, die menigstens Fleisch und Kell hatte,) ift die Frage beantwortet, worin der Beruf bestehe? Das übrige, mas Sie mir fagen, lauft auf entferntere Betrachtungen hinaus, bavon einige eine fo trosige Miene baben, als des Euclibes Axiomata und Theoremata. Uns Schulmeiftern muffen Gie ein wenig Gelehrfamfeit und ben Gebrauch ber Aunstworter eber als fich felbft erlauben. - Wer mit hintanfegung feines Berufes fich um frembe Sachen befummert, kann leicht lächerlich oder lafterbaft werden: ober kann fich leicht lächerlich und unglucklich machen. Das Wort "abscheulich" ift zu bart. - Das erfte traf einen Ubt St. Pierre - 3ch habe weniges von feinen Schriften gelefen, weiß aber , baß felbft Staatsmanner mit Bescheidenheit und Sochachtung von feinent herzen geurtheilt haben ; baher murde ich mich

unbestimmter ausdrücken, und lieber sagen: Das erste soll an einem Abt eingetroffen senn — bas lette an einem andern Gelehrten, bessen Name mir jett nicht benfällt, der aber vor seinem Ende ein Distichon hinterließ, worin er die Lehre gab: Fuge Polypragmosynen. Ich habe nicht mehr Raum, muß daher abbrechen. Entschuldigen Sie meine frene Benttheilung, und sehen Sie solche als eine Wirskung der Kreundschaft an.

## 26. Un G. G. Binbner nach Granhof.

Riga, im Dctober 1758. Mein Bruber und Freund Baffa baben Thee mit mir getrunfen. Der erfte batte nicht Beit ju fcreiben. Der herr Rector, ber niemand beleidigen will, hat ihn rechtschaffen die Runde gehen laffen. Ich bin mit alle bem febr zufrieben, wenn es mir auch als überfluffig vorfommen follte. Er lernt doch feine Oberen fennen, und fann badurch vielleicht einen funftigen Bortheil gieben, an ben unfer bestgefinnter Freund jest felbft nicht benfen mag. Gott wird meinem Bruder gnadig fenn und ihm alles jum Beffen bienen laffen. Unfere eigenen Fehler und bie Rebler anderer find ofters ein Grund bon unferm Glud; fo wie wir bisweilen fo fehr burch unfere Gelbstliebe als Freundschaft anderer gezüchtigt und gepruft merben muffen.

Freund Bassa lebt hier mit mehr Berdruß als Vergnügen, weil er seine Waaren nicht ansbringen kann. Gott hat mir Snade gegeben, auch mit ihm richtig zu machen. Um wie viel Pfund mein Herz badurch leichter geworden, mögen Sie selbst berechnen — Ich sehe von meinen Wünschen einen nach dem andern in Erfüllung gehen, ohne selbst das Wunderbare barin begreisen zu können. Die Thränensaat einer Nacht verwandelt sich öfters in ein Erndte und Weinleselied des darauf folgenden Morgens.

Ich will mich einmal dumm anstellen, oder ein wenig blobsinnig, und die Schmeichelepen, die Sie mir in Ansehung meiner Briefe machen, nach dem Buchstaben nehmen. Nach dieser Voraussehung geht es füglich an, Sie um die Prüfung! meines letten Packs ein wenig zu ersuchen. Ich habe Kinder, Eltern und Hofmeister vor Augen gehabt, und mich selbst nicht vergessen. Dies wären vier Seiten, nach denen Sie solche in Augenschein nehmen mussen, um meinen ganzen Entwurf zu übersehen.

Daß "mein Schlag anders wohin getroffen" — Der Verstand dieses Einfalls ist mir nicht entwischt; ich fann Ihrem jungen herrn noch nicht die Starke zutrauen, in wenig Worten so viel zu sagen. Weine Mube,

fie an errathen, ist mir schlecht vergolten morben. Unstatt biefe Einbildung aus dem Ginn und ber Reber Ihres Junglings auszureben, nehmen Sie an felbiger Untheil und bestärfen ibn auf eine feine und wisige Art barin. Das beißt ein Rind ber Sconheit wegen ichielen au lebren. Ich habe mich baher fo weitlauftia baben aufbalten muffen, ibm feinen fünftlichen Arrthum an benehmen , der mir Schande macht. und mit meinen Absichten nicht im geringsten befteben fann.

Ich habe nicht den Vorsat gehabt so viel Philosophie ju verschwenden, und fast über meine Rrafte und Reigung ben zweiten Brief geschrieben. Ihr Ton hat mich dazu verfübrt.

Sentimens ben Kindern berauszuhringen bie Bebammen . Runfte , die Bildhauergriffe , welche Socrates bon seinen zwen Eltern vermuthlich abgestoblen - Diest muß immer ber Endamed unferes Umtes fenn, und wir muffen dieß mit eben fo viel Demuth und Gelbftperleugnung treiben, als er die Beltweisbeit -

. Daß alle Sprunge nichts helfen, um Rinder zu lehren , wiffen Sie aus ber Erfahrung. Daß fie unfere Lebrer find, und wir bon ibnen lernen muffen, werden Sie je langer je mehr finden. Wenn folde nichts von uns les 21

nen wollen noch können, so liegt allemal die Schuld an uns, weil wir so ungelehrig oder so stumps sind, sie nicht in der rechten Lage anzugreisen. Je mehr ich mich selbst in Aussehung des jüngsten Herrn untersuche, je mehr sinde ich, das die Schuld an mir gelegen. Ich möchte Ihnen anrathen, dasjenige auszuführen, was ich Ihnen hier vorschlage. Sie werden auf manche Entdeckung kommen ——

Sewohnen Sie Ihren jungen herrn, so viel Sie können, an eine bescheidene Sprache. Der entscheidende, zwersichtliche Lon gehört nur für Sophisten. "Meine Rennung ist: Ein Beruf ift ze." Er muß weder romische Gesese noch italianische Concetti schreiben lernen. Fast nicht ein einziger Period, der nicht das harte der exsteren und das gedrehte und gewundene der and bern an sich hat.

Ihre Aufnahme und der Gebrauch dieser Anmerkungen wird mich so oder so bestimmen; ich werde mich duben winden, so gut ich kann. Sie muffen eben so aufrichtig senn, als ich, und mir sichere Data geben — nach denen ich mich gerne bequemen will.

Ich habe ben meinem Urtheil das Confilium des lieben herrn Bruders zu hulfe genommen, weil ich meinen eigenen Geschmack für zu eigensinnig halte: Er schien mehrentheits sleicher Meynung mit mir zu senn. Erfahrun-

(C.,

gen, beren Eindrucke ben mir tief senn mussen, und deren Benspiele mir noch immer gegenwärtig sind, sollten mich vielleicht behutsamer machen. Ich halte Sie für gesetzter und
gründlicher, als daß Sie gegen mich zurückhalten sollten. Falls Ihnen meine ganze Arbeit
als eine Frucht des Eigendunkels vorkommt,
falls Sie an der Wendung derselben zu viel
Antheil nehmen sollten, so sagen Sie mir es.
Ich werde für diese Probe Ihrer Freundschaft
Ihnen verbindlich senn und auf eine Art abbrechen, die Ihnen alle Genugthuung schaffen
soll.

## 27. Anben Baron pon 23. . .

Riga, ben 17ten Oct. 1758.

Mein lieber herr Baron, Es heißt in bem berühmten Autore classico, auf beffen Befannt, schaft fich ber kleine herr Bruber freuet:

Wie graufam ift ber wilbe Bar, Wenn er vom honigbaum tommt her.

Sie wandern fich vielleicht, warum der Bar so viel Geschmack am honig hat. Wie kann ich Ihnen das nun sagen, da ich nicht einmal von meinem eigenen daran, Ihnen Red und Antwort geben konnte? Bielleicht braucht seine Zunge diese Erquickung deswegen, weile man erzählt, daß seine Jungen so unsörmlich zur Welt kommen, daß er nothig hat selbige

erst durch das lecken zu bilden. Ben dieser Gelegenheit fallt mir ein Mährchen von einer Barin ein, die sich mehr Mühe gab, als sich eine Mutter von diesem Geschlecht jemals gezgeben. Endlich verging ihr die Geduld, und sie sprach zu dem kleinen lebenden Klumpen von Kinde, das vor ihr lag: Geh, Unart, wenn ich mir auch an Dir die Junge aus dem Schlunde lecke, so wirst Du doch niemals so artig als ein Uffe werden.

Um nichts umfonft ju boren und ju feben', fuche ich aus jeder Sache, die mir borfommt, etwas zu lernen und einen Ruten fut mich baraus ju gieben. Rachbem ich mich alfo lange genng gefragt hatte, wie ich biefe fleine Rabel auf mich felbst anwenden mochte, gab ich mir endlich folgende Antwort : Du wurdeft nicht fluger als biese Barin handeln, wenn Du die Ranhigfeit und Unformlichkeiten beines Raturells zu verwandeln dich bemuben wollteft. Es wurde mir niemals gelingen, den murrifcen Ernft meiner Bernunft in ben gaufeln. ben Wit eines Stuters umzugießen. Lag biejenigen, die ju ben Sofen großer herren geboren find, weiche und feidene Rleider tragen; berjenige, welcher ju einem Prediger in ber White berufen ift; mus fich in Rameelhaare fleiben und von Seuschrecken und wildem Donig leben.

Berben Sie es auch so machen, wie ich, mein lieber Baron, und mir dassenige mittheilen, was Sie für sich selbst aus meinem Mahrchen für eine Sittenlehre gesogen haben? Sie wusten ehemals einige Berse, in denen Sie sich anheischig machten die Bienen nachandhmen:

D mocht' ich boch wie ihr, geliebte Bienen, finn An innerm Geiste groß, obschon am Körper klein zo. Da Sie sich so breist an die gnädige Grä, sin gewandt haben, um die Vergessenheit Ihres Versprechens gut zu machen, so werden Sie so gut senn, auch die Entschuldigung dieser Frenheit auf sich zu nehmen, und meinen unterthänigen Danf für die Herunterlassung zu unsern kleinen Angelegenheiten, in meinem Namen mit aller Ebrsurcht bekennen.

#### 28. An ben Baron von B...

Riga, ben 28. Oct. 1758.

Lieber herr Baron, Ich weiß die Zufriebenheit mit Ihrem lesten Briefe nicht beffer andzudrücken, als durch eine geschwinde Beantwortung deffelben. Wegen der Aufnahme meines lesten Pack bin ich etwas besorgt gewesen, weil ich weiß, daß man mit den besten Absichten zuweilen in der Art, selbige zu erreichen, sehr ungeschickt oder unglücklich seyn kann. Sie werden wohl thun, fich immer zu erinnern, daß Sie, vermöge Ihres Standes, Gott, dem Rächsten und fich selbst Pflichten schuldig find, und in die Ausübung derselben Ihren Chrgeiz und Ihre Wollust segen.

Ich habe Sie erfucht , lieber herr Baron, Die zwen Briefe ins Reine gu fchreiben, mit Berbefferung meiner Behler, und mir felbige mit Ihrer Unterschrift juguschicken, falls Sie folche derfelben nicht fur unwurdig erfennen, und bitte Sie nochmals barum, weil ich Ihnen von biefer Dube einigen Rugen verfprechen fann. Sie werden barin auf eine reine Rechtschreibung feben , und Ihre Sand fo abgumeffen fuchen, daß Sie mit jedem auf eis nem halben Bogen auskommen , wie ich es gethan. Die Frage vom Beruf mochte jest gu unferer Materie hinlanglich erfchopft fenn. Wir wollen alfo auf den Edelmann jest fommen, und ich erwarte davon Ihre Gedanfen nach Gelegenheit, wenn Sie mit der erfteren Arbeit fertig find, namlich, die beiden erften abinfdreiben.

Namen und Ort mit deutschen Buchfaben. Der Monat Rovember wird mit feinem w geschrieben, sondern mit einem v. Sollten wir nicht schon lange über dergleichen Kleinigfeiten hinweg senn? Und wird es uns nicht leicht werden, benfen zu lernen, so bald wir im

Stande fepn werden, aufmerkfam ju fepn? Was können wir von unferm Berstande fordern, wenn uns unfere Sinne nicht einmal gehören? Dies fe dren Fragen lassen Sie sich nicht umfonst gesschehen. Sie füllen das übrige Leere meines Briefes aus.

Ift es ein blofer Gebachtnif grrthum, ober haben Sie Urfachen, von ber gewöhnlichen Rechtschreibung bes Wortes ubergengen abzugeben, welches ben Ihnen überzeigen ausfieht. Wir haben zwen Worter im Deutschen, Die einen fehr abnlichen laut haben, in der Bedentung und Buchstabierung aber unterschieden find. Beigen, wenn es die Handlung eines Fingers, ber bavon auch feinen Ramen führt, und bie Berrichtung eines Theils von ber Bahlicheibe einer Uhr bedeutet, wird mit dem i gefchrieben. Beugen aber, wenn es die Aussage eines Menfcben, ber etwas gefehen ober gehort, in fich. folieft, mit einem u. Wir werben am beften thun, wenn wir es ben bem Alten bewenden laffen und bas Wort übergengen von bem lete, teren herleiten. Den ich überzeugen will, muß von meiner Meinung abweichen. Es fommt ale fo auf Grunde an, wie ben Gericht auf Beugen, und wie fern ich meinem Gegner an ber Menge und dem Unfeben berfelben überlegen bin. Es liegt alfo ein febr lehrreiches Bild von ber Art, jemand ju überzeugen, in ber Etymologie dieses Worts. Man sagt aber anch überweisen oder beweisen, wie im lateinischen demonstrare et probare. Ich könnte Ihnen noch
mehr Schulfüchserenen hier sagen, die hieher
nicht gehören. Ich erwarte-die Abschrift so
gut und rein, wie Ihnen möglich. Sie werben sich einen Zeitvertreib daraus machen.

Meinen unterthänigen Respect an Dero gnadige Eltern beiderseits nebst meiner verbindslichen Empfehlung an Dero sammtliches Sochwohlgebornes Geschwister.

29. In G. G. Binbner, nach Grunhof.

Riga, im Rovember 1758.

Geliebtester Freund, Sie erhalten einen jurud, ben ich immer um mich zu haben wunfche. Erinnern Sie sich meiner in Ihren vertrauten Gesprächen, und qualen und lieben Sie sich, wie es zartlichen Cheleuten und Freunden zufommt.

Ich habe Ihnen ungablig viel zu schreiben. Abbitte, Ehrenerklarung und was Sie wollen. Es hat mir an Angst sto wenig als Ihnen selbst gefehlt. Hat es nicht eben dieß unfere Mutter gekostet — und doch waren sie uns gut, so bald wir da waren — ja vergaßen solche, und gaben uns Bruder, die ihnen eben so theuer zu steben kamen. Sie haben selbst schlecht von sich gedacht — Sie find unwillig

auf fich felbft gewesen - baber fommt die Borausfetung in Unfehung meiner. 3ch fenne biefe Redefiguren. Ich unterstand mich nicht so laut als Ihr herr Bruder von dem Briefe des altesten Barons gu benfen, ben ich weder lefen noch verfieben fonnen, baber auch nicht beantworten fann. Er glaubte Salle barin gu finden — ich widersprach ihm, ohne ihn widerlegen gu fonnen. Er machte mir ben Ginwurf einer Polypragmafte, Rafeweisheit, Oberflug. heit und Obergerechtigfeit, eines Sichelgebran. ches auf fremben Meckern - fury alle bie verunnftigen Grunde , die dem David von feinem alteren Bruder geschahen, wie er fich um Dinge befummerte, bie ihn nichts angingen -Sie haben fich durch Ihre lette freundschaft liche Bufdrift gegen Ihren herrn Bruber les gitimirt, und mir Muth und hert eingefioft. Ich danke Ihnen dafür, daß Sie diese Probe meiner Freundschaft ausgehalten haben. Dan fühlt als ein Chrift taglich, was Paulus fagt : auswendig Streit, inwendig Furcht. Die Rinber find da, flagte histias, aber es fehlt an Rraft fie ju gebahren. Er flagte nicht ums fonft, fondern erhielt eine entaucte Liebeserfia. rung , anftatt einer Antwort. Die Gebanten und Empfindungen gittern und beben baring fo mußte ber Prophet die Freude Gottes nach anahmen und finnlich au machen.

Ich bin jest unendlich mehr gedemuthigt durch einen, der mir am nächsten ift. Gott sein und allen gnädig! und vergebe und die Sunden unserer guten Absichten und guten Werke. Es muß ja ——es muß ja Aergerniß kommen. So unvermeiblich dieß ist, so wahr ist das Webe! Gottlob! daß dieser Spieß nicht uns, sondern die Wand trifft. So viel ich auch leis de und noch leiden soll, so lasse er mir den Trost derjenigen Gerechtigkeit, auf welche His ob pochte ——

Ich werde mich so gut schicken, wie ich kann. Sehen Sie auf nichts als auf das Buchkabiren des altesten Barons. Das ist assell Sein eigener Brief ist abscheulich geschrieben, ich mag an den nicht denken. Die Abschieft meines ersten Briefes ist eben so voll Fehler und ohne Unterscheidungszeichen, ohne alles Ausgenmaaß. Da Sie mir jest ein wenig Luft gemacht haben, will ich sehen, wie ich ihm am besten bepkommen kann. Ich weiß noch selbst nicht; so viel weiß ich, daß ich weder schonen noch hinken kann; so viel weiß ich, daß man so am sichersten fährt, wenn es auch noch so schief geht.

Folgen Sie melnem Rath — Laffen Sie Leffing und Rapin liegen. Geben Sie Ihr' Geld, (Krafte und Zeit) nicht für Dinge aus, die kein Brodt find. Gehen Sie zu Ihrer

Theologie jurud, und bleiben Sie in Ihrem Beruf. Der Arbeiter sind wenig und die Erndste ist groß. Hören Sie Jacobs Stimme und lassen Sie sich burch Esaus Hände nicht irre machen. Es steht ben Ihnen mich zu richten — ich mache mir aus dem Urtheil der Menschen nichts, sagt der Apostel. Ich weiß, daß ich mich selbst verdamme — immerhin, wenn es nicht anders senn kann, es kann mir auch nicht schaden; nicht Sie, nicht mein Nächsster, nicht ich selbst, sondern der Herr ist Nichter. So werden wir durch dassenige ausgerichtet, was uns niederschlägt und durch den getrösstet, der uns betrübt.

## 30. An ben Baron von 93....

Riga, im November 1758.

Lieber herr Baron, hier haben Sie bie verlangten Berfe, an deren Biedererinnerung Ihnen scheint gelegen gu fenn:

O mocht' ich, so wie ihr, geliebte Bienen; senn, An innerm Geiste groß, obwohl von Korper Klein? Rocht' ich, so schnell wie ihr, so glücklich im Bes muben,

Der Biffenschaften Feld, so weit es ift, burchziehen. So fart burch Emsigeeit, als fahig burch Ratur, Bon Runft zu Kunften gehn, wie ihr von Blur auf Fiur;

Bemuht ben treuen Freund burch Rugen gu ergogen, Bereit bem tubnen Feind ben Angel angufegen.

Wie sehnlich wünscht mein herz, daß jest mein Schulgebau

An Aunst und Ordnung reich, wie eure Gelle sen,. Daß meines Umgangs Mark, wie euer honig, fließe, So nahrhaft fur ben Geift, als fur bie Sinnen juße-

Erinnern Sie fich, mein lieber Baron, baß von Ihrem jetigen Schulfleiß bas funftige Gebau Ihres Glude abhangt, ber fpatefte Genuß Thres Lebens, welchen Gie felbst und andere einmal baran haben follen. Derjenige, von bem jene fleinen Jufecten ihre Baufunft und Cellen Drbnung ber haben, lege ben fehnlichen Wunsch bes Dichters auch in Ihr herz, und erbore benfelben aus Ihrem Munbe! Ich mage es biefe Erinnerung Ihrem Gemuth noch etmas tiefer einzudruden, gesett bag ich Ihnen auch vorfommen follte feit meinem jungften Briefe, auf. einmal um ein Jahrhundert alter und ernsthafter geworden ju fenn. Die Schule, in ber an Gott gedacht wird, ist so gesegnet als bas Saus bes Alegypters, wo Joseph aus und einging. Sonft arbeiten umfonft, die an uns bauen, mein lieber Baron; fonft machen bie Bachter umfonft uber unfern Seelen. bilft einem Noah an feinem Kaften, einem Mofe' an feiner Stiftebutte, und einem Salomo an feinem Tempel. Als ein Menfc unter und, bieß er bes Bimmermanns Gobn. 36 tonnte Ihnen mein eigen Benfpiel jum Beweise anführen, daß Er den Wehmuttern, die ihn fürchten, noch heute Sauser bane. Laffen Sie Ihn daher an Ihrem Schulgebau Antheil nehmen, so wird die Mühe Ihres treuen Lehrers anschlagen, und die Erndte für Sie defto einträglicher und gesegneter sepn.

70

Folgen Sie mir jest, mein lieber Baron, in Aefops Garten, beffen Anmuth an feine Jahreszeiten gebunden ift. Ein fleiner Spaziergang wird uns gut thun auf die starfen Wahrheiten, womit ich Sie unterhalten habe. Wir fommen eben zu rechter Zeit, um ein Gespräch der Frau Gartnerin mit einem honige Fabrikanten abzulauschen:

Gine kleine Biene flog
Emsig hin und her, und sog
Sußigkeit aus allen Blumen.
"Bienchen! spricht die Gartnerin,
"Die sie ben der Arbeit trifft,
"Manche Blume hat doch Gift,
"Und du faugst aus allen Blumen?"
"3a" — sas Gift laß ich darin."

Sie werden so gutig senn sich biefer Biene ben Lesung meiner Briefe zu erinnern, und gegenwartige Fabel als eine Antwort auf einige. Stellen Ihrer lesten Buschrift anwenden.

Ihre Briefe find so gut buchstabiert, daß ich mich darüber freue. Ich wunsche Ihnen,

mein lieber Baron, von Herzen Glud dazi, und verspreche Ihnen, wenn Sie darin forts fahren, eben einen so guten Erfolg in der Kunst zu denken, Ihre Gedanken auszudrücken — ja in der wichtigern und größern Kunst zu leben. Sapienti sat — wird ein Gönner von mir in seinem Herzen sagen, und mit Angenmaaß, ausmersamen Sinnen, zu einer anderen Abschrift sich Zeit gehmen.

#### 31. An feinen Bater.

Riga, ben I. Dec. 1758.

Derzlich geliebtester Vater, Wir sehnen uns nach guter Rachricht von Ihrer Besserung. Gott erhöre unser Gebet und erhalte Sie nach seinem gnädigen Willen, und helse Ihnen das Joch und die Last dieses Lebens tragen. Schonen Sie Ihr schwaches Haupt so viel als mög, lich, und sepen Sie wegen Ihrer zärtlichen Zuschriften an Ihre Kinder unbekümmert. Wir versiehen selbige vollsommen, und ich für mein Theil kann nicht die geringste Spur der Zerstreuung, worüber Sie klagen, entdecken.

Ich bin heute anch jum erstenmale diese Boche ausgegangen, weil ich seit acht Tagen mit ftarten Flussen beschwert gewesen. Ich danke aber Gott, daß ich jest an meinen lesten Feind und Wohlthater eben so oft und mit eben fo viel Freude als in meiner erften Jugend denfen kann. Wir wollen uns durch diefes finftre Thal, liebster Bater, an einem Stab und Stecken halten, der uns beide troften soll, und mit dem unsere selige Freundin vor uns über diefen Jordan gegangen ist.

Meine fleine Schulerin, die den Sonnabend und Sonntag in ihrer Eltern Sause zubringt, flagt heute über fieberhafte Zufälle. Gott erhalte mir dieses liebe Kind!

- Mein Bruber hat fein Schuleramen über fanden und mochte wohl funftige Boche in fein Umt eingeführt werben. Es ift wichtiger, als er es fich vielleicht vorgestellt, weil er jur Berbefferung der gangen Schule gerufen worden und sowohl den Kindern als Lehrern jum Ge. bulfen gefest wird. Er hat Urfache, fein Unbermogen wie Galomo ju erfennen, und fich felbst als ein Rind anzusehen, bas weder feis nen Ausgang noch Gingang weiß, damit er um ein gehorfam und berftandig Berg bitte, Die Deerde, die ihm anvertraut ift, ju weiden mie aller Treue und zu regieren mit allem Reiff. 'Ich habe zu viel Urfache, ihn auf den zu weis fen, der fogar unfer Gebet, das wir im Schlat te und in den Traumen beffelben thun, erhort, der Weisheit giebt, ohne es jemand vorzuru. den; und suche ihm alle bie bunten Stabe mit autheilen, die Er mich barin machen gelehrt.

Menfchenfurcht und Menfchengefälligkeit find die zwen gefährlichen Rlippen, an denen unfer Sewissen am ersten Schiffbruch leiden kann, wenn unser Lehrer und Meister nicht am Ruder fist.

Ich freue mich von Grund bes herzens, baf mein Bruber aufängt, wie es fceint, fich bon ber Gleichgultigfeit aufzumuntern, bie mich anfänglich ben ihm ein wenig beunruhigt bat, und ber ich all mein naturlich Rener entgegenenfeken gefucht habe. Ich habe fur ihn fowohl als mich felbst gezittert, weil es leicht ift, von einer Gleichgultigfeit in eine Suhllofigfeit an perfallen , und felbige ben bem Eintritt unferes Berufe am wenigsten ju entschuldigen, auch am gefährlichften ift, ba wir ohnedieß Unlag genug in ber Folge befommen, auf felbige au machen, und uns von unferem naturlichen Dange jur Eragbeit und Schlafrigfeit und bem reigenden Benfviele Unberer nicht taufchen ju laffen. Dit unferem Eifer hingegen geht es uns wie Dofe, daß wir leicht beide Gefettafeln barüber entzwegbrechen. Wir werden aber von bemjenigen getroftet, ber und bemuthigt, und froblich gemacht burch eben bie, welche von uns vielleicht betrübt werben.

### m. In feinen Bater.

Riga, ben oten Janner 1759

Gott hat mich ben letten Tag bes vergangenen Jahres mit violem außerordentlichem Segen beschließen, und das neue eben so denkwürdig anfangen lassen. Er läßt meinen Beiher überlaufen. Er wird mir alles schenken, was mir selig und nothig ist; er wird mich alles genießen, aber auch alles verleugnen lehren, wenn es sein gnädiger Bille ist.

Ich erhielt den 27ten Dec. Ihren lieben Brief, in dem Sie mir erlaubten zu heirathen und mir Glad dazu versprachen, wenn ich es mit Gott ansinge. Den Tag darauf schrieb ich also weine Liebeserklarung, und zwar in einem Briefe an meinen Freund in Petersburg, dem ich meldete, daß ich seine Schwester heirathen wollte. Ich schickte denselben hinsunter, und ersuchte sie, entweder die zerrissenen Stucke davon mir zuzusschicken oder ihn unter Couvert einzusschließen. Sie hat das letzere getban. —

Wird sie meine Fran, herzlich geliebtes ster Bater, so wird sie es durch und nach Gotses Willen, und ich habe eben so viel daben gethan, als daß Sie mein Vater geworden; ich wiederhole es Ihnen, ich habe eben so wesnig dazu bengetragen, als daß Sie unsere seslige Mutter zu Ihrem und unserem Besten gesamann's Schriften I. Th.

wählt haben. Ich weiß, daß biefer gnabige Bott auch diesenige Liebe in mein herz pflaugen wird, die er selbst forbert, nach der ein Mann feinen Bater und seine Mutter vorlaffen soll, um seinem Beibe anzuhangen, und fie werden seyn Ein Fleisch.

Sie bekommt nichts mit mir, ich fordere aber auch nichts von ihr. Wir haben beibe nicht nothig an ein eigen Etablissement zu den, fen. Sie soll die Haushälterin ihres Bruders Earl bleiben, und ich sein Handlanger. Wenn es Gott gefällt, eine Uenderung zu machen, dann wird es auch meine Schuldigkeit seyn, sie zu ernähren, und dafür wird Er auch Rath schaffen.

Sie mochte mit mir von gleichem Alter sent. De fie ein paar Jahre junger ober ein halb Jahr alter, dieß habe ich ihr niemals ansehen konnen, viel weniger jeht, da ich auf gutem Wege bin, in sie verliebt zu werden. Sie ift in meinen Augen schoner als die stolzeste Lilie; wenn sie es nicht ware, so wurde sie meine Liebe dazu machen.

Ungeachtet ich heute im Stande ware den Ring zu bestellen, so wird mir doch Gott auch im Gegentheil die Gnade geben, Sand und Serz zurückzuziehen, wenn er mir seinen Wilfen dazu zu erkennen geben wird. Er wird mich denselben lebren lieben, und Krafte schensten, ihn zu erfühlen.



33. In G. G. Linbner, nach Granhof.

Ronigsberg, ben gten Darg 1759.

Geliebtester Freund, Ich habe vorige Boche erst Ihr freundschaftliches Schreiben erhalten. Sie werden die Absicht meiner schleunsgen Abreise schon längst erfahren haben. Gott
Lob! mein geschwinder Gehorsam auf den Bink meines lieben Vaters ist dadurch belohnt worden, daß ich ihn über Vermuthen besser gefunden. Er hat auch schon einen Versuch auszugehen gemacht, womit er aber einhalten müssen; heute mit Gottes hüsse einen neuen, woich wie ein Pappelbaum ihm zur Seite gehenmuß. So weit von meinen hießgen Angelegenheiten; ich weiß, daß Sie an dem Leben meines Alten Antheil nehmen, und an meiner Zufriedenheit darüber.

Ihre liebe Mutter habe ich sogleich bep meiner Ankunft besucht und bin gestern gleichfalls ben ihr gewesen. Sie befindet sich Gott Lob! munter, ist sehr vergnügt, über Ihren Entschluß, zur Theologie zurückzusehren, schien aber etwas über die Peftigkeit, womit Sie sich auf die entgegengesehte Seite Ihrer bisherigen Denkungsart zu werfen scheinen, beforgt zu sernhigt, und es war mir lieb, daß unsere Beruhigt, und es war mir lieb, daß unsere Beruhigt, und es war mir lieb, daß unsere Beruhigt die eintrasen. Erlauben Sie mir, et

liebtefter Freund, noch eine kleine Erbrterung berfelben hinzugufugen, weil badurch ohnedieß eine Beantwortung einiger Stellen in Ihrer werthen Zuschrift geschieht.

Ich habe gehört, Sie wollen Ihre jetige Stelle verlassen und fich nach Riga begeben, weil Sie glauben, daß die gegenwärtige Versfassung Ihrem Entschlusse, zur Theologie zus rückzufehren, im Wege stände. Es ist eine Psticht, mit der Stellung zufrieden zu sepn, worin wir uns sinden, und je schwerer sie und wird, desto größer der Sieg über uns selbst, und der Benstand Gottes, ihn zu erhalten. Ohne die wichtigsen Gründe verlassen Sie also Ihren gegenwärtigen Posten nicht. Wenn Ihnen eine andere Verfassung nöthig und nützlich senn wird, so wird Sie Gott wohl darein versesen, wie Sie au meiner jetigen Verrückung ein Bepspiel haben.

Die Fran Confistorialrathin war schon für ein wenig Schwärmeren ben Ihnen beforgt, und ich weiß an mir selbst, daß wir diese Klippen vorben mussen, daß aber keine Gefahr daben ift, so lange der Meister auf unserem Schifflein ift, gesest, daß er auch wider seine Gewohnheit schlafen sollte. Lassen Sie ihn schwärmen, sagte ich; der liebe Gott wird es wohl seinem Feinde und Freunde verbieten, einen Schwärmer aus ihm zu machen.

Dier muß ich eine Lehre mir selbst sowohl als Ihnen sagen. Wir mussen uns des Menfchens und seines Bekenntnisses nicht schamen, aber anch nicht die Perlen seiner Lehre sedermann vorwerfen. Eilen Sie daher nicht, Ihr Licht aufjudringen, bauen Sie nicht auf die Empsindung Ihres Glaubens, denn die ift bfters ein Betrug unseres Fleisches und Blutes, und hat die Bergänglichkeit desselben mit dem Grase und den Blumen des Feldes gemein; noch weniger beurtheilen Sie andere nach den ersten Erfahrungen, durch welche Gott Sie gestührt hat und führen wird.

Sie haben mir erlaubt und mich zum Theil aufgemuntert, ernsthaft an Sie zu schreiben; ich habe es baher gethan, und Sie werden mir die Ihnen mitgetheilten Erinnerungen, so leicht und gering sie auch sind, als wohlgemehnt zu gut halten.

Sie schreiben mir von Ihrem Bege in Buftenepen. Der Pfalmist aber fagt: Die Bohnungen in der Buste sind auch fett, daß sie triefen. Pl. 65.

.Wenn Sie auch ohne Frucht arbeiten muffen, so fahren Sie nur getrost fort in Ihrem jehigen Berufe. Entschlagen Sie sich aller Bereckelungen, die Sie anwandeln, und glauben Sie, daß Ihnen dasjenige, was Sie jeht thun, von Gott befohlen worden. Eine selbstgewählte Ordnung zu leben, die man fich zu erschwingen bemuht, ift, wie ein selbstgewählter Gottesdienst, dem herrn ein Granel. Sie werden sehen, wie viel Zeit Sie übrig behalten werden, wenn Sie fich aller Rebendinge, selbst in Ihrem jest erneuerten theologischen Studium, entschlagen.

Sie haben mir viele dunkle Betrachtungen gemeldet, die sich auf lacia zu gründen scheinen, wodon ich nichts weiß. Was wollen Sie sagen, daß es schwer sen, die Unschuld zu retten? Wer hat Ihnen das schwere Geschäft aufgetragen? Das gehört für irrende Ritter, wie mir ein guter Freund öfters vorgerückt hat. Wessen Unschuld mennen Sie? Ihre eigene? Sind Sie derselben so gewiß, oder ist Ihnen so viel daran gelegen, unschuldig zu leiden? Sofrates sagte zu seiner Frau: Wänschest du lieber, daß ich schuldig leiden sollte? Underer Leute Unschuld? Diese geht Sie noch weniger als Ihre eigene an.

Sie wissen, daß mein Briefwechsel langk aufgehört hat. Warum fallt es Ihnen so spat ein, mich darum zu ersuchen? Zu was hat er Beranlassung gegeben? haben Sie etwa den Dienst schon aufgesagt, und mennt man, daß ich Sie aufrührerisch gemacht? Gesett, daß man mir auch dieß aufdürdete, was ware mir baran gelegen? Es wird mir lieb seyn, etwas

non Ihren Berlegenheiten und Ihrer jegigen Stellung in dem Saufe zu wiffen, wenn es der Dube lohnt, die Feder dazu anzusegen.

Bas wollen Gie für große Unstalten an Ihrem neuen Studium haben? Dren Leibbu. der waren fur mich binlanglich. Das erfte les fen Gie und fcmeden Gie fcon, und wenn Sie solches als ein Christ lefen, so wird es Ih. nen als einem Gottesgelehrten mehr ju Statten fommen, als ein Auszug ber beften Ausleger. Das zweite Buch mare Rogall's und Odulgens Gefangbuch. Sie fennen noch ju wenig unfere Rirdenpoefie; Diefer Schat liegt auf einem offenen Relbe; bemungeachtet wenigen entbedt und noch von wenigeren recht gebraucht. Da Gie ein Dichter find, fo fem bief Ihr claffifder. Das britte ift bie Sammfung von Luther's fleinen Ochriften , Die Rambach beransaegeben. In Diefem Buche finden Sie, über die Sauptlehmen unferes Glaubens, biefes Raters unferer Rirde auserlefenfte Gebanten und Erffarungen, Die jugleich polemifd und praftifc find. Bas fur eine Schande fur unfere Zeit, baf ber Geift diefes Mannes, ber unfere Rirche gegrandet, fo unter ber Afche liegt. Bas für eine Gemalt ber Beredfamfeit, mas fur ein Beift ber Auslegung, mas fur ein Prophet! Wie ant wird Ibuen ber alte Wein schmeden, and wie follten wir und unferes perborbenen Geschmacks schämen! Was find Montaigne und Baco, diese Abgotter bes wißigen Fraufreichs und tieffinnigen Englands, gegen ihn!

Carpzovii Critica Sacra ift in Ihres Race bare Bibliothef. Berbinden Sie die Lefung beffelben mit einem guten Buche über die Rirchengeschichte und befonders bie Reformation Mosheim und Seckendorf etwa. Das bebraifche und griechische mochte ich Ihnen gern, fo viel ich fann, empfehlen, aber in benden Opraden nicht weiter zu gehen, als man nothig bat, Die Bibel fertig lefen ju tonnen. Benn Sie bochfiens vier Stunden die Boche diefen Spraden widmen, fo werden Sie fpielend ben anhaltendem Rleifie farter barin werben, als Sie gedacht. Er forbert bas Werf unserer Sande in bas Werf unferer Sande forbert Er, wenn mir in Seinem Ramen baran gehen, und nicht unfern Mamen jum Endzweck unferer Dube machen. Gin Unge engemacht, wenn wir fcarf feben und treffen wollen, mit Einfalt, das heißt mit Einem Unge gearbeitet, bas auf ben gerichtet ift, welcher ber überaus große gobn berfelben fenn wird.

Sie verlangen von mir einen Anffat von französischen Redenkarten. Soll ich Ihnen Collectaneen geben? Die habe ich nicht, und nüsen nicht, daher will ich auch keine machen. Das mussen Sie felbst durch eine kleine Anfmerksamkeit im Lesen, und datan wird es Ih-

men nicht fehlen, sobald Sie weniger lesen werden. Ich glaube, daß es Ihnen noch mehr an den Grundsätzen der französischen Sprache als an Redensarten fehlt. Ich habe einen Anfang einer Sprachlehre zu Riga gemacht, bin aber nur dis auf die Lehre vom Pronomen gekommen, und ich hätte wohl Lust, diese Arbeit, die ich dem jungen Orn. Berens mitgestheilt, zu Ende zu bringen.

halten Sie mir meine Geschwäßigkeit zu gut, und glanden Sie, daß die Quelle davon eine wahre und herzliche Freundschaft ift. Ihre Briefe werden mir sehr angenehm seyn; die Bachläßigkeit darin, die Sie sowohl, als mein unartiger Bruder, gegen; Ihre Freunde haben, ist immer ein Fehler gewesen, worüber ich mich ausgehalten. Wir wollen und nicht auf Einschle oder große und seltene Empsindungen in unseren Briefen zu Gast bitten, sondern und Scherz und Ernst einander gerade heraus schreiben, wie und die Feder denselben eingiebt.

34. In 3. G. Binbner, nach Riga,

Ronigeberg, ben 10. Marg 1759.

Ich danke für Ihre ghtige Auschrift, die mich recht sehr erfrent. Mein Vater ist heute zum erstenmal allein ausgegangen und läßt Sie auf das zärtlichste grüßen. Ihre liebe

Mutter habe ich vorgeftern Morgen besucht, anm Theil in Angelegenheiten Ihres herrn Brubers in Mietau: ich fonnte nicht viel mit ihr reden, weil der Baftor da war. Gie hat mich geftern bitten laffen, fie mit nachftem Rachmittags zu besuchen, wo fie immer allein, welches ich auch thun werde. Ihre beiden Bruber baben an mich geschrieben, und ich habe ihnen mit diefer Boft geantwortet. Ich frene mich berglich über des herrn Doctors Befferung und munichte ben Grunbofer aufriedner -Delfen Sie mit bagu. Run Ihr Daus voll ift, muß die Wirthin nicht franklich fenn. wunsche, baß fie fich jest beffer befinde. fchente Ihnen beiberfeits gute Gesundheit und belfe Ihnen alle Burden sowohl des Amts als -ber Saushaltung tragen.

Ich freue mich über herrn Berens Ankunft; und wünsche herzlich, daß seine eigene
Bufriedenheit und des ganzen hauses ihre dadurch vollkommen senn moge. Ich habe keine
Ursache von meinem Entschlusse abzugehen, den
ich gefaßt, an ihn nicht zu schreiben — und
feine Briese weder zu erbrechen noch zu beantworten. Ich erkenne alle seine Freundschaft, —
waß sie ihm frucktos und überlästig von meimer Seite gewesen und noch ist, ist meine
Schulden nicht, auch nicht einmal meine Sorge.

gewiffermaffen ; ale einen Beind liebe ich ibn. Es ift mahr, ich habe Dinge gethan, die mir felbft unerflarlich find, und ihm noch unver-Randlicher. "Ich fage aber fo viel: Wenn ihrs "begreifen konntet, fo wollt' ich ungern der Sachen theilhaftig fenn, vielweniger wollt' ich ein "Anfanger bagu fenn. Gott hat fie an einen Drt gefett, den ihr in eurer Rhetorif nicht Andet, auch nicht in eurer Philosophie noch "Politif; berfelbe Ort heißt Glaube, in wel-"dem alle Dinge fleben, die wir weder feben "noch begreifen fonnen. Ber biefelben will Afichtbar, icheinlich und begreiflich machen, wie "ihr thut, ber bat bas Bergeleid und Beulen gu "Lohn, wie ihr auch habt, ohne unfern Bil-Dieß find Worte unfere Batere Luther an Melanchthon; ich lese biefen Rirchenlebrer mit ungemeiner Bertraulichfeit, und babe mir vorgenommen, alle feine Berte burch. anaeben - weil ich hier nichts anders ju thun babe und nichts befferes fur mich ben langer Beile ju thun weiß. Dein Gemuth ift Gottelob! febr rubig und beiter, und in einem Gleich. gewicht - - Un Diefem Gleichgewicht ift mir aber auch nicht gelegen ---

Frenlich, geliebtefter Freund, ift unfer Betz ber größte Betrüger, und wehe bem, ber fich auf felbiges verläßt. Diefem gebornen Lugner zum Erag bleibt aber Gott boch tren. Unfer Derz mag und wie ein eigennüßiger Laban fo oft tauschen, als es will; so ift Er größer als unser Derz. Unser Derz mag und verdammen und schelten, wie es will, ist es denn Gott, daß es uns richten kann? Ich will diese Materie einmal für allemal mit einem Verse schließen, den ich Sonntags mitgesungen:

Sann ich nicht weiter sehen,
Ann ich nicht weiter sehen,
Als was ich gegenwärfig thu, (auch bas nicht immer)
So laß ich's gern geschehen.
Rommt die Bernunft mit ihrer Zunft,
In ausgeschmücken Gründen
So muß ich überwinden.

Viel Glud ju Ihrèm neuen Rofiganger!— Ih danke für richtige Bestellung des aufgetragenen Grußes an herrn Arend. Die Bedeutung seiner Aufnahme schieft sich gut ju der Abssicht, warum ich es Ihnen aufgetragen. Es ziehen Wolfen zusammen, an Zeichendentern sehlt es nicht. Man lebt in einer Erwartung wichtiger Dinge. Gott wolle uns allen gnädig senn. Unser Wunsch geht sie vielleicht so nahe an als uns.

Eramer hat Paffionsreden ausgegeben, beren Abficht ift, das gange Leben unfers Deilandes als ein befändiges Leiden vorzustellen. 36 habe allein die erste gelesen und fie nur geftern vom Buchbinder erhalten. Die Abschitte berfelben waren wie die Theile einer Chrie ober bie Uebergange einer Dbe in einander gefloche ten.

Ich werbe mir hiller's Opfiem aller Bors bilder von Chrifto im alten Testament faufen. Ein Brediger in Schwaben, bem Gott die Stimme ju feinem Amt entzogen und ber in diefen betrübten Umftanden feine Buflucht an Gettes Wort genommen. Das allgemeine in feinem Spftem ift grundlich und brauchbar , bie Grunde darin muffen noch mehr entwickelt merben ober tounten es fenn, bieß murbe in eis ner beffern Unwendung und Beurtheilung feiner Bedanfen bienen. Die Chrfurcht, die Befcheis benheit und Aufrichtigfeit machen mir bas Bern Diefes Schriftstellers ichabbar; er ichreibt ba. ben mit viel Rurge und Machdrutt. Er bat mich nach bes feeligen Bengels Schriften nengierig gemacht, um die ich mich auch befummern mochte ben Gelegenheit.

Besorgen Sie nicht, liebster Freund, daß ich mich jum Theologen findiren werde; ungesachtet ich gestehen muß, daß ich mich freue, wennt ich bie und da ein Buch ju meiner Erweckung und zur Erweiterung auch meiner geistlichen Erstenntniß ausklauben fann. Ich schone meine Zeit, meine Augen und Gesundheit, so diel ich kann; und weil ich nicht nach meiner jehigen Werfassung für Brodt oder ben Leib arbeites

barf, so wird die Mühr nicht ganz verloren sehn, bie ich auf Dinge wende, welche in ben Angen der Welt für muffige und unbrauchbare Leute gehören.

Leben Sie wohl, ich umarme Sie herzlich und Ihre wertheste Frau, meine Freundin. Seyn Sie gesund und zufrieden. Man hat Sie für todt und mißvergnügt hier ausgeschrieen. Ich habe alle diese Lügen so nachdrücklich als möglich widerlegt, indem ich Sie noch einmal so gesund und glücklich ausgeschrieen, als Sie sich felbst halten mögen. So muß man Lügen mit Lügen vertreiben. Es wird mir allemal lieb seyn, daß meine die Oberhand behalten mögen.

# 35. An feinen Bruber nach Riga.

Ronigsberg, ben 14. Mars 1759.

— Ich benke heute ju hrn. von Charmois ju geben. So ungern ich es thue, so munsche ich boch einige Nachricht ben ihm von dem junden Berens zu haben, der fich hier aushalten soll. Erfahre ich etwas, womit seinen herren Brüdern gedient senn mochte, so wurde ich Anlas nehmen, an hrn. Earl zu schreiben; sonst nicht. Ich danke dir für beine gutgemennte Erstunerung, und werde sie in allen Dingen jes berzeit gut ausnehmen; du wirst mir aber der

ben verkatten, daß ich ihr nur in fo weit fole ge, als mem Ders und die Umftande es mie erlauben werben. Gebe, mein lieber Bruber. beinen Weg gerade fort und mache dir aus feis nen fremben Augelegenheiten einige Bebenfliche Gefest, das man mich fur undanfbar und grob , ober was man will , auch allgemein erflarte, fo lag bich nichts anfechten. Gewoh. ne bich frube als ein Chrift gegen Menfchen. furdt und Menfchengefälligfeit ju ftreiten. Bare te bein Umt um Gottes willen ab, diene bei. nem Bachfien um Chrifti willen ; bulde, entfcbule bige, lebre, ftrafe, ermahne - bonnere nnd traufele - fev ein braufender Rord und ein fanfelnder Beft. Erfennen wir und immer ale Merfrenge einer boberen Sand, die ohne 36m und Seinen Geift nichts thun fonnen , fo mo. aen wir uns felbft und Andern vorfommen, wie wir wollen. Wenn eine Mutter nicht einmal weiß, mas die Ratur in ihren Eingeweiden bil. bet , wie follte unfere Bernunft etwas bavon beareifen fonnen, mas Gott in und wirfe, wiri fen fann und will?

Wir gefällt es in meines Baters haufe fo gut, als in meiner Freunde. Ich fann bem ersteren so wenig helsen und zur Sand gehen, als den letzteren. Demungeachtet glaube ich dem ersteren lieber und nothiger zu senn, als diefen; und ich kann und werde ihn nicht verte Ordnung zu leben, die man fich zu erschwingen bemuht, ift, wie ein selbstgewählter Gottesdienst, dem herrn ein Gränel. Sie werden sehen, wie viel Zeit Sie übrig behalten werden, wenn Sie sich aller Rebendinge, selbst in Ihrem jest erneuerten theologischen Studium, entschlagen.

Sie haben mir viele dunkle Betrachtungen gemelbet, die sich auf lacia zu gründen scheinen, wodon ich nichts weiß. Was wollen Sie sagen, daß es schwer sen, die Unschuld zu retten? Wer hat Ihnen das schwere Geschäft aufgetragen? Das gehört für irrende Ritter, wie mir ein guter Freund öfters vorgerückt hat. Wessen Unschuld mennen Sie? Ihre eigene? Sind Sie derselben so gewiß, oder ist Ihnen so viel daran gelegen, unschuldig zu leiden? Sofrates sagte zu seiner Frau: Wünschest du lieber, daß ich schuldig leiden sollte? Anderer Leute Unschuld? Diese geht Sie noch weniger als Ihre eigene an.

Sie wissen, baß mein Briefwechsel langk aufgehört hat. Warum fällt es Ihnen so spat ein, mich barum zu ersuchen? In was hat er Beranlassung gegeben? haben Sie etwa ben Dienst schon aufgesagt, und mennt man, baß ich Sie aufrührerisch gemacht? Gesept, baß man mir auch dieß aufburdete, was ware mir baran gelegen? Es wird mir lieb sepn, etwas

von Ihren Berlegenheiten und Ihrer jehigen Stellung in dem Saufe zu wiffen, wenn es der Muhe lohnt, die Feder dazu anzusehen.

Bas wollen Gie fur große Unstalten ju Ihrem neuen Studium haben? Dren Leibbuder maren fur mich binlanglich. Das erfte lefen Gie und fcmeden Gie fcon, und wenn Sie foldes als ein Chrift lefen, fo wird es Ihnen als einem Gottesgelehrten mehr ju Statten fommen, als ein Auszug ber beften Ausleger. Das zweite Buch mare Rogal's und Schulzens Gefangbuch. Sie fennen noch ju menig unfere Rirchenpoefie; Diefer Ochat liegt auf einem offenen Relde; bemungeachtet wenigen entbedt und noch bon wenigeren recht gebraucht. Da Sie ein Dichter find, fo fem bief Ibr clafifder. Das britte ift bie Samminng von Enther's fleinen Schriften , Die Rambach berausgegeben. In diefem Buche finden Sie, über die Sauptlehmen unferes Glaubens, biefes Baters unferer Rirche anderlefenfte Gebanten und Erflarungen, bie jugleich polemifc und praftifc find. Bas fur eine Ochande fur unfere Beit, baf ber Geift diefes Mannes, ber unfere Rirche gegrandet, fo unter ber Afche liegt. Bas für eine Gemalt ber Beredfamfeit, mas fur ein Geift ber Anslegung , mas fur ein Prophet! Bie aut wird Ihnen ber alte Bein schmeden, and wie follten wir und unferes perdorbenen Geschmacks schämen! Was find Montaigne und Baco, biese Abgotter bes wißigen Fraufreichs und tieffinnigen Englands, gegen ihn!

Carpzovii Critica Sacra ift in Ihres Rach-Berbinben Sie bie Lefuna bare Bibliothef. beffelben mit einem guten Buche über die Rirdengeschichte und besonders bie Reformation Mosheim und Sectendorf etwa. Das bebråifche und griechische mochte ich Ihnen gern, fo viel ich fann, empfehlen, aber in benben Opraden nicht weiter zu geben , als man nothig bat. Die Bibel fertig lefen an tonnen. Benn Sie bochftens vier Stunden die Boche diefen Spraden widmen, fo werden Sie fpielend ben anbaltendem Rleifte farter barin werben, als Sie gedacht. Er forbert bas Werf unferer Sande in bas Werf unferer Sande forbert Er, wenn wir in Seinem Ramen baran geben, und nicht unfern Ramen jum Endzwed unferer Dube maden. Ein Auge jugemacht, wenn wir scharf feben und treffen wollen, mit Einfalt, bas heißt mit Einem Utge gearbeitet, bas auf ben gerichtet ift , welcher der überaus große gobn berfelben fenn wird.

Sie verlangen von mir einen Anffat von französischen Redenbarten. Soll ich Ihnen Coltectaneen geben? Die habe ich nicht, und nüsten nicht, daher will ich auch keine machen. Das muffen Sie felbst durch eine kleine Aufmerkfamkeit im Lesen, und datan wird es Ih-

nen nicht fehlen, sobald Sie weniger lesen werden. Ich glaube, daß es Ihnen noch mehr an den Grundsätzen der französischen Sprache als an Redensarten fehlt. Ich habe einen Ansfang einer Sprachlehre zu Riga gemacht, bin aber nur dis auf die Lehre vom Pronomen gekommen, und ich hätte wohl Lust, diese Ausbeit, die ich dem jungen Orn. Berens mitgestheilt, zu Ende zu bringen.

halten Sie mir meine Geschwähigkeit zu gut, und glanden Sie, daß die Quelle davon eine wahre und herzliche Freundschaft ift. Ihre Briefe werden mir sehr angenehm seyn; die Rachläsigkeit darin, die Sie sowohl, als mein unartiger Bruder, gegen, Ihre Freunde haben, ist immer ein Fehler gewesen, worüber ich mich aufgehalten. Wir wollen uns nicht auf Einställe oder große und seltene Empfindungen in unseren Briefen zu Gast bitten, sondern uns Scherz und Ernst einander gerade heraus schreisben, wie uns die Feder denselben eingiebt.

34. In 3. G. Lindner, nach Riga,

Ronigeberg, ben 10. Marg 1759.

Ich danke für Ihre gütige Auschrift, die mich recht sehr exfrent. Wein Vater ist heute zum erstenmal allein ausgegangen und läßt Sie auf das zärtlichste grüßen. Ihre liebe

Mutter babe ich vorgeftern Morgen besucht, jum Theil in Angelegenheiten Ihres herrn Bruders in Mietan: ich konnte nicht viel mit ibr reden, weil der Vaftor da war. Sie hat mich gestern bitten laffen, fie mit nachstem Rachmittags zu besuchen, wo fie immer allein, weldes ich auch thun werde. Ihre beiben Bruber baben an mich gefdrieben, und ich habe ihnen mit diefer Boff geantwortet. Ich freue mich herzlich uber des herrn Doctors Befferung und munichte ben Grunbofer anfriedner -Delfen Sie mit bazu. Run Ihr Paus voll tift, muß die Wirthin nicht franklich fenn. wuniche, daß fie fich jest beffer befinde. fcenfe Ihnen beiberfeits ante Gefundheit und belfe Ihnen alle Burden sowohl des Amts als -ber Saushaltung tragen.

Ich frene mich über herrn Berens Anfunft; und wünsche herzlich, daß seine eigene Bufriedenheit und des ganzen hauses ihre dadurch vollfommen senn moge. Ich habe feine Urfache von meinem Entschlusse abzugehen, den
ich gefaßt, an ihn nicht zu schreiben — und
feine Briefe weder zu erbrechen noch zu beantworten. Ich erfenne alle seine Freundschaft, —
waß sie ihm fruchtlos und überlätig von meiner Seite gewesen und noch ist, ist meine
Schuld nicht, auch nicht einmal meine Sorge.

gewiffermaffen; als einen Reind liebe ich ibn. Es ift mahr, ich habe Dinge gethan, die mir felbit unerflärlich find, und ihm noch unver-Kandlicher. "Ich fage aber fo viel: Wenn ihre "begreifen konntet, fo wollt' ich ungern der Gachen theilhaftig fenn, vielweniger wollt' ich ein "Anfanger bagu fenn. Gott hat fie an einen Drt gefett, ben ibr in eurer Rhetorif nicht "findet, auch nicht in eurer Philosophie noch "Politif; berfelbe Ort heißt Glaube, in wel-"dem alle Dinge fteben, Die wir weber feben "noch begreifen tonnen. Ber biefelben will "fichtbar, scheinlich und begreiflich machen, wie "ibr thut, ber hat bas Bergeleid und Beulen gu "Lohn, wie ihr anch habt, ohne unsern Wil-Dieß find Worte unfere Batere Luther an Melanchthon; ich lefe biefen Rirchenlebrer mit ungemeiner Vertraulichfeit, und babe mir vorgenommen, alle feine Werke burchangeben - weil ich bier nichts anders au thun habe und nichts befferes fur mich ber langer Beile au thun weiß. Dein Gemuth ift Gottlob! febr rubig und beiter, und in einem Gleich. gewicht - - Un diefem Gleichgewicht ift mir aber auch nicht gelegen ---

Frenlich, geliebtefter Freund, ift unfer Derz ber größte Betrüger, und webe dem, der fich auf felbiges verläßt. Diefem gebornen Lügner jum Erag bleibt aber Gott doch trem. Unfer Derz mag und wie ein eigennüßiger Laban fe oft tauschen, als es will; so ift Er größer als unser herz. Unser herz mag und verdammen und schelten, wie es will, ist es denn Gott, daß es uns richten kann? Ich will diese Materie einmal für allemal mit einem Verse schließen, den ich Sonntags mitgesungen:

Sann ich nicht weiter sehen,
Aann ich nicht weiter sehen,
Als was ich gegenwärtig thu, (auch bas nicht immer)
So laß ich's gern geschehen.
Rommt die Bernunft mit ihrer Junft,
In ausgeschmücken Gründen
So muß ich überwinden.

Biel Glack zu Ihrem neuen Rofiganger!— Ih danke für richtige Bestellung des aufgetragenen Grußes an herrn Arend. Die Bedeutung seiner Aufnahme schickt sich gut zu der Abssicht, warum ich es Ihnen aufgetragen. Es ziehen Wolfen zusammen, an Zeichendeutern fehlt es nicht. Man lebt in einer Erwartung wichtiger Dinge. Gott wolle uns allen gnädig sein. Unser Wunsch geht sie vielleicht so nahe an als uns.

Eramer hat Paffiondreben ausgegeben, beren Absicht ift, bas ganze Leben unfers heilanbes als ein beständiges Leiben vorzustellen. Ich
habe allein die erste gelesen und sie nur gestern
vom Buchbinder erhalten. Die Abschnitte ber-

felben waren wie die Theile einer Chrie ober bie Uebergange einer Obe in einander gefloche

Ich werbe mir hiller's Opftem aller Bors bilber von Chrifto im alten Testament faufen. Ein Prediger in Ochwaben, bem Gott bie Stimme ja feinem Unit entzogen und ber in biefen betrübten Umftanden feine Buflucht au Gettes Wort genommen. Das allgemeine in feinem Spfem ift grundlich und brauchbar , bie Grunde darin muffen noch mehr entwickelt merben ober tonnten es fenn, dies murbe in gie ner beffern Unwendung und Beurtheilung feiner Bedanfen bienen. Die Chrfurcht, die Beidei. benbeit und Aufrichtigfeit machen mir bas Berg Diefes Odriftstellers icabbar: er idreibt ba. ben mit viel Rurge und Rachbruck. Er bat mich nach des feeligen Bengels Schriften neugierig gemacht, um die ich mich auch befummern mochte ben Gelegenheit.

Beforgen Sie nicht, liebster Freund, daß ich mich jum Theologen sindiren werde; ungenchtet ich gestehen muß, daß ich mich freue, wennt ich hie und da ein Buch ju meiner Erweckung und zur Erweiterung auch meiner geistlichen Erstenntniß ausklauben fann. Ich schone meine Beit, meine Angen und Gesundheit, so viel ich kann; und weil ich nicht nach meiner jehigen Werfassung für Brobt ober ben Leib arbeites

darf, so wird die Mühe nicht gang verloren seine, die ich auf Dinge wende, welche in den Ansgen der Welt für muffige und unbranchbare Leute gehören.

Leben Sie wohl, ich umarme Sie herzlich und Ihre wertheste Fran, meine Frenndin. Sepn Sie gesund und zufrieden. Man hat Sie für todt und misvergnügt hier ansgeschrieen. Ich habe alle diese Lügen so nachdrücklich als möglich widerlegt, indem ich Sie noch einmal so gesund und glücklich ansgeschrieen, als Sie sich selbst halten mögen. So muß man Lügen mit Lügen vertreiben. Es wird mir allemal lieb sepn, daß meine die Oberhand behalten mögen.

## 35. In feinen Bruber nach Riga.

Ronigeberg, ben 14. Marg 1759.

— Ich benke heute zu hrn. von Charmols zu gehen. So ungern ich es thue, so wünsche ich boch einige Rachricht ben ihm von dem jundem Berens zu haben, der sich hier aufhalten soll. Erfahre ich etwas, womit seinen herren Brüdern gedient seyn möchte, so würde ich Anlas nehmen, an hrn. Carl zu schreiben; sonst nicht. Ich daufe dir für deine gutgemennte Ereimerung, und werde sie in allen Dingen jestt gut aufnehmen; du wirst mir aber das

ben berftatten , baß ich ibr nur in fo weit fole de , ale mem Ders und die Umftande es mie erlauben werben. Gebe, mein lieber Bruder. beinen Beg gerade fort und mache dir aus feis nen fremden Angelegenheiten einige Bedenfliche Gefest, das man mich für undanfbar und grob, ober was man will, auch allgemein erflarte, fo lag bich nichts anfechten. Gewöh. ne bich frube ale ein Chrift gegen Menfchen. furcht und Menschengefälligfeit ju fireiten. Barte bein Umt um Gottes willen ab , biene bei. mem Dachften um Chrifti willen ; bulde, entfcbule dige, lebre, ftrafe, ermabne - bonnere und traufele - fen ein braufender Rord und ein faufelnder Beft. Erfennen wir und immer ale Merkeuge einer hoheren Sand, die ohne 36m und Seinen Geift nichts thun fonnen, fo mo. aen wir uns felbft und Andern vorfommen, wie wir wollen. Benn eine Mutter nicht einmal weiß , was die Ratur in ihren Eingeweiden bilbet, wie follte unfere Bernunft etwas davon beareifen fonnen, mas Gott in uns wirft, wiri fen fann und will?

Wir gefällt es in meines Baters haufe fo gut, als in meiner Freunde. Ich fann dem ersteren so wenig helsen und zur hand gehen, als den letzteren. Demungeachtet glaube ich dem ersteren lieber und nothiger zu senn, als diesen; und ich kann und werde ihn nicht ver laffen. Er ift nicht neugierig, alle meine Berd Enapfungen zu wiffen, und ich bin nicht im Stande, ihm mehr bavon zu fagen, als er weiß. Es ist mir lieb, daß er darüber so gleiche gultig und ruhig ist, als ich bin.

Ich sagte gestern bem Diaconus B. gang gleichgustig, daß es mir nicht leid thate, here über gereist zu senn. Er sagte mir kurz, aber mit diel Nachdruck: Ach, das gehört in einen ewigen Plan! Das Unvermuthete dieser Antwort rührte mich recht ties. Freylich ist unser Leben ein ewiger Plan, und alle Dandlungen besselben tormini modii einer Schlußfolge. Freylich hat er uns von Ewigseit her geliebt. — Laß alle unsere Anschläge als Sperlinge auf die Erde fallen.

36. In 3. G. Binbner, nad Riga.

Konigeberg ben 21. Marg 1759.

Jungen B. ju fprechen, habe ihn aber noch nicht auffinden können. Es ift mir unendlich viel baran gelegen, ihn selbst zu sehen, und mich nach seinen Umftänden zu erfundigen. Ich habe gehört, daß er alle seine Zeit an öffentlichen Dertern zubringe. Er hat durch eis ven Irrthum seinen Bruder Christoph gewaltig deweint, weil er die Nachricht den bes jungen

Schwarz Lobe auf ben ersteren misverstanden. Diefer Umftand von seiner Zartlichkeit macht mir noch einige hoffnung, ba ich weiß, daß biefer Bruder ihn gleichfalls vorzüglich ge-liebt.

Sie feben , liebfter Rreund , warum ich beute noch nicht an die herren B. . . . ben fann; weil ich noch nichts in Ansehuna ihres Bruders Ihnen melden fann, deffen Schide fal mir febr zu Bergen geht. Ich werde nicht eber ichreiben, als bis ich Ihnen einige Genugthung über feine Umftande geben fann. -Rur Ihre Ginleitung in feine Briefe bin ich Ihnen fehr berbunden. Bas Gie heftigfeit in unferes Kreundes Zuschriften nennen, fenne ich nicht. Ich febe alles als eine Wirkung feiner Kreundschaft an, und diese als ein Geschenf fowohl als eine Brufung Gottes. Er droht oder verspricht mir, mich nicht aus bem Gefichte ju verlieren ; ich ihn und fein Saus auch gewiß nicht. Er foll fich aber um mich fo wenig bekummern, als ich um ihn. Ich gonne ihm feine Geschäfte, und er foll mir meine Duge abnnen. Last ihn Gott banfen, bas er arbeiten kann, und ich bin ihm fur die Rube, die er mir giebt, eben so viel schuldig. Pralen und triumphiren muß er nicht. Doch biesen Spruch verfteht er eben so wenig mitten im Gewuhl feiner Arbeiten, als Croefus unter feinen Reiche hamann's Schriften L. Ih. 23

thumern, was ein wahnfinniger Grieche zu ihm fagte.

Alle seine Briefe, die er mir geschrieben hat, und noch schreiben kann, selbst diesenigen, die er nicht im Stande ist, zu Papier zu bringen, habe ich schon gelesen und auswendig gewußt, ehe ich einen Schritt aus England gesest. Also bedaure ich recht sehr die Rächte, die er darüber zugebracht, sie sind für mich verstern — für ihn selbst aber nicht. Sie werden ihm vergolten werden, und er wird den Rußen selbst davon einmal genießen können, den er mir jest zugedacht hat. Sein eigener Gewinn aber wird immer der meinige sepn.

Unser Freund ist ein guter Botanist; er versteht sich auf Blumen und Pflanzen. Seine Augen und Rase sind für dieses Feld gemacht — seine Decocte und Säste sind herrlich in ihrer Art. Im mineralischen Reich aber ist er ein Fremdling, und ein Chymist wird er niemals werden. Wozu man Stosse und Pfunde von den erstern nothig hat, das fann der letzte mit Granen und Quentchen von Mercur und Antimonium ausrichten. Wahrheiten sind Metalle, die unter der Erde wachsen. Graben mag er nicht — das allein heißt arbeiten, man mag es mit einem Pfluge oder Spaten thun, ungeachtet diese Arbeit in nichts besteht, als Wegranwen der Erde und Schwisen des Antlises. —

Unfer Kreund verlangt, ich foll alle feine Briefe nach bem Buchftaben nehmen. Bas er mir vom Loch vorsagt, wo nicht Sonne nicht Mond scheint, und wohin er mich zu meiner Befferung will feben laffen - wenn ich bas auch nach dem Buchstaben nehmen foll, fo mare das alberner und findischer von ihm gedacht und geschrieben, als mir je etwas in meinem aanzen Lebenslauf entfahren fenn mag. Lieber herr Magister, wie heißt folgende Rigur in ber Rhetorif: "Um nicht hunger zu fterben, bat-"ten Sie bie Bibel nothig, um fich ju uberwinden, beraufommen." Soll bas nicht ein bysteron proteron bon einer Metathefis fenn? Sat er nicht ichreiben wollen : Um nicht bungers in fterben, hatte ich nothig gehabt, wieber jurudjufommen; um mich ju überwinden aber , die Bibel. Dief hat er in Gedanfen gehabt. — Das ift auch mahr. Was er in ber Rigur redet aber, noch mahrer, und ich laffe es ben ben Worten, fo falfc bes Autors Ginn gewesen fenn mag : daß meinen hunger nichts anders als diefes Buch gestillt, daß ich es wie Johannes geschluckt, und die Gußigkeit und Bitterfeit beffelben geschmeckt babe - und bag ich mehr Ueberwindung zu meinem Entschluß nothig gehabt, als ihm mein Lebenslauf fagt, ich ihm felbst jemals sagen fann und werde. Das weiß derjenige beffer, ber nicht nur Dergen, sondern and Rieren pruft — diese Absonberungsgefässe unserer naturlichen Unreinigkeiten 2c. — besser sage ich, als ich selbst und er.

Ob meine Gebanken mit ben seinigen nicht besser hatten einschlagen können ohne Berlehung meines Gewissens? Wenn das eine Aufgabe ift, so laßt ihn einen Preiß darauf sețen, daß ich weiß, wie viel ich mit meiner Arbeit verdiene. Ich soll mich rechtsertigen — das werbe ich nicht, wenn ich es auch noch so gut könnte. Wit seinen Anklagen kommt er auch zu spat, und wird nichts damit für sich selft zum niederreißen, nicht zum bauen, darin besteht der Ruhm eines Hume. Unser niederreißen und banen — alles hat seine Zeit, so eitel wie es ist.

Ein frommer Mensch ist also ein unbrauchbarer und undankbarer — weil ich es bin. Undankbarkeit wurde nur in Aegypten wie ein
Verbrechen bestraft; große Leute lassen ihre undankbaren Clienten mit einem gedruckten Briefe jest laufen und bekummern sich nicht um sie.
Unbrauchbar — schrieen die Glieder über den Mas
gen. Wenn ich zu Journalen, Prannmerations. Werken und Handlungsbuchern unbrauchbar bin — wenn mich die Welt wie ihren Anskehricht ansieht; desto bester für mich.
Ohne die Mühe einer Wartha, das beste Theil!

gearbeitet — aber wie ein unnüter Anecht: am liebsten für meine Freunde und Wohlthater — nicht wie ein heide und Iduner — die haben ihren Lohn dahin: Ehre und Undank.

Weil man das Vertrauen ju Ihnen hat mich auszuholen oder beutlicher zu verstehen. fo will ich noch einige Erinnerungen bitten un-- ferm Freunde ju Gemuth ju fubren. Er bleibt immer ben feinem Gefichtspunkt und furchtet fich, fo bald er denfelben verliert, baß alles baben mit verschwinde, weil er fich felbst darin nicht mehr gurudgeworfen findet. Ich fenne feine Lage fo genau, weil ich felbft barin gewefen bin ; ich fenne die Befremdung, die Biefte, worein wir gerathen, wenn wir aus ber Sclaberen unferer Leidenschaften ausgehen, und burch wie viel Fragengesichter wir eingeschreckt were ben. - Last ibn boch nur ben allen ben grundlichen Entbedungen, Die er über mein Berg gemacht, in feinen eigenen Bufen fublen, und fich fo gut fur einen Mischmasch von gro-Bem Geifte und elendem Tropfe erkennen, als er mich mit viel Schmeichelen und Treubergig. feit erflart. Ift er nicht ein Mensch so gut wie ich - und bagu mein Freund, der nachfte? Soften ihn biefe einfaltigen Borftellungen nicht enrudführen - Wenn ich ihm ju ichlecht ju biefer Parallel bin , hat er nicht Bruder , beren Bruber er ift , und bie er lobt und fchilt? Sein

Herz mag und wie ein eigennüßiger Laban so oft tauschen, als es will; so ift Er größer als unser Herz. Unser Herz mag und verdammen und schelten, wie es will, ist es denn Gott, daß es und richten kann? Ich will diese Materie einmal für allemal mit einem Verse schließen, den ich Sonntags mitgesungen:

Sann ich nicht weiter sehen,
Ann ich nicht weiter sehen,
Als was ich gegenwärtig thu, (auch bas nicht immer)
So laß ich's gern geschehen.
Rommt die Bernunft mit ihrer Junft,
In ausgeschmucken Gründen
So muß ich überwinden.

Viel Gluck zu Ihrem nenen Kofiganger!— Ih danke für richtige Bestellung des aufgetragenen Grußes an herrn Arend. Die Bedeutung seiner Aufnahme schickt sich gut zu der Abssicht, warum ich es Ihnen aufgetragen. Es ziehen Wolfen zusammen, an Zeichendeutern fehlt es nicht. Man lebt in einer Erwartung wichtiger Dinge. Gott wolle uns allen gnädig senn. Unser Wunsch geht sie vielleicht so nahe an als uns.

Eramer hat Paffionsreden ausgegeben, beren Absicht ift, das ganze Leben unfere Beilandes als ein beständiges Leiden vorzustellen. Ich habe allein die erste gelesen und sie nur gestern vom Buchinder erhalten. Die Abschnitte derfelben waren wie die Theile einer Chrie ober die Uebergange einer Obe in einander geflocheten.

Ich werbe mir Siller's Opftem aller Bors bilber von Chrifto im alten Testament faufen. Ein Prediger in Schwaben, dem Gott bie Stimme an feinem Umt entrogen und ber in Diefen betrübten Umftanden feine Buflucht gu Gottes Wort genommen. Das allgemeine in feinem Spfem ift grundlich und brauchbar, bie Grunde darin muffen noch mehr entwickelt merben ober tonuten es fenn, dies murbe in eis ner beffern Unwendung und Beurtheilung feiner Bedanfen bienen. Die Chrfurcht, die Befcheis benheit und Aufrichtigfeit machen mir bas Berg Diefes Ochriftstellers ichabbar; er ichreibt ba. ben mit viel Rurge und Nachdruck. Er bat mich nach bes feeligen Bengels Schriften nengierig gemacht, um die ich mich auch befummern mochte ben Gelegenheit.

Beforgen Sie nicht, liebster Freund, baß ich mich jum Theologen sindiren werde; ungeachtet ich gestehen muß, daß ich mich freue, wenn ich hie und da ein Buch ju meiner Erweckung und jur Erweiterung auch meiner geistlichen Erstenntnis ausklauben fann. Ich schone meine Beit, meine Augen und Gesundheit, so viel ich kann; und weil ich nicht nach meiner jesigen Berfassung für Brodt oder ben Leib arbeites

barf, so wird die Mahe nicht gang verloren febn, die ich auf Dinge wende, welche in den Und gen der Welt für muffige und unbrauchbare Leute gehören.

Leben Sie wohl, ich umarme Sie herzlich und Ihre wertheste Frau, meine Freundin. Seyn Sie gesund und zufrieden. Man hat Sie für todt und misvergnügt hier ansgeschrieen. Ich habe alle diese Lügen so nachdrücklich als möglich widerlegt, indem ich Sie noch einmal so gesund und glücklich ausgeschrieen, als Sie sich selbst halten mögen. So muß man Lügen mit Lügen vertreiben. Es wird mir allemal lieb seyn, daß meine die Oberhand behalten mögen.

## 35. Un feinen Bruber nach Riga.

Ronigsberg, ben 14. Marg 1759.

Joh benke heute ju hrn. von Charmois ju gehen. So ungern ich es thue, so wunsche ich boch einige Nachricht ben ihm von dem jund gen Berens zu haben, der sich hier aufhalten soll. Erfahre ich etwas, womit seinen herren Brüdern gedient senn möchte, so wurde ich Anlaß nehmen, an hrn. Carl zu schreiben; sonst nicht. Ich danke dir für deine gutgemennte Ertimerung, und werde sie in allen Dingen jesderzeit gut aufnehmen; du wirst mir aber das

ben verkatten, daß ich ihr nur in fo weit fole de, als mem Ders und die Umfande es mie erlauben werden. Gebe, mein lieber Bruder. beinen Weg gerade fort und mache dir aus feis nen fremden Ungelegenheiten einige Bedenfliche Gefest, das man mich fur undanfbar und grob, ober was man will, auch allgemein erflarte, fo lag bich nichts anfechten. Gemoh. ne bich frube ale ein Chrift gegen Denichen. furcht und Menschengefälligfeit ju ftreiten. Barte bein Umt um Gottes willen ab, diene bei. nem Bachfien um Chrifti willen ; bulde, entichale biae , lebre , ftrafe , ermabne - bonnere und träufele - fev ein braufender Rord und ein fanfelnber Beft. Erfennen wir uns immer ale Werfzenge einer hoberen Sand, Die ohne Ibm und Geinen Geift nichts thun tonnen, fo mogen wir und felbft und Undern vorfommen, wie wir wollen. Wenn eine Mutter nicht einmal meiß, mas die Ratur in ihren Eingeweiden bilbet, wie follte unfere Bernunft etwas davon beareifen fonnen, mas Gott in uns wirft, wird fen fann und will?

Mir gefällt es in meines Baters Saufe fo gut, als in meiner Freunde. Ich fann dem ersteren so wenig helsen und zur Sand gehen, als den letteren. Demungeachtet glaube ich dem ersteren lieber und nothiger zu senn, als diesen; und ich kann und werde ihn nicht verlaffen. Er ift nicht neugierig, alle meine Berd enüpfungen zu wiffen, und ich bin nicht im Stande, ihm mehr davon zu fagen, als er weiß. Es ift mir lieb, daß er darüber so gleiche gultig und ruhig ift, als ich bin.

Ich sagte gestern bem Diaconns B. gang gleichgültig, daß es mir nicht leid thate, here über gereist zu senn. Er sagte mir kurz, aber mit diel Nachdruck: Ach, das gehört in einen ewigen Plan! Das Unvermuthete dieser Antwort rührte mich recht ties. Frenlich ist unser Leben ein ewiger Plan, und alle Dandlungen besselben tormini modii einer Schlußfolge. Frenlich hat er uns von Ewigkeit her geliebt. — Laß alle unsere Anschläge als Sperlinge auf die Erde sallen.

36. Xn J. G. Binbner, nach Riga.

Ronigsberg ben 21. Marg 1759.

Jungen B. ju fprechen, habe ihn aber noch nicht auffinden können. Es ift mir unendlich viel daran gelegen, ihn selbst zu sehen, und mich nach seinen Umftanden zu erfundigen. Ich habe gehort, daß er alle seine Zeit an diffentlichen Dertern zubringe. Er hat durch einen Irrthum seinen Bruder Christoph gewaltig deweint, weil er die Rachricht von des jungen Schwarz

Schwarz Lobe auf ben ersteren misverstanden. Diefer Umstand von seiner Zartlichkeit macht mir noch einige hoffnung, ba ich weiß, daß biefer Bruder ihn gleichfalls vorzüglich gesliebt.

7.00

Sie feben , liebster Rreund , marum ich beute noch nicht an die herren B. . . . fcbreis ben kann; weil ich noch nichts in Ansehung ihres Bruders Ihnen melden fann, beffen Ocidfal mir febr ju Bergen geht. Ich werbe nicht eber ichreiben, ale bis ich Ihnen einige Genugthuung über feine Umftande geben fann. -Fur Ihre Ginleitung in feine Briefe bin ich Ihnen fehr berbunden. Bas Sie heftigfeit in unferes Rreundes Zuschriften nennen, fenne ich nicht. Ich febe alles als eine Wirfung feiner Rreundschaft an, und biefe als ein Geschenf fowohl als eine Prufung Gottes. Er brobt ober verspricht mir, mich nicht aus dem Gesichte ju verlieren ; ich ihn und fein Saus auch gewiß nicht. Er foll fich aber um mich fo wenig bekummern, als ich um ihn. Ich gonne ihm feine Gefcafte, und er foll mir meine Dufe gonnen. Last ihn Gott banten, bag er arbeiten fann, und ich bin ihm fur bie Rube, bie er mir giebt, eben so viel schuldig. Pralen und triumphiren muß er nicht. Doch biesen Spruch verfteht er eben fo wenig mitten im Gewuhl feiner Arbeiten, als Croefus unter feinen Reiche hamann's Schriften L. Ah. 23

thumern, was ein wahnfinniger Grieche zu ihm fagte.

Alle seine Briefe, die er mir geschrieben hat, und noch schreiben kann, selbst diejenigen, die er nicht im Stande ift, zu Papier zu bringen, habe ich schon gelesen und auswendig gewußt, ehe ich einen Schritt aus England gesseht. Also bedaure ich recht sehr die Rächte, die er darüber zugebracht, sie sind für mich verschen ihm vergolten werden, und er wird den Ruhen selbst davon einmal genießen können, den er mir jeht zugedacht hat. Sein eigener Gewinn aber wird immer der meinige sepn.

Unser Freund ist ein guter Botanist; er versteht sich auf Blumen und Pflanzen. Seine Augen und Rase sind für dieses Feld gemacht — seine Decocte und Saste sind herrlich in ihrer Art. Im mineralischen Reich aber ist er ein Fremdling, und ein Chymist wird er niemals werden. Wozu man Stosse und Pfunde von den erstern nothig hat, das fann der letzte mit Granen und Quentchen von Mercur und Antimonium ausrichten. Wahrheiten sind Metalle, die unter der Erde wachsen. Graben mag er nicht — das allein heißt arbeiten, man mag es mit einem Pfluge oder Spaten thun, ungeachtet diese Arbeit in nichts besteht, als Wegranmen der Erde und Schwisen des Antlises. —

Unfer Kreund verlangt, ich foll alle feine Briefe nach bem Buchftaben nehmen. Bas er mir bom Loch vorfagt, wo nicht Sonne nicht Mond scheint, und wohin er mich ju meiner Befferung will feten laffen - wenn ich bas guch nach dem Buchftaben nehmen foll, fo mare bas alberner und findischer von ihm gedacht und geschrieben, ale mir je etwas in meinem aanzen Lebenslauf entfahren fenn mag. herr Magister, wie heißt folgende Figur in ber Rhetorif : "Um nicht hunger ju fterben, hats "ten Sie bie Bibel nothig, um fich ju uberwinden, herzufommen." Soll bas nicht ein bysteron proteron bon einer Metathefis fenn? Sat er nicht ichreiben wollen : Um nicht Sunaers au fterben , hatte ich nothig gehabt , wieder juruckzufommen; um mich ju überwinden aber, die Bibel. Dief bat er in Gedanfen gehabt. — Das ift auch mahr. Was er in ber Kigur redet aber, noch mahrer, und ich laffe es ben ben Borten , fo falfch bes Autors Sinn gewesen fenn mag : daß meinen hunger nichts anders als diefes Buch gestillt, daß ich es wie Johannes geschluckt, und die Guftigfeit und Bitterfeit beffelben geschmeckt habe - und baß ich mehr Ueberwindung ju meinem Entschluß nothig gehabt, als ihm mein Lebenslauf fagt, ich ihm felbft jemals fagen fann und werbe. Das weiß berjenige beffer, ber nicht nur Dergen, sondern and Nieren pruft — diese Absonberungsgefässe unserer natürlichen Unreinigkeiten 2c. — besser sage ich, als ich selbst und er-

Ob meine Gedanken mit den seinigen nicht besser batten einschlagen können ohne Verslehung meines Gewissens? Wenn das eine Aufgabe ist, so laßt ihn einen Preiß darauf sehen, daß ich weiß, wie viel ich mit meiner Arbeit verdiene. Ich soll mich rechtsertigen — das werde ich nicht, wenn ich es auch noch so gue könnte. Mit seinen Anklagen kommt er auch zu spat, und wird nichts damit für sich selbst noch wider mich ausrichten. Ein Geist zum niederreißen, nicht zum bauen, darin besteht der Ruhm eines Hume. Unser niederreißen und bauen — alles hat seine Zeit, so eitel wie es ist.

Ein frommer Mensch ist also ein unbrauchbarer und unbankbarer — weil ich es bin. Undankbareit wurde nur in Aegypten wie ein Verbrechen bestraft; große Leute lassen ihre undankbaren Clienten mit einem gedruckten Briefe jest laufen und bekümmern sich nicht um sie. Unbrauchbar — schrieen die Glieder über den Masgen. Wenn ich zu Journalen, Prännmerations. Werfen und Handlungsbuchern unbrauchbar bin — wenn mich die Welt wie ihren Aussehricht ansieht; desto besser für mich. Ohne die Mühe einer Martha, das besse Theil!

gearbeitet — aber wie ein unnüßer Rnecht: am liebsten für meine Freunde und Wohlthater — nicht wie ein heide und 3olner — die haben ihren Lohn dahin: Ehre und Undank.

Beil man bas Bertrauen ju Ihnen hat mich auszuholen oder deutlicher zu verstehen, fo will ich noch einige Erinnerungen bitten un-· ferm Freunde ju Gemuth ju fuhren. Er bleibt immer ben feinem Gefichtspunkt und furchtes fich, fo bald er denfelben verliert, daß alles daben mit verschwinde, weil er fich felbst barin nicht mehr guruckgeworfen findet. Ich fenne feine Lage fo genau, weil ich felbft barin gewefen bin ; ich fenne die Befremdung, die Bie fte, worein wir gerathen, wenn wir aus ber Sclaberen unferer Leidenschaften ausgehen, und burch wie viel Krabengesichter wir eingeschreckt were ben. - Last ihn boch nur ben allen ben grund. lichen Entbedungen, die er über mein Berg gemacht, in feinen eigenen Bufen fuhlen, und fich so gut fur einen Dischmasch von gro-Bem Geifte und elendem Tropfe erkennen, als er mich mit viel Schmeichelen und Treubergiafeit erflårt. Ift er nicht ein Mensch so auf wie ich - und bagu mein Freund, ber nachfte? Sollten ihn biefe einfaltigen Borftellungen nicht gurudführen - Wenn ich ihm ju ichlecht ju diefer Barallel bin , bat er nicht Bruder , beren Bruber er ift , und bie er lobt und fcbilt? Gein

Lob und Tadel ift aber partepifc, er liebt Ge. schenfe fo gern, als er fie giebt.

Last ihn aufhören so einen großen Lärm mit meinem Beten, Sändefalten, Beichten :c. zu machen. Arbeite; was hast du mit der Morraltät meiner Handlungen zu thun? So reden nicht Frecknde untereinander, sondern der Herr mit seinen Sclaven. Wahrheiten kommen und grob vor, wie die Zeichnungen der Natur, ohne es zu senn; Lügen hingegen sind gedrechselt und politt für das Auge, wie die Werke der Runst, und sind ungehobelt.

Behalten Sie nur so viel Religion zur Moth — — dieß ist ein weiser Rath, wie hiobs Weibes ihrer, die nicht Gott wollte gesucht, sondern gesegnet haben. Cartes kannte die Kunst, er vergaß und leugnete alles und hielt nichts für Wahrheit — ausser dem schlauen Kunstgriff, einen Catechismum und sein eigen Selbst als zwen wichtige Wahrheiten zum Grunde zu legen. Cartes hat die Wahrheit nicht gefunden, niemals geliebt, auch niemals erkennen können. Diese Wethode, wie er sie nennt, ist gut zu einem Project und Wirbelsossen.

Arbeiten zu suchen — die Mühe darf man sich nicht geben. Aus Gefälligkeit habe ich sie gesucht, oder mich suchend gestellt. Arbeit suchen ist ein eben so ängstlich Ding als die Luft erst suchen wollen, die man schöpfen soll.

Lagt unfern Freund doch jurud denfen auf die Begriffe, die er ehemals, von Sandelsfachen gehabt. Wenn es uns in irdifchen Dingen fo geht, wie wird es in geiftlichen Dingen geben? Der irdische Mensch, ber naturliche, vernimmt nichts vom Beift Gottes, es ift ihm eine Thorheit - ein Mergerniß. Die Gottfeligfeit ift zu allen Dingen nube und hat die Berheifung auch bes gegenwartigen Lebens, gefest, bag und jenes nur alsdann anginge, wenn wir keinen anbern Rath mehr in diefem mußten. Ich fenne Sichtel und Bohme fo wenig, wie unfer Freund; fie find Menfchen gewesen , bas ift genug fur mich. Gottes Wort und Gottes Werf ift alles, worauf ich mich grunde, bem ich glaube. - Lucrez fingt : Die Gotter find Schlafmugen, und Spinoja: Mechanismus, was ihr Gott jufcreibt. Unftatt bag Dofe fcreibt: Um Unfang ichuf Gott, beweist Buffon: Um Unfang fiel ein Comet auf die Sonne, baß die Stude babon flogen.

Wenn unfer Freund meine jehige Gemuthe. verfassung für sehr bedauernswurdig ansieht, so soll er meine Schwärmeren nicht als ein alienum quid ansehen, das ihn nicht befallen könne. Unruhig darf er für mich nicht senn; ift ihm mit meiner Zufriedenheit gedient, so genieße ich sie jeht, und werde sie in jeder Vergänderung meines Schickfals haben, das ich

Bott empfohlen fenn laffe, und in deffen Schook alle meine Gorgen liegen. — Ein Parbel bin ich, feine Geife wird meine Fleden nicht anbers machen. Ein Sofmann, wie er, ernies brigt fich febr bis auf meine Geschwure, feine hunde werden mir felbige nicht beil leden. Wenn man nichts anders als Sonden ju branden weiß; es geboren auch Pflaffer und Balfam batu. Alle Schmeichelepen, Die er mir macht, thun mir weber, als feine beißenden Einfalle. Das find Gonden, mit benen er fublen will, ob ich noch ben gefunder Bernunft bin und Chrgeit befige. Wenn ein Enthufiaft ein Thor ift, fo fragen Sie ibn ben auter Laune, ob er nicht bisweilen fich felbft in feinen Absichten und beften Werten bafur erfennen muß. Db ich die neueste Secte - ober Er das größte Haus aufrichtete: sottise de deux parts. Die Menschen lieben - bas beißt fur fie leiden, um ihrentwillen gefreugigt merden. Die beste Barten also, die man ergreifen fann, ik, um Gottes willen arbeiten; leben, weil er es fo haben will, arbeiten weil er es fo haben will; ruben — Wenn er ja wissen will , was ich iest thue; fo fagen Gie ibm , daß ich lutherifire; es muß boch mas gethan fenn. Diefer ebentheuerliche Monch fagte zu Augsburg: Die bin ich ich kann nicht anders. Gott helf mir, Amen ! Mein alter Bater erholt fich Gottlob; von

Sage ju Tage. Ungeachtet ich ihm ju nichts nube bin, fann er meiner nicht entbehren. 3ch fann und werbe ihn daher nicht verlaffen. Dieß ift jest mein Beruf, ihn ju marten und ein menig burch meine Gefellichaft ju pflegen. es Gottes Wille, fo werde ich, eben fo gefcwind ju meinen Freunden jurucflaufen, als ich ihnen entwischt bin - fie mogen mich gerne feben ober nicht - baran ift mir nichts gelegen. Bollen fie mich einlaffen - gut - mol-Mit es nicht len fie nicht - geh ich weiter. Gottes Wille, fo werden alle Stricke nichts bel-Nicht mein Bogen, der reicht nicht bis au Gottes Thron, wenn ich auch Gebet auf Gebet abbruden fonnte, nicht mein Arm - nicht feine Briefe, nicht feine Erecutions- Befehle werden mir bier ein Stud Erbe erwerben, gefdweige jenes gand ber Berheißung. Gebet und das meinige, feine Arbeitsamfeit und Frengebigfeit, und meine Unbrauchbarfeit und Undankbarkeit, feine Gerechtigkeit und meine Beichten find nicht die Schluffel weber an Solle noch ju himmel. Die find in Davids Sand. Bitten Sie ibn , daß er davon funftig nicht ein Wort rede. Dat er Recht, fo lagt ihn ben Lohn bavon erwarten. Hab ich Unrecht, fo verlaffe ich mich auf Gnade. Gnade gebt ben großen herren vor Recht - er lobt den ungerechten Sausbalter, weil er flug mar;

und Er allein macht die Albernen flug — und lehrt die Elenden recht.

Daß ich an feine Traume glaube, fann ibm. meine gange Aufführung geigen. Wenn er fich barum erkundigen will, und unvartenisch bavon urtheilen, so murde er leicht urtheilen konnen, daß ich ganz entgegengesett gehandelt has ben wurde, wenn ich mich auf Dinge grundete, die über meine Ginne und Begreiflichkeit find. Ich bin ein Mpops - das muß mir nabe fommen, was ich sehen soll - alles, was ich noch febe, geschieht aber Gottlob! noch burch naturliche Augen. Dein Geficht ift furzfichtiger, aber aushaltender - - es fonnte beffer fenn. 3ch will es lieber iconen und fein Autor werden, als mich auf die Runfte eines Silmers und Caplors verlaffen, mich bazu vorzus bereiten, oder den Ochaden ju erfeben.

Mein Lebenslauf läßt sich nicht burchblättern — und mit Eckel lesen. Einem Freunde zu Gefallen, muß man nicht so eckelhaft senn. Er kann von meinem Vertrauen schlies sen, daß ich selbigen dem Zufall, ihm in die Hände zu gerathen, überlassen. Herr B... wird noch Zeit nothig haben und ganz andere Erfahrungen, als er bisher gehabt oder kennt, whe er vieles darin, so wie in meinen Briefen, verstehen kann. Fleisch und Blut sind Ippothesen — Der Geist ist Wahrheit.

Thre Geduld wird ausreißen, geliebtester Rreund! Ich werde Sie funftig mit bergleichen Briefen verschonen. Rur; und rund. Der Befcheid ift ber. Ich bin ihnen bisher unbrauchbar gewesen und bin es noch; daher ift es mir lieb, daß ich wenigstens nicht im Wege bin - und bieß wurde gewiß fenn, wenn mich Gott nicht herausgeriffen hatte. Jest gebe ich meinem alten Bater jur Seite, und frage nicht barnach, wie viel Abbruch ober Bortheil ich ibm icaffe. Gott erhalte ibn ; fo lange er in den jegigen Umftanden ift, fehlt ihm ein Gobn, ein folder Duffigganger und burchfahrender Ropf, wie ich bin. In Diefer Berfaffung fann ich nichts ordentliches anfangen, und werde es auch nicht. Was mir Gott jeden Lag juschneis det, will ich thun, wie es mir in die Sand fallt. Ich bete und arbeite, wie ein Chrift, wie ein Dilgrim, wie ein Goldat ju Friedensgeiten. Meine Bestimmung ift weber ju einem Rauf. Staats. noch Weltmann. 3ch bin nichts und fann jur Roth Allerlen fenn. Bibellefen und Beten ift die Arbeit eines Christen, wie Romane und der Puttifch , eines Stupers. Jebes Buch ift mir eine Bibel und jedes Ge-Schaft ein Gebet. Dieß find feine Ginfalle -Das Pfund ift von Gott, ber Gebrauch def. felben von Gott, der Gewinn gehort ibm. Deis ne Geele in feiner Sand mit allen moralischen Mångeln und Grundfrummen derfelben. Ih.
re Richtigkeit ist das Werf eines Geistes, etnes Schöpfers, eines Erlösers; und sie gerade
und gesund zu machen, gehört weder für mich
noch meinen Freund; gehört auch nicht für diefen Leib und für dieses Leben. Staub, Erde
und Asch werden wir drey werden und sind es
schon. Ich sterbe täglich.

Ihre liebe Mama habe ich gestern besucht. Sie ist gesund. Sie melbete mir, bag ber fungere herr Bruder aus Grunhof fort ware— Ich zweiste daran. Melden Sie mir boch.

Ich umarme Sie herzlich in Gesellschaft meines lieben Alten, ber Ihren Brief mit Beranugen felbst gelesen.

37. Un feinen Bruber nach Riga.

Sonigeberg, ben 31 Marg 1759.

Herzlich lieber Bruder, dein Brief macht mich unruhig. Ich kann die Ursache davon nicht verstehen. Erkläre mir selbige und schütte dein ganzes herz gegen mich aus, wenn du dich meines Rathes bedienen kannst und willst. Du siehst zu viel auf Rebendinge. Vertraue Gott, und ob es dir gleich sauer wird mit deinem Ackerwerk, so laß dich es nicht verdrießen. Das ist dein Wille gewesen, da du ein Amt gesucht; und Gottes Ordnung: im Schweiß deines Am-

gesichts. Ich habe dich immer gewarnt, dich nicht zu überhäufen. Wie lange hast du gearbeitet, und du siehst schon auf Belohnung? Bitte doch Gott, daß er dich mit seinem guten Geiste führe und regiere. Du hast einen Feind mehr wie ich; es fehlt dir nicht an Pochmuth, so vergraben er auch unter der Asche liegt; aber denke, daß der Geiz, die Liebe des Goldes und dergleichen Kleinigkeiten, eine Wurzel alles Uebels sey. Gieb auf gar zu merkliche Ausbrüche desselben Acht; so viel kann Vernunst und Klugheit thun; das Herz, das Innere davon zu läutern, ist allein Gottes Werk.

Melbe mir, ob du meines Freundes Briefe an mich gelesen. Man ist sehr neugierig,
meine Antwort zu lesen; man wird sich sehr
betrogen sinden. Wenn ich nicht einen Gott
glaubte, ohne bessen Willen kein Sperling vom
Dache fällt, der unsere Thränen uns versprochen hat selbst abzutrocknen, — wie wurde ich
ohne diesen Glauben fortsommen? Ich wärde
hundert thörichte Dinge anfangen, mich irre
machen und dem großen Hausen auf der grosen Straße nachlausen; jest bin ich ruhig, erwarte, was mir Gott noch aussegen will, und
hosse, daß er mir die Last jedes Tages werde tragen helsen.

## 38. Un 3, G. Binbner nach Riga.

Ronigeberg, ben 31. Marg. 1759.

3ch habe meinem Freunde nicht antworten, noch Sie beschweren wollen, fich in frembe Bandel einzulaffen. Er will, wegen feiner Geschäfte, fich mit mir einzulaffen verschont fenn lund Sie sollen fich, ich weiß nicht mit was, in Unsehung meiner abgeben. Wenn es auf die Wichtigfeit und Menge von Arbeit anfommt, so weiß ich nicht, wie die Bagichale ausfallen mochte. Aus fehr vielen Umftanden febe ich leider viel zwendeutige Schritte, Die ich nicht berechtigt bin, ihm porzuhalten, weil fie mich nichts angehen, und weil diese Aufrichtigkeit ihn zu fehr aufbringen wurde, ohne ihm zu belfen. Er übertrifft mich in dem Etfer Gottes, er ift aber ohne Erfenntniß, wie es ben den Ruden unter den Romern mar: er will mich der Welt nugbar und zu einem Befehrer ber Frengeister machen; will meines Religion von Aberglauben und Schwarmeren fichten; er will - welcher Deßfunftler fann alle die radios gablen, die aus Einem Puncte gezogen werden fonnen? Geine Abfichten, die er mit mir und feinen benden alteften Brudern hat, find fehr unter einander verschieden, und alle fehr gut und loblich. 36 fage ihm aber mit viel Zuversicht jum voraus,

baß er mit feinem seinen Endzwett erreichen wird, wenn er nicht vernünftiger, fluger und langsamer zu Werk geben will. —

Alles was Sie thun können, um meinen Freund in Ansehung meiner zu beruhigen, thun Sie aus Liebe für uns beide. Wenn ich feine andere Ursache habe, nach Riga zurückzuskommen, so wird mich die Noth, wie aus England, wieder zurücktreiben. Wer kann ben den jehigen Umständen für seinen Weinberg sicher senn, und welcher Aluge wird jeht, wie Elias zu Gehasi sagte, an Weinberge und große Dinzge denken?

## 39. In feinen Bruber nach Riga.

Königsberg, im April 1759,

Gott schenke dir Gesundheit und Rrafte zu beinem Beruf. Sep in Ansehung meiner in keiner Berlegenheit. Gott wird es wohl machen. Ich wunschte dein ganzes Vertrauen zu haben; sep nicht zuruchhaltend noch scheu gegen mich. Alles, was dich angeht wird zugleich metne Freude und Sorge sepn. Ich bin Gott Lob leidlich gesund. Den jungen Berens habe ich zu meinem großen Vergnügen gestern ben uns gehabt. Ich wunschte, daß er den ganzen Sommer hier bleiben konnte, und habe noch viel Hoffnung von ihm. Ich habe gestern Abend ein

nen Trankfpiel, Philotas, gelesen und heute schon Wagner gebeten, es für ben hrn. Rector benzülegen. Ein wunderschon Ding! Erwird es die und meinem Freunde B. . mittheilen.

An Hausfrenz fehlt es unserem lieben Alten nicht; deswegen freue ich mich, daß ich hier bin, und bitte Gott um Klugheit und Geduld für ihn sowohl als mich. Ich trug jest eben einem Bettler sein Gebühr entgegen, der mir dafür das Evangelium von der wunderbaren Speisung vorlas. Der Schluß davon heißt: Er entwich benfeit, allein. Eramer's Passions-Reden sind zuweilen unser Abendbuch. Etwas zu viel vom Schulredner und Schulgelehrten.

Berschweige mir deine bepläufigen Gedansfen über vorfallende Umstände nicht. Ich habe an hrn. Carl geschrieben, und werde ben ein wenig mehr Muße an meinen Freund furz oder lang, lustig oder ernsthaft, heulend oder pfeifend antworten. Lebe wohl, vergiß mich nicht, habe in Gedächtniß Jesum Christum den Gestreuzigten; Bruder, Vater, Freund, Weibersliebe, alles sließt in ihm zusammen. Dein Thun und Lassen seine Gott!

ào, Un 3. G. Elibuer, nad Rigd. gar Hillings R

Ronigsberg, ben 27. April 1759.

Pleber Bert Rector, unter Diefer Courtois Re batte ich Ihnen einen Brief jugebacht, ben ich aber nicht Willens war, fo balb an Sie gu fibreiben, weil mir mand hartes Wort batte entfahren muffen. Die Bartlichkeit aber bat ber Gerechtigfeit ihre Angenbinde abgenommen, find fie, wo nicht entwaffnet, boch ben Rachbruck ihres Urmes gelabmt. Wie es von bren Mannern Gottes in ber Schrift beißt! Daß Gott ihnen vergab und ihr Thun ftrafte, Pf. 992 - zwen entgegengefete Begriffe, Die fich einans ber aufzuheben icheinen; - fo werben Ste mit erlauben, nicht nur die Kormeln, fondern auch. bie Empfindungen einer redlichen Gefliffenbeit zu erneuern und ju befestigen, wie folgt t

Beliebtefter Rreunb,

Saben Sie wohl an die Rechte und Berbindlichkeiten biefes Titels gebacht. Sie fich zu einem Unterhandler und Boten fole ther Briefe brauchen laffen, beren Ebn Gie felbft fo verlegen gemacht? Mit was fur einem Bergen haben Sie mich verfichern fonnen, daß Sie neutral find? Beifit bas neutral fenn , wenn ich geharnischte Danner unter bem Dade meiner Briefe einnehme, und mein Cous vert jam bolgernen Pferde mache ? Ber gieb & anbern Gerichte gn; berjenige, welcher fagt: Samann's Schriften, It, I,

es ist nicht recht, was ihr thut, ober, welcher ben Leuten Riffen unter die Arme und Pfühle zu den Hauptern macht? Sind Sie nicht ein Priesser, der jest in den Augen der Leute im Geses nicht irren kann, ein Weiser, der nicht fehsen kann mit rathen, und ein Prophet, der nicht unrecht lehrt? Und ist durch Ihren Beptritt nicht der Entschluß in ihnen gestärft worden: Kommt her, lasset uns ihn mit der Zunge todt schlagen und nichts geben auf alle seine Rede? Jerem. 18.

Sie haben mich in einem Ihrer Briefe verfichert, baß Sie mich bisweilen gerne gebort, und, obne fic an dem Eigenen meiner Lebens und Denfungsart ju argern , erbauliche Einfalle unterhalten baben. Johannes mar beftig, er vergaß die Achtsamfeit, die man bem Wohlftande, der Gefellichaft, ben gurften ichulbig ift. Das Gefangniß mar eine gnadige Strafe, die er fich felbst augezogen, und bas Schickfal feines Sauptes bie Wirfung eines Baffaebotes, eines ju breiten Berfprechens, einer naturlichen Aufwallung, einer gewöhnlichen Achtfamfeit eines guten Wirths, ber feinen Charafter feinen Gaften empfehlen will, und endlich einer feltenen Gewiffenbaftigfeit gegen die Religion eines Eides. Wie ift es moglich, bag ein fold Ungebener als bie Derodias eine fo tugendhafte Lochter bat jur Belt bringen tonnen? Wo murben wir jest ein Bepfiel von ihr antreffen, die, ben dem Berdienfie einer guten Tangerin, doch erst ihre Mutter um Nath fragen wurde, und ein halbes Königreich einem solchen Gericht ausopfern mochte, als das Haupt eines so ebentheuerlichen Staatsgefangenen war? Ihr Bater dachte: was werden die Leute sagen? Hatte die Tochter nicht mehr Recht gehabt, sich diese Frage zu machen? Wie viel herz gehort dazu, eine so lächerliche und zugleich grausame Bitte zu ihun, als diese war: Gieb mir des Taufers Haupt in der Schiffel. Und doch that sie es — als eint gehorsames und gefälliges Kind.

Es ift eines Chriften Pflicht, fic nicht fremder Sunden theilhaftig ju machen, und etaliche Sunden find offenbar, daß man fie vorbin richten fann, etliche aber werden hernach offenbar; also auch umgekehrt von guten Werken.

Bu Rus und Dienst des Rächsten — bas beißt nicht, ein Bote eines jeden fenn, der mich schiefen will, und das Werkzeng eines jeden, der mich brauchen will. Ich muß ja wissen, was mein Rächster thun will, das verstehen, was er von mir haben will, ob es mit meinem Verhaltniß gegen Gott und andere bestehen fann, und die Schultern wenigstens fragen, wie viel die tragen können. Wenn ich ben jedem Antrage, den mir jemand thut, denfen will; das kaunft du facht thun ihm

gen, mit mir zu handeln, ich werde aber nichts recht thun können, und das Ende des Liedes wird seyn, entweder, alle meine Runden für Schelme zu erkennen, oder von ihnen dafür mit allem Recht gescholten zu werden. Ein solches Schickslat ist in crisi gut, und macht einen fürtrefflichen Knoten im Laufe einer Sache; aber für die letzte Entwicklung wünsche ich Ihnen so wenig als mir selbst ein solches Loos.

Sie fonnen leicht benfen , baß ich weber and Frevel , noch Rigel , noch Leidenfchaft fotche Saiten berühren muß, welche ben Dhren webe thun; ich fete mich burch biefe Frenmus thigfeit einem Schaden und Abbruche an Ihren guten Gefinnungen aus, die mir immer uns endlich icagbar fenn werden. Rann ich wiffen, ob Sie fark gening fenn werden, folche Babrheiten ju horen ? Und wie fann man Thorheis ten an feinen Freunden ju nahe treten, ohne felbft gu leiben , und fich in ihnen gu erfennen? Aus Diefen zwen Urfachen mahlen Ste lieber, mit Ihren Freunden ju beucheln , und ich murde Sie bewundern und nachahmen, wenn wahre Rlugheit in einer folden Aufführung Statt finben tonnte. Daf Gie mir burch Ihre Reutralität haben beucheln wollen, den Beweiß ba-Don will ich Ihnen nicht führen, ich begnüge wich, biof darauf angespielt ju haben.



Wechte nicht Ihre Furcht, daß ich durch meine unerkenntlichen und murrischen handlungen das Ansehen des Christenthumes verdactig mache und die Ehre der Bibel Preis gebe, die so edel aussieht — ein sehr sein mer Sauerteig der Pharisaer und Sadducker sehn?

Bon einer so weitläufigen, vermischten und verwickelten Sache, als die Angelegenheiten des Saufes überhaupt und jum Theil in Begiebung auf mich find, last fich ohne ein genaues Detail fein Begriff machen, geschweige, ein gefundes Urtheil fallen. Die Spieler darin find eigene Leute, - bas ift alles, mas Sie von ihnen ju fagen wiffen, und naber mochten Sie mit Ihrer Untersuchung ihnen faum jemals fommen. Benn biefes Eigene eine qualitas occulta ift, fo ift nichts bamit erflatt, und mochte auf bas hinauslaufen , mas ber aemeine Mann munberliche Beilige nennt. Daß Sie mich fo beurtheilen , fann ich auf eine handareifliche Art aus dem Dialog feben , ben Sie mir über ben Untrag, Ihnen einige Bucher ausausuchen, in den Dund legen. Das Gigene mag alfo fenn , was es wolle , Lob ober Tabel, fo fage ich in einem Salle mit David : ich banfe bir baruber, baf ich munderbarlich gemacht bin, und im andern Salle: Bewahre meine Seele, benn ich bin beilig; b. i., nach

Zuther's Gloffe, ich werde verbammt und pere achtet als ein Reger, Pf. 86.

Dag Dr. B. mir wie ein Bar begege net, dem feine Jungen geraubt find, und baf iene mich wie Bienen umgeben und mich wie ein Feuer in Dornen dampfen und lofchen wol-Ien — Was bewegt aber Sie, in Schaafse fleidern ju mir ju fommen ? Ich babe die Strome feines guten Bergens in Blut verwandelt, daß fie ihre Bache nicht trinfen fonnen, pud das hat er durch Runft nachthun wollen. Ift das Religion ? - Stols , Einfalt , Betrug. iff feine eigene Religion, die naturliche, und fo fern meine Bleifch und Blut ift, gebe ich ibm barin Recht. Durch biefen Beweis perdammt er fich aber felbff, und macht feinen gangen Gottesbienft und Sittengebaube gu Schanben, wie jene Bauberer ihre Mithurger burch ihre Was bewegt Sie aber Annft felbft ftraften. und mas haben Sie fur einen Grund fur fic, Daß Sie mir feine Prügelfuppe felbft überreicht . und feine Berachtung meiner redlichen Ab. Acten ju Ihrer eigenen Sache gemacht baben? Alles, mas Sie ihm ju Gefallen haben thun fonnen, und mir jum Rachtheil, haben Die genau erfult, und ba ich nicht mehr als gine einzige Bitte an Sie gewagt, eine Rleinigfeit in Unfehung der Befahr, in welche Dr. B. Sie gefest, jo baben Sie mich nicht eine

mal aewurbigt, batauf zu antworten. Ich muß. baber noch einmal formlich Sie barum befragen : Daben Sie mir die große Freundschaft erwiesen, dem Brn. B. den Brief vorzulefen weil er übel geschrieben mar, jund, meiner Sarte und Grobbeit, ja feinen Diffbentungen berfelben , nicht als ein geleheter , Bernunftiger , driftlicher Mann, fonbern als ein alter, ne. fälliger greund von mir, nicht als ein Mest und Mittelsmann , fondern in Einfalt, bes Derjons und aus ungefarbter Liebe abzuheifen ges fucht? Das haben Sie nicht gethan, bief will ich Ihnen beweisen. Das find nicht des Brn. B. Worg te, fondern Ibre eigenen, die Sie mir überfcbries ben : ich batte bart und grob gefchrieben. Wenn, Sie die Wahrheit niederschlucken wollen, als wenn es Ihr Speichel mare, fo muß und beiden freplich: nichts ale bie Schalen berfelben übrig bleiben. Und in diefer Theilung find Sie freylich neutral.

Laffen Sie mich albern in Reden sann, Sind das Schlusse? der eine hat Recht, der andere hat Archt; der eine hat Unrecht, der andere hat Unrecht; urtheilen mußt du; du willst nicht richten, du kaunst doch aber etwas thun.) Du mußt beiden den belg waschen, weils seiden den find, du mußt dich aber husten, keinen naß zu machen, weil sie heier be so klussen, keinen naß zu machen, weil sie heier de so klussen fieben Sie das Gericht Ihres Rachn

fen als eine Buchtigung bes heirn an, auf baff wir nicht fammt ber Welt verbammt werben. Der Mann, ber nicht zuschlagen wollte, ba ibn ber Brophet barum bat, wurde von Lowen gefreffen. Zeigen Gie Ihre Bunben, Die ich Ihnen folggen inus , bom Manne, ben es angeht, und gernen Sie nicht mit mir, fondern verneben Sie mir als ein Chrift ben Schmert. ben ich Ihnen machen muß. " "Richts nathrliches in Ihrer Denfungsart:" fagen Sie. "Mere Ginbildungsfraft macht ein. Beichlecht von Gefcopfen zu Enafim und Den-Das mar nicht Einbildungsfraft, "fdreden." fondern Unalaube. Das naturliche Muge fieht frenlich an den mikroscopischen Riffen der Infecten , bes Schnees u. f. f. grobe Mgen , Dyperbeln, die fein Maler und Dichter magen bart. Was bem Auge Lugen scheint, find bem Berflande Entbeckungen, medii termini einer boberen als bloß sinnlichen Gefennenis. Ziehet nicht am fremden Roche, fpricht ber Berr, und der Apostel der Liebe besiehlt und , hart zufenn gegen biejenigen, die nicht in ber Lebre. Chrift bleiben. Sagen Sie mir, liebfter Freund, wie-ber gute Rame eines höflichen Mannen mit-bem Bunde eines guten Gewiffens befiehen funn a ben wir in der Caufe mit Gott gemacht biden und ob Sie nicht ber Retigion fo bies

im Schaden durch Ihren menschenfreimblichen.

Wandel thun, als ich durch meine ennische Denkungsart?

Marum rebete David, als wenn er Defe fas mare, und ber Deffias eignete fich bie Borte Davibe ju ? Antworten: Sie mir; wentr Sie ein Lebrer in Mrael fenn wollan. Bie tonns te Baulus fagen : Ich lebe nicht, fonbern, was ich lebe, affes ift ener, es fen Banius aber Upole lo , es fen das aegenwartige ober das aufunfe tige, alles ift ener; ihr aber fent Christ, Chris find aber ift Gottes? Dufte ihn Baulud nicht ouf durch eine wunderbare Erscheinung kennen lernent, und find die nicht feliger, die an ibs glauben ohne bergleichen finnliche Begebenheis sen ? Und find unfere Beiten nicht eines gro-Beren Lichtes fabig, als Luther's feine maren ? Riemand also verachte meine Jugend. 1. Tim. W. 12. Mit bie Wolfe ber Reugen nicht grb. Ber geworben für mich, als fie für jene war, und unfere Berbindlichkeit farter ju laufen ? Wie benn ? Durch Schaffen, Arbeiten, gute Berte, Liebedbiemfte:? Rein, ju laufen burch Gen buld in bem Rampfe, ber uns verordnet ift.

Wenn ich fo lange über einen Eprier schwaße te, ber vom Gartner jum Könige burch Alexanster erhoben wurde, so wurde Ihnen mein Geer schwäß vielleicht erlaubter und erträglicher vorzusommen. Doch nein, liebster Frennd, Sie:er-fahren in Ihrem Umgange tägliche Uebungen,

der Berlengnung, daß ich den Berluft einer Stunde über Lefung dieses labyrinthischen Bried fes als ein klein Opfer der Freundschaft von Ihnen fordern kann; und Ihnen pflegt ein Glas-Wasser zur Arzuey zu dienen, wie ich mich purch ein Glas Wein des Lages karken muß.

Edfar wollte nicht aberglaubifch fenn. Ein Marolog hatte ihn får die Ibus gewarnt. Den 2mm Trop ging er auf bas Rathhans, nicht jum Tode, fondern jur bochken Burbe, ju beren Erreichung er fo viel angewendet. Datte er im Leben die Effume ber Sterndenter verachtet, wie fluchte er, als et feinen Ekgenpropheten in den elnsaischen Relbern anfommen fab! Wenn bu mir nicht beine Grillen mitgetheilt hatteft, so murbe ich nicht meinen Eigenfinn gegen felbige ju branchen nothig gehabt baben. 3ch fann es eher bem Brneus, als eie nem folden Rarren wie bu, vergeben. -Benn du Lugen geglaubt batteft, fagte ber Mitrolog, fo wurdent bu felbige nicht warb'e gei' macht baben. Rest baft bn bir felbit bem' gebften Schaben gethan, und ben Ruf meis: ner falfchen Runk ben Aberglaubigen vermehrt. Wenn du genlanbt batteft, fo batteft bu be ine Abnicht erreicht, meinen Erebit sur Schanden gemacht... und bich felbit erhalten. Un beinem leben batte bir wenigftens mehr gelegen fenn follen, ale an ber Citelfeit, meine Redumerepen zu widerlegen, an meinem Ramen zum Ritter zu werden und über meine Schomata zu spotten. IWas hatte also Casar für Mesache, die Ursache seines Todes dem Aftrologen zur Last zu legen? Und doch behaupten Sie mir, daß die Rede eines Thoren dem vernünftigen und herzhaften Eafar das Schicksal des merkwürdigen Tages zugezogen. War es denn so eine große Sache für Casar, einen Tag zu Hause zu siehen? Besuche, zu denen uns Vernung frund. Ehre antreibt, lassen sich nicht gerne ausschen, und Tage zu wählen ist ale ter Weiber Kram.

Meine Feber wurde nicht so überstießen konwen, wenn mein Derz nicht voll ware. Freunde sind eine Sabe Gottes; ich habe meinen Rocher derseiben voll gehabt. Soll er leer werden, so werde ich ihren Verlust, wie ihren Besis mit Dank annehmen, und mich vor niemand,
als Gott, demuthigen. Es ist nicht gut, sich
auf Menschen verlassen, soll die eine Seite
meiner Erfahrungen zur Aufschrift haben. Was
können mir Menschen thun? wird die andere
bekommen. Ich will rühmen Gottes Wort,
ich will rühmen des Derrn Wort. Rimms
ja nicht von meinem Munde das Wort der
Wahrheit, denn ich bosse auf deine Rechte.

Ich werde mit dieser Seite hieraber schliegen. Legen Sie bis auf die-Fehler meiner

Schreibart alles jum Beffen aus. 36 babe viel und über schwere Dinge zu schreiben gehabt: baber babe ich mich be måbt, fur au fent und nicht erreichen tonnen, meine Gebanten bentlicher ju machen, als basich bie Grunds züge berfelben fo fart als möglich ansbructe und fie auf frem be Gegenstanbe übertrage. Ich werde mit Gottes Sulfe ber Refe feln, unter benen ich jest fcreiben muß, entledigt fenn, wenn meine Freunde mit mehr Liebe jur Bahrheit, ben Grund meiner Sandlungen zu erfennen, Berlangen bezeigen werben. - Alle Die Spaltungen zielen barauf, Cine Seerde und Einen Sirten berborgubringen; wann und wie dieß gefcheben foll, gebuhrt uns nicht zu wiffen.

Jest erlauben Sie mir, geliebteffer Freund, mit leichteren Zügen die Feber an Sie zu führen. Ihrer Bitte um einige Schriften bin ich zuvorgekommen und habe einige Aleinigkeiten für Sie abgeben laffen. Außerordentliches ift mir bisher noch nichts in die Sande gefallen. Bistotas ist das beste, was Sie erwarten kommen. Zwen Programme des M. Sahn habe ich der Mühe werth geachtet, über Subtilität in Schussachen; einige Stellen des Comenius, die er anführt, sind merkwärdig. Das Verdienst dieses alten Philosophen und Schwärmers und

Schulmeisters ist ziemlich ansgestorben. Chlabenins hat biblische Untersuchungen herausgegeben, die ich ihnen gerne zugedacht hätte, weil
sie etwas außerordentliches sind an Gründlichkeit und analytischer Runst. Zwey Abhandlungen über Projecte siehen darin, die ich dem Hrn.
B. gewünscht hätte mitzutheilen. Ich habe sie
gelesen, als wenn sie mein Gewissenstath aufgesest hätte, und mir baher als Regeln ausgezogen.

Bir haben bier zwen merfwurdige actus gehabt. Der Laufonsche auf Simon Dach wird gebruckt, er war ein weinerliches Luftspiel. Der Batfonfche Actus ift nicht ju beschreiben, baß feine Rede gedruckt werden foll, nicht ju beareifen. Ein jammerlicher Auszug ans Stocke baufens Bibliothet, die er feinen boben Bubotern und ihrem Comitat porschlug. Diefer Comitat bestand aus Damen. hierauf fam fein Lebenslauf, worin er alle die Afabemieen eradbite, und die Sofe nannte, die er gefeben bat. Der Gebranch ber vielen frangofischen Borter ift an einem politischen Redner wo nicht eine Bierde, boch ein Brandmarf, an dem mar ihn erkennen foute und beurtheilen als einen folden.

Or. Treicho hat versprochen, morgen gu fchreiben. Ich habe einigen Umgang mit ihm, ber aber, wie es scheint, bloß in einer Art

bon Sandwerksvertranlichkeit bleiben wird. Webeiten laßt fich ben meinen Umftanden nicht. Gott wolle meinen alten Bater erhalten !

Ben aller meiner Tragbeit, ber ich bier nach. bange, fann ich Gott Lob manchen Abend mit aller Queignung mir ins Obr fdreven : Bert! fren' bich! bu follst werben bom Elend biefer Erden und bon ber Gunden Arbeit fren. genieße in gleichem Maße Die Leere und bie Rulle ber Menichlichkeit. Ich babe mich auf Diefen Brubling mit einer Rengierbe gefvist, als wenn er der erfte mare, ben ich erleben follte: ich munichte ibn als ben letten fcmeden zu fonnen. Die Einsamfeiten meiner Gartenbutte und Rurbistanbe find fein Taufch gegen ben Sabrmartt ber Rigifden Sofden. 3d fcene meine Buniche als Sorgen, und verwandle meine Gorgen in Buniche; fo verfließt eine Stunbe nach ber andern obne Lever, obne Dinfel find Freund. Dein Bater ift mein einziger Bobltbater und Buchtmeifter, ben ich jest lieben und furchten barf. 3ch biege mich fieben mal jur Erbe vor ibm, ebe ich mich unterftebe, ihm ins Beficht zu reben. 3ch effe mein Brodt bald mit dummem, ernftem Lieffinn ober im Springen , wie ein Dos ober Ralb Gras und Den frift; ich gebe auf Rand mit Grimm' und Großmuth wie ein Lowe, und weil ich ein Zaunkonig bin, so tragt mich mancher Abler son farken Flügeln und Augen weiter als er felbst reicht; ich diene auch meinen Rächken, wenn ich kann, am liebsten ohne Korper und Schatten, und nicht auf meine Rechnung, sons dern wie es einem dienstdaren Geiste anständig ist, wie Wind und Feuer dem Menschen. Dachte der kinge Bauer an den Handel, der bester Wetter machen wollte, als Jupiter? oder hinderten die Flüche des Schiffers ben Segen seis ner Erndte? Geduldiges Element! man sieht, man fühlt dich nicht. Jeder Körper trägt dich in seinem Schooß. Wenn der Dornbusch dich zum Bundsgenossen hat, so sind die Cedern Elemanns Alfche und Staub für ihn.

## 41. An feinen Bruber nach Riga.

Deine Briefe haben mir ungemeine Zufriebenheit gegeben, ba ich beinetwegen eine Zeit lang recht schwermuthig gewesen. Zu beinem bevorstehenden Eramen wunsche ich dir berglich Gluck. Wenn du eine Rede zu halten hast, so rede so, daß dich die R in d er verstehen konnen, und sieh mehr auf den Eindruck, den du ihnenmittheilen kannst, als auf den Bepfall gelehrter und wißiger Maulassen. Du nennst deine Urbeit ein Joch — Es ist ein köstlich Ding einem Manne, daß er das Joch in seiner Jugend trass ge. Thren. III. Bielleicht hattest Dn bie Eritunerung beines und meines Lehrmeisters, Beichtbaters und Vormunders nicht so bald vergessen sollen, dich ja nicht im Anfange mit Arbeit zu überhäufen. Ich weiß und habe es gewußt, wie diel ich dir an Hanschen schon aufgegeben, und die hatte dich entschuldigen können. Doch alles muß und zum Besten dienen, wenn wir nur unsere Fehler erkennen und auf Gott uns verlassen, der Andere und uns regiert, und ihnen und uns öfters den Zügel schießen läßt, nicht und zu stürzen, sondern Stre an unserer Schwache beit einzulegen.

Daß hr. Christoph an mich nicht benkt, ift mir ein Gefallen. Er wird schon wieder an mich benken, wenn es Zeit ift. Gott kob ich'bin sehr rnhig und zufrieden, und habe die besten Lage. Meinem Vater ist ein Sohn zur Seite une entbehrlich, und es wurde ein Fluch für mich senn, wenn ich jest an etwas anderes als an thn benken wollte.

Wenn Baffa bes hen. B. haus verläßt, fo' tag ihn fein anderes mahlen, als das Vertrauent zu ihm hat und ihn zu schäßen weiß. Ich habe ihm eine Rleinigkeit vorgeschoffen; venkt er das ran, so nimm das Geld; hat er es vergeffen, so habe ich es auch vergeffen.

Bom Sergeanten habe ich nichts erfahren: Laf ihn feine Runde laufen ; das muffen wir aller

bis Gott fic unserer erbarmt., Wenn alte Leute fich recht fennten, so wurden fie nicht über Rinder die Schultern guden.

42. In 3. G. Linbner, nach Riga.

Konigsberg, ben 1. Jun. 1759.

- Ans Borwis habe ich alle Schriften bes Chladenius durchblattert, und nur feine Bredig. ten, und ein paar fleine Abhandlungen barunter gefunden, die Ihnen anftandig fenn moch-Seine Logica sacra ist gewaltig scholaflifd, und feine Unweisung jur Auslegung ber Schriften und Reben ift eben fo edel burch die Methode. In der erften find einige neue Theorien oder essays als Außenwerfe angebracht, bie Sie aus feiner Philosophia definitiva, Die unter meinen Buchern ift, jum Theil fennen lernen fonnen. Seine Abhandlungen vom Wahrfceinlichen find nicht mehr zu haben ; wenn fie wie feine Bermeneutif und Auslegungsfunft geforieben, fo verlange ich fie nicht zu lefen. Unter seinen philosophischen Werken mochten ale fo wohl feine Philosophia definitiva und Allgemeine Geschichtswiffenschaft die ftartften undaus. gearbeitetsten fenn. Db Gie diese ben Belegen. beit funftig einmal baben wollen, fonnen Sie sich allemal melden. Ich habe noch feine opuscula gelefen, die mehrentheils in Brogrammen Damann's Schriften 1. Ib.

und fleinen Abhandlningen befleben , beten Stis balt ben Lefer nengierig macht, nicht aber gleich befriedigt. Es ift eine barunter über eine Stels le bes Angustinus, worin er feine Gebanfen über bie Schreibart Dofes und ber beil. Schrift Aberhaupt entbectt. Gie fieben in feinen Confeffionen, und find wirklich fo außerordentlich. baß man biefen Rirchenlehrer entweber burch Empfindung verfteben muß, oder noch fo viel aber feine Borte commentiren fann, ohne ibren Sinn hinlanglich zergliedern ju fonnen. Er bittet Gott um eine folche Beredtfamfeit , daß ber Unglaubige nicht feine Schreibart bermerfen fonne, weil fie ihm ju fcwer ju verfteben mare, ber Glaubige hingegen, wenn feine Denfungeart noch fo verschieden mare, boch einen Aufammenhang und eine gewiffe Uebereinstims mung berfelben mit ben Worten des Odrifte. ftellers erriethe.

Mit dieser Stelle vergleicht Chladen eine andere aus eben dem Buche: Ego certe, si ad culmen autoritatis scriberem, sic mallem scribere, ut quid veri quisque de his redus capere posset mea verba sonarent, quam ut unam veram sententiam ad hoc apertius ponerem, ut excluderem ceteras, quarum falsitas me non posset offendere. Chladenius scheint mir noch lange nicht die auf den Grund desse wigen gesommen zu senn, was Augustin hat sa-

gen wollen. Er nimmt einen Ginfall bes Catulus ju Bulfe, ben Cicero in feinem Buche de Oratore anführt, welcher gesagt: malo non intelligi orationem meam, quam reprechendi, und bes Lucilins, ber weber von gang unwiffenden noch gar ju gelehrten gelefen werben wollen , weil die erstern ibn gar nicht verstehen, und bie lettern ihm über ben Ropf wegfehn wurben. Ein folder Menfc und eine folde Schreibart gehört für einen Stuate . und Schulredner, der nichts als Benfall und Sandeflatfchen fucht, und ju fo einer wikigen ober gefcwätigen Redefunft wird man in Schulen und im Umgange geubt. Darin fehlt es weder an Lebren noch an Muftern , weder an Ciceronen noch Atticis. Sollte aber nicht ein ehrlicher Mann bisweilen eine Schreibart nothia haben, die er lieber getadelt als gemißbraucht munschen mochte, und wo er genothigt ift zu munichen : ich will lieber aar nicht als unrecht verstanden merben ?

Die Begriffe, die Angustinus annimmt, widersprechen gewissermaßen den ersten Grundgesehen, die wir an einer guten Schreibart ans zunehmen gewohnt find. Er nimmt an, daß die Wahrheit bestehen konne mit der größten Mannigfaltigkeit der Meynangen über eine und dieselbe Sache, indem er sich so zu schreiben wünscht, daß diesenigen, welche durch den Glau.

ben einen Begriff von der Schöpfungefraft Got tes batten, in quamlibet sententiam cogitando venissent, cam non praetermissam in paucis verbis tui famuli reperirent, et si alius aliam vidisset in luce veritatis, nec ipsa in iisdem verbis intelligenda deesset: bas wurde ohngefahr beifen : bag, er mochte ein Cartefianer ober Newtonianer fenn , Burnet's ober Buffon's Dopothesen aufgenommen baben, und die Ratur in dem geborgten Lichte diefes oder jenes Opftems anfeben, er gleichwohl in ben furgen Borten bes begeifterten Geschichtschreibers Opnren einer moalichen Erflarung nach feinen Schooflebren barin fande, und Anspielungen baranf entdeckte. Die Babrheit ift also einem Samenforn gleich , bem der Mensch einen Leib giebt, wie er will; und diefer leib der Babrbeit befommt wiederum durch den Ausbrud ein Rleib nach eines jeden Geschmack, oder nach den Gefeten ber Mode. Es ließen fich un-Labliae Ralle erdichten, die einen neuen Schwung ber Schreibart bestimmen fonnten. Ein fleiner Aufat neuer Begriffe hat allemal die Sprache ber Bhilosophie geandert; wie die Reigbarfeit in medicinifden Buchern und Differtationen ju circuliren anfing. Ebenfo wird ein biplomatifcher ober pragmatifcher Schriftfteller, ber gleichfalls gewiffermaßen ad of **b**'autoritatis schreibt, fich an die Worte ten und Vollmache





ten halten , Monchsschrift und Runische Bachfaben in ihrem Werthe laffen, und nicht mit bem Donat, fondern mit feinem Raifer schismam reden. Unter eben fo einem 3wange befindet fich ein Autor, ber in einer Sprache fcreibt, die nicht mehr geredet wird, weil fie tobt ift. Er wird feinen Zeitverwandten als Berfalfdern nicht trauen, ben genium feiner Muttersprache ober ber lebenden, die er gelernt hatte, verleugnen, und nichts als feine Befanntfchaft mit ber Alten, fein Urtheil und fein Glud, ihre Formeln anzubringen und zusammen zu leimen, den Rennern zeigen fonnen. Wenn ein folder gefünstelter Romer von einem ehrlichen Manne fagen wollte ber bem offentlichen Beften porftande: optime sentit, sed nocet interdum Reipublicae, loquitur enim, tanquam in republica Platonis, nec tanguam in faece Romuli ober saeculi ; murbe man an biefer Schreibart etwas auszuseben finden, und dem Brieffteller porruden, daß er bem Cato fein Lob geftoblen, und badurch einen Marren entschuldigte, an den fein einziger Romer in feinen epistolis familiaribus gebacht hatte?

Nach den Gedanken des Augustinus von der Schreibart follte man den größten Fehler in eine Schönheit verwandelt feben; die Alarheit in einen unbestimmten vieldeutigen Sinn, Der Philosoph aber, der gar zu klar von der größten Wahrheit, nämlich ber Unferblichkeit ber Seelen, redete, brachte den Entschluß des Selbstmordes, des größten kasters, in seinem Zuhörern zu Wege. Wenn man also nichts anders als eine verfehrte Anwendung deutlicher Wahrheiten versprechen fann, so erfordert es die Klugheit, sie lieber einzukleiden, und bem Schleier der Falschheit wie Thamar auf Unforten seiner Ehre zu branchen, und sie mit der Zeit desto nachdrücklicher zu rächen.

Ich theile Ihnen nur die zufäßigsten Gebanken mit, weil Sie in einigem Zusammenhange-mit meiner französischen Grammatik siehen, in der ich einige allgemeine Betrachtungen über die menschliche Sprache überhaupt zum voraus anzubringen gedenke; zu denen ich einigen Stoff gesammelt, den ich aber Nühe haben werde in Ordnung zu bringen. Erinnern Sie doch, geliebtester Freund, meinen Bruder, daß er die angesangenen Bogen den Nusscalien bevleat.

Leben Sie gestund und zufrieden, geliebtester Freund. Ein gestignetes Pfingstfest; Ich habe alle Lust verloren, aufs land zu gehen; mein fleiner Garten ift mein Gut; mit hrn. Trescho habe ich den Morgen darin zugebracht und schreibe jest darin. Mein Bater läßt Sie herzlich grußen, ist ziemlich gesund und gutes Muthes.

## 43. Xa J. G. Binbner, nad Riga.

Ronigsberg, ben 5. Jun. 1759.

Berelich geliebter Freund, Ich habe Ihren Brief geftern erhalten , und febe benfelben als bas ichatbarfte Dentmal Ihrer Redlichfeit an. Bas für ein gottliches Gefchent ift Kreundschaft, wenn fie alle die Brufungen aushalt, die unfere schon durchgegangen, und wenn alles dasfenige, mas auf ihre Vernichtung zu zielen scheint, nichts als ihre gauterung und Bewährung hervorbringt. Sie ift alebann eine Krucht bes Geiftes, der auch Kreund und Erofter heißt. Er, ben wir nicht feben, ob er gleich mit und, in und unter und ift, Er, der den Raum fullt, der uns beide bon einander trennt, wolle unfere Bergen auch feinen Gruß horen laffen : Friede fen mit euch! uns fenden ju feinem und feines Baters Gefchaft, und unfer ganges leben mit ber Burbe und Treue feiner Bothschafter und Gefandten uns führen laffen. Er laffe und auch burch bas Blafen feines Othems, fo verborgen und auch der Ausund Eingang beffelben bleiben mag, den beillgen Geift binnehmen, und in Rraft deffelben Sunde erlaffen, und die Bergebung derfelben denjenigen ju genießen geben, denen wir fie erlaffen, Sunde bingegen behalten, und den Born derfelben biejnigen fcreden laffen, benen

wir fie behalten. Diefes fcrieb ich am letten Tage bes Beffes, welcher ber herrlichfte war.

Wie schlecht versteben Sie mich noch, liebster Freund, wenn Sie sich im Ernste Mube geben, sich gegen mich zu rechtfertigen. Wenn nur von uns beiden die Rede ware, so find Sie in jedem Stucke gerechter als ich; so haben Sie die größte Frenheit und Befugniß, mir alle mögliche Vorwurfe zu machen, die ich nicht anders als mit Stillschweigen und Scham zu beantworten wußte.

Ich bin ber bornebmfte unter ben Gunbern, fagte ber großte Apostel: nicht, ich war, fondern : ich bin es noch. Und in diefer Empfindung feiner Schwäche lag eben bie Statfe des Troffes, ben er in der Erfofung genoß. Bas fann und mehr bruden und unfer Gewiffen mehr beschweren, als ein unzeitiger Eifer fur Gott, ein unreifer Enthusasmus. Gott! bein Rame wird burch benfelben mehr geläffert als geheiligt, bein Reich mehr aufgehalten, als die Unfunft beffelben befordert. Bie feverlich übergab ber Apostel im erften Briefe einen Gunber bem Satan jum Berberben bes Rieisches: wie ungleich ift er fich im andern Briefe, ba er feine Gemeine ermabnt, daß fie diefen Gunber troften follte. Bar bieß leichtfing, ober ein Biderspruch fleischlicher Unschläge, die aus feinem . Temperament fiofen ? Rein - baß ich

ench in so einem harten und seltenen Tone ge-schrieben, das ist nicht geschehen um dessen willen, der beleidigt hat, auch nicht um dessen willen, der beleidigt worden ist, sondern darum, daß eure Reigung, euer herz gegen uns offen bar würde vor Gott. Gott wollte versuchen, was in meinem herzen die Liebe Christi gegen euch für Bewegungen hervordringen würde, und was die Liebe Christi in euch gegen uns hervordringen würde. Was für ein Gemisch von Leidenschaften hatte dieß in dem Gemuthe Pauli sowohl als der Corinther zuwege gebracht? Erschrecken Sie nicht, liebster Freund!

Verantwortung, Jorn, Furcht, Verlangen, Eifer, Rache. Wenn der natürliche Mensch fünf Sinne hat, so ist der Christ ein Instrument von zehen Saiten, und ohne Leidenschaften einem klingenden Erz ähnlicher als einem neuen Menschen. Kein besser Schwerdt als Goliaths; so braucht der Christ die Ironie, um den Teusel damit zu züchtigen. Diese Figur ist die erste in seiner Nedekunst gewesen, und mit dieser Figur führte Gott die ersten Eltern zum Paradiese heraus, nicht sie, sondern ihren Verführer damit zu spotten.

Bur Ungeit reben. So gerbrach ein Weib ein Glas mit tofflichem Waffer gur Ungeit und argerte die Junger mit ihrem Unrath. Die Weiber aber, die fruhe auß gestanden waren, glaubten die rechte Zeit getroffen in haben. Die Engel sagten ihnen aber: was suchet ihr ben Lebenden unter ben Lobten?

Ich führe dieß bloß an, um von weitem zu zeigen, wie mißlich unser Urtheil ift über das, was uns als Unzeit und Unrath vorstommt. Daß selbst Jünger Christi falsch densten, und daß alles, was im Glauben geschieht, Gott gefällt; daß es im Geistlichen schwer ist, die Geister zu prüsen, da es in natürlichen Dingen öfters den scharffinnigsten Kennern mistlingt; daß wir alle diese Künste nicht nöthig haben, wenn wir glauben, daß alle Dinge denen, die Gott lieben, zum Besten dienen müßen.

Sie haben mir einen Gefallen gethan, tiebfter Freund, in Entdeckung einiger Gloffen, mit
benen Sie bisher fo zurüchhaltend gewesen. hatten Sie nicht dieses mit lauterer Freundschaft
eher thun konnen? Je mehr ich Ihren Brief
lese, desto mehr bewundere ich Ihren Bis, mit
dem Sie sich in meinen Schwung zu setzen wiffen. Ich weiß, wie natürlich Ihnen dieses ist,
und daß Sie bald besser allegorisiren würden
als ich. Gott hat mich zum bibelsesten Wurden
als ich. Gott hat mich zum bibelsesten Wann
gemacht. — Aus Ihrem Munde sollen Sie gerichtet werden. — Und Sie werden bibelsest, nur
mich zu versuchen, und richten sich selbst, indem Sie mich antlagen.

Ich foll Ihnen beweisen, daß ich in aller meiner bisherigen Aufführung alles Recht auf meiner Seite gehabt. — It es meine Schuld, daß Gott irdische schwache Gefässe zu seinen Werfzeugen wählt, die durch ihre Thorheit die Weisheit der Schriftgelehrten zu Schanden machen sollen?

Ich soll gottliche und menschliche Dinge unterscheiden. — Der Christ thut alles in Gott; Effen und Trinken, aus einer Stadt in die andere reisen, sich darin ein Jahr aufhalten und handeln und wandeln, oder darin fill sigen und harren, sind alles gottliche Gesschäfte und Werke. Die größte Stuffe des Gottesbienstes, den heuchler Gott bringen, besteht in der Verfolgung wahrer Bekenner.

Laffen Sie mir meinen Stolz in ben alten Lumpen. Diese alten Lumpen haben mich ans ber Grube gerettet, und ich prange damit wie Joseph mit seinem bunten Rocke.

Die Leute haben niemals die Bibel gelefen; und daß fie jest nicht lefen werden, daran foll mein Digbranch derfelben Schuld fenn?

Mache bich auf, zeuch mit den Mannern, sagte Sott zu Bileam. Der Prophet war gesborsam; und doch ergrimmte der Zorn des herren über ihn, weil sein Weg verfehrt war. Die Eselin wird schen; hatte sie nicht Ursache, auszuweichen? Sie sah, was der Mann nicht sah,

ber ben gohn ber Ungerechtigfeit liebte. Die bruckt ibm ben Buß, weil fie nicht anders tonnte, an die Mauer ber Weinberge. Er liest ihr einen neuen Text aus der Moral, mit der man Rog und Mauler giebt. Rest fällt fie auf die Rnice, ba fein Weichen fatt hatte. Beten willft du? rief ber Prophet; geben follft du. Du borft mich. Wie beweglich fing die Efelin an ju reben, und ihm die Dienfte vorzustellen, die fie ihm als Efelin gethan hatte. Vbilosophen wundern fich nicht, daß Thiere reben; fo dumm ihnen ihre Oprache auch vorfommt, lasfen fie fich boch in ein furges Gesprach mit ihnen ein. Und der Engel bes herrn fprach ju ihm: warum haft du beine Efelin geschlagen drenmal? - - Als Konige noch auf Eseln ritten, und faltes Blut die erffe Tugend ber Belben, felbit ber cholerischen mar, fo prangten fie in den Metaphern ber Dichter. Jest wurde bas eben so abgeschmackt fenn, als mit einem begeisterten Apostel über so eine weltliche und burgerliche Sache, als ber Ropfpus bes Franenzimmers ift, Grunde aus der Geifterlehre und dem Recht der Ratur an flugeln.

Bin ich nicht furchtsamer, als Sie, liebfier Freund? Wankelmuthiger als Sie? Sabe ich mich in das Saus meiner Freunde eingeschlichen, ober anfgedrungen? Wie follte ich mich benn, jest in unendlich höhere Angelegenheiten aus eigenem Durste mischen? Mennen Sie nicht, daß zu dem Werke außerordentliche Prüfungen nöthig sind, Offenbarungen göttlicher Kräfte, und Faustschläge des Satans? Unser Leben ist verborgen — es ist noch nicht erschienen, was wir senn werden. Davon weiß kein Agrippa, kein "bennahe ein Christ." Die Furcht vor den Christen ist das Uebel, was einen Jünger Christi drückt, wie damals die Furcht vor den Juden. Die Ramen werden bloß verändert, die Sache ist dieselbige.

Soll nun meine Vernunft das Licht fenn, barnach fie fich richten follen? Das ware gefährlicher, als da fie jest ihre eigene zur Richtschnur und zum Blepgewichte göttlicher Wege machen.

Ich weiß, daß ich unnug bin, aber es ift Sunde, auch über den Geringfien: Racha! zu schrenen. Gott kann uns Narren schelten, aber kein Bruber den andern. Ich predige nicht in Gesellschaften, weder Catheder noch Ranzel wurden meiner kange etwas hinzufügen. Eine Lie im Thal, und den Geruch des Erkenntnisses verborgen auszuduften, wird immer der Stolz sen, der im Grunde des Herzens und in dem innern Mensichen am meisten glüben soll.

Wenn es auf eine Rechtfertigung antame,

fo könnte ich Gott bafür banken, baß er miseine Aufmerksamkeit und Gegenwart auf seine Gegenstände gegeben, die in seinem Licht am meisten erkannt werden, und die er durch ihre Beziehung auf mich und andere nicht ohne Frucht seyn lassen.

Der Geist ber Liebe sucht die Einsamkeit, gleich irdischen Liehabern, das Dunkle, die Schatten, das Gebeimnis. Er spricht durch Blicke, durch Winke und Seufzer. Die Spiele seines Wibes sind gleich den Namenszügen, die beym ersten Schnitte der Rinden kaum ins Auge fallen und mit den Jahren der Baume auswachsen, daß jeder, der vorüber läuft, sie lesen kann. Ferne vom Weltgetummel, wo Stille, Ruhe, Friede, Einigkeit, und Liebe herrscht,

Da ift sein Tempel aufgericht't,
Da dient man ihm nach rechter Pflicht,
Da giebt er Klugheit und Berstand,
Da wird der Sprachen Grund erkannk.
Der Zungen Feuereiser glimmt.
Er zeigt, was niemand sonst vernimmt.
Schenkt bas Bermögen, auszusprechen,
Was der Bernunst, bem Wis der Frechen,
tind aller List
Zu mächtig ist.

Sie werden fich mit bieser tumultuarischen Untwort auf Ihren Brief begnügen, und mit unter allen Gestalten Ihre Freundschaft zu er-

haften fuchen, die mir immer verehrungewurdig und theuer seyn wird. Dose war der fanfte muthigfte Mann, und der Apostel der Liebe hieß der Donnersohn.

44. In 3. G. Linbner, nach Riga.

Ronigsberg, ben 22. Jun. 1759.

Berglich geliebter Freund, Ich habe borie gen Dienstag Ihre Einlage burch Ihre Krau Mutter erhalten. Durch Jacobi's Predigten werbe ich funftig behntsamer fenn ; unterdeffen wird es Ihnen leicht fenn, fie bort anzubringen, Korftmann's Schriften werden mir febr Schätbar fenn, ben ich jest aus feinen erfreulichen Rachrichten fur die Gunder tennen lerne; und der Rame eines herrenhuters, mit bem man ibn gebrandmarft, foll mich nicht irre machen , die Wahrheiten biefes Mannes und feine rabrende Schreibart zu fcmecken. befannte Dicter Gifede bat zwen Bredigten berausgegeben, die Cramer's Beredtfamfeit ausftechen, fo eckel mir auch bie Zueignung an ibn vorgefommen, die mit ber eiteln Bertrauliche feit eines frangofichen Abbe geschrieben ift. "Jesus als die eine, wiedergefundene, fostlis iche Perte von A. E. Giefe." Diefe Perle in ihrer Mutter mochte ein Renner gegen neun Sonure eines norbifden Chrpfoftomus vertan ichen. Tantum.

Lesen Sie benn gar keine Dicker mehr? werden Sie mir zulächeln. Ja, liebster Freund, ich lese sie nicht nur, sondern gehe anch jest mehr als sonst mit Poeten um. Bon 7 bis 19 heute mit Hrn. Trescho, und von 10 bis 12 mit Lauson zugebracht.

ÿ . .

Saben Sie die geraubte Europa von Mofous und eben diefelbe von Ronnus, zwen Bogen, mit einer Borrede, die man Bodmern gue fcreibt? Sie verdienen gelefen ju werden. Man fonnte über biefe zwen ungleichen Stude ein aanzes Collegium ber Poeffe lefen, und ben Une terschied des wahren, naturlichen, und des verborbenen, funftlichen Geschmads im Gangen und in jebem Theile berfelben zeigen. Menn eint Moschus mit so viel Anstand ein mythologisch Mabrchen zu erzählen weiß, woran liegt es boch, baß ein Wieland ben gepruften Abraham nicht mit eben ber Sittsamfeit; sondern so viele arioftische Episoden, alcoranische und talmubische Bierrathen, bie nichts als bas Vorurtheil ber Mobe und der einmal angegebene Con rechtfettigen fann? Sat man die Erdichtungen nothig, we die Geschichte reich genug ift? und soll man Dinge nachahmen, die icon badurch um ibre gange Unmuth gefommen, baß fie jedermann nachahmt? Bon benen follte man fich entfernen und feinen Muftern entgegen arbeiten. Endlich, wenn man fich ohne Erhichtung nicht bebele

behetfen kann, so sollte man doch den besten Gebrauch bavon machen. Wozu wird Ismael zu fo widerfinnigen und unnaturlichen Auftrit. ten von ihm gebraucht? Wogu wird ber Charafter eines Opotters ihm mit so viel Unverschämtheit geraubt, und in einen Belden findlicher und bruderlicher Liebe verdreht ? 3ch halte mich ben dem gepruften Abraham so weits laufig auf, weil es der Dube lohnt, einen folden Berfaffer zu beurtheilen. Richts als eis ne blinde Gefälligfeit gegen die herrichenden Sitten unserer jegigen Dichtfunft, ober eine durch Gewohnheit erlangte Kertiafeit, die unfer Urtheil parthenisch macht und unsere Sinne bezaubert - und ber Trieb zu gahnen weil wir andere gahnen feben - fonnen bergleichen Saufelegen fo anftedend machen, baß Die besten Roufe bavon bingeriffen werben. Geben bie Benmorter, welche ben Parafiten gleich fich ben jedem Sauptworte zu Gaft bitten, nicht dem Ohre eine weit ärgere Monotonie, als die man bem Geflapper ber Reime jugeschrieben ? Wird nicht die geistige Maschinerie grober angebracht, als bas Spiel ber Rnechte bem ben alten, und bes Scapin ben ben neueren Momern ?

Fragen Sie mich also nicht mehr, ob ich feine Dichter lese. — Hr. B. ist vorige Boche angefommen. Ich habe ihn weder den erdamann's Schriften I.Ab. 26

sten noch ben zweiten Jahrmarktstag zu Dause finden können. Mein Vater ift ihm begegnet, dem er versprochen, und zu besuchen; das will ich also abwarten. Ich fand hier von ungefähr eine Uebersehung eines platonischen Sespräches zwischen Sokrates und Acidiades, das ich ihm zu lesen gebracht, weil die jesigen Conjuncturen darin sehr genau mitgenommen sind.

45. An J. G. Linbner, nach Riga.

Ronigsberg, ben 3ten Jul. 1759.

Perzlich geliebter Freund, Ich habe heute frühe die Einlage durch hrn. Wagner erhalten, und danke Ihnen für die Zeit, die Sie sich nehmen, mich Ihres gütigen Andenkens zu bersichern. Jedes Denkmal und Wahrzeichen davon ist mir unendlich schäßbar.

Ich habe heute eine Kur angefangen, die fich auf eine Blasche Seidliger Wasser erstrecken wird und also diese Woche geschlossen werden durfte. Gestern die Zubereitung dazu gemacht — ich werde eilen, um nicht die Erdbeerren Zeit zu versaumen.

Wie angenehm ber gestrige Abend fur mich gewesen, tonnen Sie selbst leicht erachten, ba ich ihn in ber Gefellschaft unsers Freundes, bes herrn Berens, jugebracht, ber mich unvermuthet beschlich. Er hat nicht gewußt, baß ich

ibn brey Tage nach einander aufgesucht; und ich nicht , baß er mich ju feben munichte. Dente fomme ich eben von ibm , aber ohne ibn au Saufe angetroffen zu baben.

3ch weiß, liebster Freund, daß eine Unwiffenheit von beiben Theilen über gemiffe Dinge und ju einem Difoerftandniffe vieler Rleis nigfeiten und ju einem frebelhaften Urtheil über amphibische, Dinge verleitet bat. Gine Appellation an Cafar, ben großen Eroberer - menfch. licher Borurtheile und Anschläge - Die Zeit ift meine erfte und lette Buffucht. Sie lieben mich noch — mein Freund auch noch — 3ufriedenheit genug fur mich; wofur ich Gott banfe.

Schwung, Wig und all bas Zeng find entrudende Dinge, und fehr willfommene Borjuge, wenn wir die erfte, die beste Leiche ober Schönheit ju befingen haben; wenn Wis, Schwung und all das Zeug aber zu boberen Gegenständen gebraucht wird, und zu mehr als Theaterfabeln: fo ift es eine vernunftige Raferen und eine ertatifche Gelbftliebe - ein er. centrifder Stols. Wie ich mit Bortern fpiele, so giebt es Leute, die mit Begriffen fpielen.

Der Geift ber Liebe - ift ein Geift ber Wahrheit, die im verborgenen liegt. Wenn berfelbige fommt, fieht in meiner Bibel, ber wird die Welt ftrafen - - 3ch habe ench noch viel zu fagen, ihr konnets aber jest nicht tragen; find Borte, wie Sie wiffen, des Menschensohns, der Sunder aufnimmt und mit ihnen iffet.

Derr Lauson hat mich heute besucht, ich habe ihm vorgelesen, daß ihm die Stille vortheilhafter senn wird als der vorige Tumult. Er ist der einzige von meinen alten Freunden, der mir hier übrig geblieben, und nimmt als les von mir für lieb.

herr Trescho ist vorige Woche abgereiset nach hause, der Gesundheit wegen. Er hat im Intelligenzblatt mit allgemeinen Gedanken eines christlichen Weltweisen über die Zufriedenheit Abschied genommen. In seiner Schreibart sind mehr Farben als Zeichnung. Wir haben dfters uns einander die Frage aufgeworfen von der Unverträglichseit der schweskerlichen Kunste, Poesse und Rhetorik. Eicero war ein schlechter Dichter, und das an Poeten frucht dare England zählt wenige Redner.

Ich freue mich, daß Sie mit überschicktem zufrieden find. Wagner hat einiges nach feinem Geschmack bengelegt. Bon Swift haben Sie vergessen, daß ich den ersten Theil als ein Geschenk bekommen und Ihnen versprochen die Last der Fortsetzung daben zu übertragen, wenn Sie den ersten Theil als eine Rleinigkeit annehmen wollen. Ich bin mit hume's zweitem Theil fertig, ben ich ohne Sulzer gelesen. Seine Versuche habe ich mehrentheils zum Frühstück gelesen. Wie die Natur den Boden giftiger Kränter mit Gegengiften in der Nähe beschenkt, und der Nil den Crocodil mit seinem Meuchelmörder zu paaren weiß: so fällt hume in das Schwerdt feiner eigenen Wahrheiten. Zwen davon sind allein genug, das ganze Gewebe seiner Schlüsse in seiner wahren Schwäche zu verrathen.

1) "Die lette Krucht aller Beltweisheit ift bie Bemerfung ber menschlichen Unwissenheit "und Schwachheit." Derjenige Theil, ber fic auf unfere Berftandesfrafte und Erfenntniß begiebt, zeigt und, wie unwiffend, ber fittliche, wie bofe und feicht unfere Tugend ift. Dieder Edstein ift zugleich ein Dublitein, ber alle feine Sophisterenen gertrummert. Unfere Bermunft ift also eben bas, was Naulus bas Gefet nennt - und das Gebot der Bernunft ift beilig, gerecht und gut. Aber ift fie uns gegeben - und weife ju machen? eben fo wenig als bas Sefet ber Juben, fie gerecht ju ma-. den, fondern und ju überführen bon bem Ge-.gentheil, wie unvernunftig unfere Bernunft ift, und bak unfere Brrthumer burch fie gunehmen follen, wie die Sunde durch das Gefet gunahm. Man fete allenthalben, wo Vaulus von Gefet rebet - bas Gefet unfere Sahrbunderts

1

1

und die Losung unserer Klugen und Schriftgelehrten — die Vernunft: so wird Paulus mit unsern Zeitverwandten reden; und seine Briefe werden nicht mehr einer Trompete ähnlich seyn, nach deren Schall sich keiner zum Streit rüstet, weil sie unverständlich das Feldzeichen giebt.

2) Ein Berfuch von ben Bunderwerfen. "Die driftliche Religion ift nicht nur mit Bun-"derwerfen am Unfange begleitet gewesen; fon-"bern fie fann auch felbst heut ju Tage von "feiner vernünftigen Verson ohne ein Bunder-"werf geglaubt werben. Die bloße Bernunft "ift nicht zureichend, uns von der Wahrheit "berfelben ju überzengen; und wer immer durch "ben Glauben bewogen wird, berfelben Ben-,, fall zu geben, ber ift fich in feiner eigenen "Perfon eines beständig fortgefetten, ununter-"brochenen Wunderwerkes bewußt, welches al-"le Grundfage feines Berftandes umfehrt, und "bemfelben eine Bestimmung giebt, bas ju glau-"ben, was ber Gewohnheit und Erfahrung gu-"wider und entgegengefest ift." - hume mag bas mit einer hohnischen oder tieffinnigen Diene gefagt haben; fo ift dieß allemal Orthodorie, und ein Zeugniß ber Wahrheit in bem Munde eines Reindes und Berfolgers derfelben - Mlle seine Zweifel sind Beweise seines Sates. — Dat bas Gefes nicht mit der Bernunft einen gleichen Ursprung? Jenes waren Ritus, Sahungen, entlehnte Gebräuche, wie Spencer will, von andern Bolfern; sind unsere Bernunftelepen und Erfenntniß was anders als Traditionen der Sinne, der Bater ——?

Da ich ben dritten Theil von Hume niche Gelegenheit gehabt, zu bekommen, so ist jest. Baco mein Philosoph, ben ich gleichfalls sehr schmecke. Da ich die Encyclopadie und einige ber französischen Neulinge Schriften kenne, so ist mir angenehm, die Quelle selbst zu versuchen, aus der jene geschöpft, und die Anwendung zu sehen, die sie von seinen Einsfällen gemacht. Vielleicht hievon kunftig mehr.

Alle Musicalia, liebster Frennd, wenn nicht mit der bequemsten, doch mit der geschwindessten Gelegenheit. Was das übrige anbetrifft, so brauche ich nichts. Es liegt dort so gut als hier. Alles was man damit anfängt, wird mir unterdessen angenehm und willsommen hier sepn. Grüßen Sie Herrn Carl, sein sämmtliches Haus und das Arendsche auf das ergebenste von mir, so bald Sie Gelegenheit haben, dahin zu gehen. Das erste Wiedersehen des Herrn Berens ist ein Glück für mich gewesen, das ich mit aller möglichen Empfindslicheit genossen. Ich kann die Elegie des Dichters in einen Paean übersehen oder in einen

andern Schluffel transponiren und den Refraise nmfebren:

Den Kreund, ben hab ich funben.

Richt Beit, nicht Entfernung, nicht Sehler, nicht Umftande haben bisher unferen Reigungen geschadet, und alles fünftige wird uns gleichfalls jum besten bienen muffen. Abien.

46. In feinen Bruber nach Riga.

Trutenau, ben 12. Jul. 1759.

Ich bin hente frühe in Gesellschaft 3bpfel's hieher gegangen, um des Sommers zu genießen. Mein Bater hat mir Hoffnung gemacht, mich abzuholen. Gott lob, leidlich gesund, aber von hänslichem Verdruß so nmringt, daß er kaum Luft schöpfen kann. Heute wird hoffent. lich ein Brief von dir ankommen, auf den du uns schon lange hast warten lassen. Bete und arbeite! Die Wenge beiner Geschäfte und Stunden suche dir durch Ordnung und Mäßigkeit zu erleichtern. Ordnung ist die innere Deconomie, Mäßigkeit die äußere; jene muß regelmäßig, diese sittlich seyn.

Am Anfange biefer Woche bin ich in Gefeuschaft bes hrn. B. und Mag. Kant in der Windmuble gewesen, wo wir zusammen ein baurisch Abendbrod im bortigen Kruge gehalten; seitdem und nicht wieder gesehen. Unter und — unfer Umgang hat noch nicht die porige Bertraulichkeit, und wir legen und beise de dadurch den größten Zwang an, daß wir alsen Schein deffelben vermeiden wollen. Die Entwicklung dieses Spieles fen Gott empfoheten, beffen Regierung ich mich überlasse.

47. In 3. G. Linbner, nach Riga.

Trutenau, ben 16. Jul. 1759.

Berglich geliebtefter Freund , Ich habe gefern Ihre liebreiche Buschrift erhalten und die Rachricht, daß ein Patet von Ihnen glgich-Ich denfe falls zu hanfe auf mich wartet. morgen ober übermorgen von meinem Bater bier abgeholt ju werden. Anftatt Scenen in ber Natur ju meiner Aussicht ju haben oder ju machen, liegen Sogarthiche Zeichnungen gu Sirach's Saus : und Sittenbuch um mich her. um, die meine Aufmerksamfeit bon ber erfteren abziehen. Ich murbe vielleicht in ber gaufelnden gufternheit bes Duffigganges hier ausschweifen, ohne biefen monadischen Rapp. Baum von Betrachtungen - über Familienhan. bel und den Umgang meines Wirthe mit un. ferm großen Mublenbaumeifter Dietrich. Der lettere hat jest Balber in Polen auf fechs Jahre gefauft und ein Gut gepachtet - Der .. erfte Berfuch in Diefer Urt. Beil unfere Erfahrung (bie im gewißen Berftande bie mahre

Philosophia atomistica iff ) burch beraleichem fleine Beobachtungen wächst; fo will ich immerbin die Augenweide des gandlebens etwas meniger hier genießen. 3ch weiß, berglich geliebteffer Freund , daß ich Ihnen noch eine Untwort in Ansehung meines Bruders schuldig bin. Da Sie jest felbft auf die Spur fommen, ift es mir lieb, mit wenigem mich ju erflaren. Um Geduld Sie ju bitten, murde vielleicht temanden der Sie fennte, lacherlich vorfommen ; gleichwohl habe ich es im letten Briefe gethan, und thue es noch. Sein letter Brief ift febr gut gefdrieben; aber fo funftlich und in Falten gelegt, baß bie gurcht und Scham einer Bibge fich durch feinen gefetten Big verrath, und ich finde allenthalben Beweise von bem; was Sie mir fagen, und Spuren, aus benen ich , wie der weife Memnon , merfen fann, was fur Ohren bas hundchen tragt, das man fucht ic. Ich thue das bennahe in jedem Briefe, warum Sie mich ersuchen - und ich werde mich naber erflaren, ba er mir felbst Unlaß dazu gegeben. Beil ich aber auch ben Berbacht ben ibm icon mehr als einmal erweckt, daß ich mich ju viel um fremde Dinge befummere, und von bem gemeinften ganf ber Dinge und Geschäfte nicht anders als übertrieben benten fann; fo thue ich burch diefes Borurtheil nichts als Fehlschläge.

Da Sie Amtswegen und ans Gewissens, pflicht, ja selbst aus hansvater. Recht und Freundschaft, so fren und rund mit ihm reden können, als Sie es für nöthig sinden, da Sie ein Augenzeuge seiner Rachläsigkeiten und Redenwege sind, und im Stande, ihn alle Augenblicke auf der That zu ertappen; da Sie übrigens die gute Meynung der Mäßigkeit und Lindigkeit für sich haben: so werden Sie es mir um so viel weniger verdenken, wenn ich Sie ersuche, sich gegen ihn ernsthaft zu erklären, und ein wenig Gewalt dazu zu brauchen, um ihn zur Selbsterkenntniß und Selbstprüfung zu beswegen.

Ich werbe fortsahren aufrichtig gegen ihn in senn, und Ihnen für alle die Winke herzelich danken, die Sie mir von seiner Aufführeung geben, solche auch zu seinem Besten ohne jemandes Nachtheil anzuwenden suchen. Sein Phlegma und kalt Blut ist nichts als eine falsche Brustwehr seines Stolzes und seiner Bequemlichkeit — und so gut Blendwerk als meisne auswallende Dige.

Ronigsberg, ben 20ten.

3ch habe Ihrer lieben Mutter bie Einlage eingehandigt. Ihr herr Bruder aus Rurland hat mir gefchrieben. Er fieht jest in bem Saufe fehr gut, wie ich auch durch Baffa gebort, worüber ich mich berglich freue. Ich babe mich heralich gewundert, daß man dort ein ander Wort in meinen Briefen , das nicht weit bom Abel gestanden, für Canaille gelesen, und darüber so bose geworden; und muß Ihren Deren Bruder fur feine Trenbergigfeit ein menia anslachen, das er fic dieser Einfalt so beftig angenommen. 3ch bin bergleichen Diffverfandniffe fcon gewohnter als er. Es mar ein fiblicher Wip in meinen Briefen, ben weder Eltern noch Rinder verfteben, ber aber frentich am meiften auf ihren hofmeifter gemungt-mar. wie er es auch felbst bemerkte, und wodurch feine Gitelfeit bes wißigen Studirens und bie unterlaffene Unwendung davon jur Sauptfache, namlich ber Erziehung, ein wenig geftraft werben follte. Ich nahm mir zugleich bie Fren. beit, meinen Muthwillen als eine Gelegenbeit Ihnen an die Sand ju geben, fich an meinem eigenen Bruder zu rachen auf gleiche Art.

Ich danke Ihnen für Ihre kleine Mhapsodie von gelehrten Renigkeiten. Für mich ift Saft und Mark genug darin. Keine Entschuldigung mehr von der Art für mich. Jedes Wort ist ein Urtheil für mich, und jede Kleinigkeit, womit mich ein Freund unterhält, unendlich kostbar. Nicht das Gepränge, sondern die aisance der Empsindung ist meine Sache; und mit gleichen Gesinnungen wird Ihnen die Sebuld, mein Geschmiere zu lesen — wie ich mir schmeichele — zu einem Zeitvertreib. Freundschaft — unter sedem Contrast — hars monie — die im Gebrauch der Dissonanzen besteht und wie die Italiener halbe Toue liebt — dieß sind die Quellen, die mich so briefreich an Sie allein machen, unterdessen ich andern, wie eine lidpsche Wuste, auf den Scheitel und unter den Fußschlen brenne — ohne Schönheisten der Aussicht und ohne Früchte weder der Sonne noch des Monds.

Benn Sie die inrischen, elegischen und epischen Gebichte nicht haben, Die zu Salle ausgefommen, fo haben Sie bas neufte in biefer Meffe noch nicht kennen gelernt. Ich schicke fie Ihnen auf Gerathewohl. Besiten Gie folde, fo tonnten Sie felbige an herrn Carl Berens ober feine Odwefter anbringen. Die Gebichte geboren ju Deifterftuden; in ber Theorie ift der Berfaffer auf guter Opur und uberlauft bennahe feinen Liebling Batteur. Eitelfeit, gleich Syfteme ju machen, und ber verflucte Mechanismus unserer neueren Philofopbie, die Ungebuld feine Eper auszubruten und ben Termin bes Gibens auszuhalten , ber jur Reife und Zeitigung ber Ratur gehort! Born find Anmerfungen, binten find Briefe. Die letten wiberlegen und ergangen jugleich Die erften. In feinen Briefen ift eben ber Sehler und ren ten fen fen, bas in ben Anmerkungen herrscht. Sie werden hier meine Beobachtung in einem Benspiel sehen, wie eine Reihe neuer Begriffe eine neue Wendung der Sprache hervorbringt. Ich habe das Buch in einem Othem gelesen, daß ich mehr davon keichen als reden muß. Sie werden selbst die Schwarmerenen und die üppigen Aeste dieses zu fruchtbaren Genies ihrer Ausmerksamfeit würdigen.

Ich habe ben erften Theil bes Rordifchen Auffehers durchblattert. Rlopftod's Stude unterscheiden fich darunter und erheben allein bas Werf. Eine Dde über die Allgegenwart Gottes, die fich ohne einen beiligen Schauer nicht lefen laßt. Es ift mabr, baß er ein eben fo fürtrefflicher profaischer Schriftfteller ift. Luther, Opis und Saller ift fein bentsches Eriumbirat. Gedanken über die beste Art von Gott zu benfen 1) nach metaphyfichen Begriffen 2) in Betrachtungen 3) in Begeisterung; als ein Sophist, Philosoph und Christ ober Boet. Wundern Sie fich nicht, daß dieß Synonyma. find. Das zwepte Stud von ihm find Anmer-Tungen über ben poetischen Ausbruck, Sprace oder Beriod. Laufon erschrack, baß fo ein Geift. wie Rlopstock auf ben Ort Achtung giebt, wo eine so nichts bedeutende Anterjection als das Ach! ift, fteben foul. Dafur bat er beute erfahren muffen, baß er noch lange nicht so viel

als Gottsched von der Poesse versieht, den er so verächtlich beurtheilt. Endlich hat er einige Bestrachtungen über das Publicum gemacht, namslich das gelehrte, welches er in Richter und Renner eintheilt, und worin er seine eigene Geschichte mit dem bescheidenen Stolz eines Richters und Renners seiner eigenen Werke emblematisch erzählt.

Dieses Dublicum, was fur ein Proteus ift es? Wer fann alle bie Bermandlungen ergab. Ien , und alle die Bestalten , unter benen es angebetet wird, und burch die aberglaubische Lefer betrogen werden? Ein bleffirter Officier. ber fur die lange Beile - ich weiß nicht was? liefet. Dieg ungenannte find die Briefe die neuefte Litteratur betreffend, die ich mit so viel Bergnugen gelefen, als man einem Batienten -Laune autrauen fann, ber feinen Urm in der Scharpe tragt. Sollte aber mohl bas Dublicum bon Richtern und Rennern bergleichen Ginfalle billigen, die gar ju beutlich verrathen, baß nicht ber Mann, an ben diefe Briefe gerichtet find , sondern der Schriftsteller ein folder temporarer Invalide ift, der feine eigene lange Beile vertreibt - und feine gefunde Urtheilsfraft jur Luft ober aus eigennüßigen Abfichten, wie die Bettler, jum Rruppel macht? Rein Bergmann wird burd biefe Briefe gebeffert werden ; ber ift ju bumm, fie ju lefen; fein

Wieland an seinem guten Namen viel verliesen, vielleicht dadurch für sich und seine Leseroder Anhänger gewinnen — fein Philosoph einem Wisling mehr zutrauen als einer privilezirten Academie. Der wie Pythagoras den olympischen Spielen zusieht, hat so wenig Luff als Geschick mitzulaufen; er sieht aber auch ohne Neid den Sieger und ohne Mitseiden seine Rebenbuhler und sich selbst au.

Korftmann foll biefen Mai gestorben fenn. Seine erfreulichen Rachrichten fur die Gunder find nicht mehr hier, werden aber wieder verfdrieben; alsbann follen Sie felbige haben. Ich fenne feinen größeren Redner unter ben Reueren. Rein Bunder ; was find die Angelegenheiten eines Demoffbenes und Cicero gegen das Umt eines Evangeliffen, eines Engels, ber nichts weniger und nichts mehr feinen Buborern zu fagen hat und weiß, als: Laffet euch verfohnen mit Gott; und fie mit ber Liebe, mit ber Gewalt, mit ber Diebrigfeit bagu ermahnet, als wenn er Chriftus felbft mare? Und au diesem koniglich priefterlichen Geifte wird, wie Betrus fagt, jeder Chrift geweiht und gefalbt, ein Prediger der Gerechtigfeit, ein Benge und Martyrer ber Bahrheit, mitten unter bem unschlachtigen und verfehrten Geschlecht ber Sunder; hier wie ber Ronig ber Juden verworfen und mit Dornen gefront, bort Sobn dun

und Erbe, als Richter über bie gwolf Stamme, eine Krone der herrlichkeit auf dem haup-Dieß find Empfindungen , die mit ju benen gehoren, an die fich, wie Rlopfiock fagt, fein profaifcher Schriftsteller magen fann noch. barf. Wer fann Dinge nachahmen, die durch feinen bon den funf Ginnen geichopft werden tonnen? Dies find Empfindungen, Die in fein ander Feld gehoren, als in die Poefie, und in feiner andern als der Gotterfprache allein ausgedruckt werden tonnen. Gie fommen aus bem Munde Gottes und geben in Gottes Dhr jurud. Wie bas Opferfener bes herrn vom himmel fallt und gen himmel fleigt - Gebanten, die ber Chrift im Ochlummer und in ben Traumen feiner Rube - mitten unter ben Gefahren ber Racht und eines offenen Relbes - ungeachtet bes Steines, bes barten Dolfters - wie Engel auf ber leiter Jacobs von Gott und ju Gott fteigen fieht.

Den Begriffen des Klopstock zu Folge bekeht das physische Wachen in demjenigen Zustande eines Wenschen, da er sich seiner selbst bewußt ist; dieß ist aber der wahre Seelenschlaf. Unser Geist ist nur alsdann wachend anzusehen, wenn er sich Gottes bewußt, ihn denkt und empfindet; und die Allgegenwart Gottes in und um sich erkennt, wie die Seele eines wachenden ihre Perrschaft über den Damann's Schriften I. Ih.

Leib, und ber leib die Eindrucke eines geiffigen Willens ausbruckt. Ein Menich, ber in Gott lebt, wird fich baber ju einem naturlichen Menschen verhalten, wie ein machender - ju einem schnarchenden in tiefem Schlaf - au einem Eraumenden - ju einem Mondfüchtigen. Ein tiefer Ochlaf ift bem Tode am nachsten, phne alles Rachdenken, ohne alle Thatigkeit. Ein Traumender fann lebhaftere Borftellungen als ein Wachender haben, mehr feben, boren, benfen als er; fich berfelben bewußt fenn, mit mehr Ordnung traumen, als ein wachender benft, ein Schopfer neuer Gegenstande, gro-Ber Begebenheiten. Alles ift mahr fur ihn und boch ist alles Betrug. Alles was um ihn vorgeht, berjenige, ber mit ihm redet, die Befahr, die ihn umringt, das Glud, das auf fein Aufwachen wartet, ift ihm aber nicht gegenmartig und Nichts fur ihn. Er fieht, er bort, er versteht nichts; in ber Theorie feiner Traume vielleicht unendlich mehr als der machende an feinem Bett. Der Mondfuchtige ift vollends bas Bild eines praktischen, geschäftigen Dannes, ber mit aller Borfichtiafeit, Ueberleaung und Zusammenhang redet, handelt, gefährliche Unternehmungen mit mehr Sicherheit ausführt, als er mit offenen Augen thun fonnte und thun wurde.

Es giebt Eraumende, die fich ausfragen

laffen, und mit Berffand antworten. Wenn ein Bachender in diesem Sall es mit dem erften versuchen mochte, und ihn uber feinen eigenen Zustand um Rath fruge: fo mare die Berwechfelung ber Ideen fehr leicht, baß er bas von fich felbst fagte, was den Bachenden angienge, und umgefehrt. Gefegt, ber Bachenbe ließe in ber Dige bas Wort entfahren: Du traumft, lieber Freund, fo konnte vielleicht ein großer Bortwechfel zwischen diefen Beiden entfteben - Ift jest die Krage, ob es wohl in aller Welt moglich mare, bag ein Wachender ben Traumenden, fo lange er namlich fchliefe , babon überführen fonnte, daß er fcbliefe ? Rein wenn Gott felbft mit ihm rebete, fo ift er genothigt, das Machtwort jum voraus ju fenden und es in Erfullung geben ju laffen : Bache auf, ber Du schläfft -

Ich wundere mich über Ihre Gleichgültige feit in Ansehung unsers gemeinschaftlichen Freundes. Er besuchte mich den Tag nach meiner Rückfunft vom Lande. Ich habe kein Wisstrauen in Ihre Redlichkeit und Freundschaft, daß ich nicht mein herz in Ansehung seiner ein wenig entledigen sollte. Wein Urtheil über seine Berfassung kann nicht richtig senn, weil ich keine völlige Einsicht von seinen hießigen Absichten habe. Er beschuldigt mich, daß ich mir nicht zu nahe will kommen lassen; und

das ist vielleicht seine eigene Kurcht für fich felbft, die ihn von jeder ernsthaften Untersudung über unsere Ungelegenheiten entfernt. 36 gittere fur feine Gefundheit - ben der jegigen Jahreszeit arbeitet er wie ein Laglohner den gangen Morgen in Papieren - ben gangen Nachmittag in gefellschaftlichen Zerftreuungen. Er hat in beiden eine heftigkeit, der ich nicht fåhig bin, weil ich einen schwächlicheren Leib und feigere Triebe babe. Eine Legion von Zweifeln im Ropf, fur beren Auflosung er fich fürchtet. - Die Weisheit hat fich ihm furchterlich gemacht, weil fie fich unter ihrem Schilde fur ibn verbedt; und biefer Schild, wie Sie wiffen, tragt einen Medufentopf. - Die Beisheit hat fich ben ihm verächtlich und lacherlich gemacht, weil fie einen ichlechten Gefcmad und zu wenig Urtheil in der Babl ibrer Lieblinge unter ben Bogeln jp erfennen giebt. Da er, wie ein artiger Mann, ben Gottinnen ibren Geschmad laffen follte, wie die Gotter den Sterblichen bierin ihren frenen Willen laffen.

Ein heimlicher Groll gegen mich, ben ber ftarfere Genius unferer Freundschaft in Feffeln balt — ein bitterer Gram um feinen hiefigen Bruder, ben er für verloren halt, und im Widerspruch mit diefer Einbildung, retten will und zu retten glaubt. — Ben fo viel Schmersten ift es fein Bunder, daß man feine Tage

im Balzen und im Laufen ber Sande zubringen muß, wie ein Kranker seine Rachte die halbe Racht auf harten Matrazen, und die andere Salfte auf flachlichten Rosen.

Gieb Deinen Bruder auf; so bist On rubig. Willst Du ihn nicht aufgeben: so glaube, daß ihm zu helfen ist und brauche die rechten Mittel; so wird Dir nach Deinem Glauben geschehen und die Mittel werden gesegnet werden.

Ich besuchte ihn einen Abend, wo er in großer Unruhe war, die er mir immer ins Geficht leugnete , ungeachtet er gegen feinen Bruder eiferte. Ich suchte ibn bamit zu beruhigen, daß Gott fich um unfere Wege befummere und unferer am meiften auf frummen wartete und hutete. Er fuhr baruber fo auf, daß ich ihm unbegreifliche und unverftandliche Einfalle vorfagte, baß ich mich freute, mit gefunden Gliedern die Treppe herunter ju tommen. - Ben einem folden Dag und erbitterten Gemuthe, uber die unschuldigften Borte, Die mir in ber Ungft entfahren, fann mir, liebster Freund, frenlich ben feinem Umgange nicht gut ju Muthe fenn. 3ch muß aus Furcht Die Thuren meines Bergens verschließen, und meinen Dund huten und verfiegeln laffen, als wenn er bas Grab eines Betrugers und Berfubrers mare. Ich muß mich, wie die ersten

Junger, bis in bas britte Stockwerk meines Wiges verfriechen, wo mir Gott die Gnade giebt, Paulum zu hören, ben deffen langen Briesfen mancher junge muntere Chrift, doch ohne seinen Schaden, fich des Schlafes nicht erwehren kann. Act. XX.

Ich weiß nicht mehr, liebster Freund, welcher an den Erflarungen Ihrer Rhetorif alle Rarben ausloschen, und fie bafur in reines Licht perwandelt ju feben munichte - weil ihm in ben meiften ein fenerlich Wort und uneigentliches Zeichen eines Begriffs ju fenn ichien. Benn Sie diefen gehler an meinen Perioden, an einigen ausgesuchten, beben, und ihnen das tropifche, bas bichterische und ichmarmerische abschälen - fie in reine, fluffige, beutliche, - aber nicht finnliche, fondern bloß den Berfand überzeugende - auch nicht pathetische und bergliche - fondern fanft kigelnde und die Oberbaut bes Bergens gleichformig berührende Curialien überfeten fonnten : fo mare diege ein recht freundschaftlich Gendschreiben an Ihren alten Bubbrer.

werden Sie mir, liebster Freund, zulächeln. Wenn Sie auch noch so erträgliche Wahrheiten fagen, werden Sie mir vorwerfen, so fann Ihnen Ihr Werf nicht anders als mislingen, da Sie über kleine Nebendinge gern Anlas

nehmen zu spotten - Nun so will ich mich mit dem Topfer über meine Ungeschicklichkeit oder Ungluck troften. Go geht es allen, die in Leim arbeiten. Jedes Ding ben feinem alten Damen zu laffen, ift bas ficherfte.

Das Bublicum, der bleffirte Officier und ein guter Freund wollen vielleicht auf gleiche Art amufirt fenn. - Unter den Bedingungen werbe ich in Ewigfeit fein Autor. lion are lieber wie ein einsamer Bogel auf bem Dache leben und mit David verftummen und ftill fenn , felbft meiner Freuden ichweigen und mein Leid in mich freffen. - Mein Berg ift entbrannt in meinem Leibe, und wenn ich bean bente, werd' ich entzundet. Laß fie daher geben wie ihre Schemata, und fich viel vergebliche Unrube machen. - Mein Alter lagt Sie berglich grußen nebit Ihrer lieben Sausebre. Ich umarme Sie beiberfeite.

## 48. Un feinen Bruber nach Riga.

Ronigeberg, ben 16. Jul. 1759.

Ich bin vorgestern unter gottlicher Sulfe mit einer Arbeit ju Ende gefommen, bie ich hier aus Muße angefangen und mit vielem Eifer fortgesett, namlich, das Reue Testament im Griechischen zu durchgeben, wozu ich mich burch eine fluchtige Wiederholung ber Gram. matif zubereitet. Bu biefem Gebrauche fand ich ein burchschoffen leusbenianisch Testament

und habe Daries Worterbuch, das Prof. Rypfe herausgegeben, mit Rupen gebraucht. Es ist Schade, daß es nicht mit mehr Ordnung und Aufsicht geschrieben ist; so wurde es um die Hälfte kleiner und viel nußbarer seyn. Mit dem Ende dieser Arbeit bin ich so zufrieden gewesen, daß ich gestern mir einen ganzen Fepertag gemacht und Nachmittags eine kleine Kindergesellschaft in unserm Garten zusammengebeten und bewirthet habe.

Du wirst mir nicht übel nehmen, mein lieber Bruder, daß ich dir neulich eine fo furze und ubel geschriebene Einlage burch ben Berrn Rector habe einhandigen laffen. Nimm meine bruderlichen Erinnerungen mit Sanftmuth auf. Du haft mir den Anfang beines Bespraches deswegen geschickt, bag ich barüber urtheilen foll. Un ben Sprachfehlern ift mir nichts gelegen, fondern ich habe mein Augenmerk auf die Gemutheverfaffung gerichtet, die aus dem Schwunge oder der Bildung und ber Eracht beiner Gedanken fich verrath. Benn bu auf die Empfindungen und Bewegungen bei nes Gemuthes Achtung gegeben, womit du meir nen Brief gelefen, fo wirst du vielleicht erfennen, daß ich mich in meinen Bermuthungen nicht geirrt. Rimm an ben Urtheilen Unberer über mich keinen Antheil; als ein Bruder ent fculdige mich wenigstens in beinem Bergen und

fehre alles zum Besten. Laß dich fein Unsehen und feine Vernunft und feinen Ramen der Freundsschaft verführen noch mit hinreißen. Warte nicht auf mehr Erfahrungen und denkz durch fünftige flug zu werden; wenn dich die vergangenen und gegenwärtigen nicht flüger gemacht haben, so werden alle fünftige gleich verloren sehn. Dem Unwissenden oder Ungläubigen fommt alles übertrieben vor, was aus der größten Einfalt sließt und mit derselben bestehen kann; der Weise, der Gott fürch tet und Gott zu gefallen such, erreicht auch das nil admirazi, das der Welt. und Schulmann affectirt.

111

6

旗

123

ľ.

4

\*

Ift es nicht ein alter Einfall, ben dn oft son mir gehört: Incredibile sed verum? für aen und Romane muffen mahricheinlich fenn, Spothefen und Fabeln; aber nicht die Wahr. beiten und Grundlehren unferes Glaubens. Bas fur ein schaler Glaube, der aus der Begreiflichfeit und Sinnlichfeit ber Brebigt entftebt! "Mir geschebe, wie bu gesagt baft" wie widernaturlich ben Begriffen eines Maddens, das von den Wind. Erzeugungen eines Sills nichts mußte - wie nachtheilig ihrer Tugend und ihrem guten Ramen; und boch glaubte fie nicht nur , fondern munschte auch die Erfullung des Unfinns und Spottes, ben Engel reben, bie bor Gott fteben. Ihre phis losophische Rengierde: wie mag bas zugehen?

mar bis jum Stillschweigen burch ben alltaglichen Grundsat aufgelost: Ben Gott ift fein Ding unmöglich. Bas ift an meiner Ehre gelegen? Die Ehre ber Menfchen ift ein Spiel ibrer Einfalle und Bosheit. Der Schimpf, ben meine Bruder nach dem Rleische, meine Glaubensgenoffen , mir nachreden , wird durch Die abgottische Ehre einer Stadt, die ich nur aus bem Scepter fenne, welches fie mein gand fublen latt, ju einem Gleichgewichte ber Eitelfeit und des Nichts gebracht. Die Sage ber Birten ju Bethlehem und die Reifebeforeibung ber Beifen aus dem Morgenlanbe: hier lieat bas Zeugniß von ber Berrlichfeit meiner Diederfunft. - In folchen Ericheinungen bes Glaubens thun fich die Graber der Beiligen und der Propheten fur Chriften auf, und in folden Prosopopoien reden die Buae ihrer Gemalde in den beiligen Ochriften ju und. Go werden die Brocken berfelben in Rorbe verwandelt, und die Monosvllaben der Gprade bes Beiligen Geiftes fo fach - und finnreich, daß wir mit Johannes die Unmöglichkeit fublen , bas ju ergablen , was wir gewiß miffen, weil die Welt die Bucher nicht begreifen wurde, die ju beschreiben maren.

Eaß dich, mein lieber Bruder, aufmuntern, aus eben der Quelle zu schöpfen, aus welcher ich Eroft, Ruhe und Zufriedenheit trinfe. So eigen dir und Andern meine Verfaffung borkommen mag, so giebt mir Gott Rrafte im Verhältnis der Versuchungen, denen ich ausgesest din, und ich will mir an seiner Gnade genügen lassen, die nicht aufhören wird, seine Kraft in meiner Schwachheit zu offenbaren.

Du wirft also meine Briefe ansehen, wie Horaz in einer Stelle, Die ich nicht finden kann, Die Tafeln des Lucilius beschreibt:

Quum flueret lutulentus, erat quod stollere velles.

Ich wunschte, baß du einigen Gebrauch bon ben Empfindungen, die meine Feder so bromedarisch machen, auf deine gegenwärtigen Umftande ziehen könnteft.

Schame dich weniger beiner Fehler, so wirst du dein Gutes mehr mittheilen itonnen. Es ist mein eigen Ich, das ich dir verrathe. Dein Umgang ist daher so zuruchhaltend und kalt, und beine Briefe haben ein gleiches von diesem Zwange, den der Wis nicht übertunchen kann. Daher schreibst du nicht gern, weißt nicht, was du schreiben sollst, und willst wenigstens gleichthun, wenn du nicht übertreffen kannst. Denke an deine Kindheit und an deine Buchstaben, und laß dich gerne von Andern, wenn es auch deine eigenen Schulbrüder wären, ausschelten und auslachen; gieb aber dein krumm schreiben nicht gar aus Verzweistung auf; so

wirft du zeitig genug mit Gottes Sulfe bent-

Wenn wir an das Ende bachten, fagte Diac. Buchholz ben bem befondern Lodesfalle bes Jagemann hier, wie flug wurden wir Menschen in allen unsern Angelegenheiten hanbein!

Semper ad eventum festinat, et in medias res, Non secus ac notas, auditorem rapit, et quae Desperat tractata nitescere posse, relinquit.

So ichreibt der Dichter, der fur die Emigfeit ichreibt; so lebt der Mensch, der fur die Emigfeit lebt. Er weiß Ochonheiten , Bortheis le aufzuopfern; durch feine Rachläßigkeiten, Rebler, Schwachheiten gewinnt er, wie homer burch ben Schlummer feiner Mufe. Der Born bes Achill, ber fich auf seinem Rubebette malat, bem Deerführer feinen Gehorfam entriebt, und die Liebe ju feinem Bolfe und ber Ehre beffelben verleugnet, - dieß ift fein Mittelpunct, in ben er feinen Lefer verfett, als wenn er die Geschichte der Belagerung von Troja icon ergablt hatte. Solch ein lehrreich Gefdmat, fold einem gottlichen Dahrchen abnlich wird unfer Leben, wenn eine bobere Dufe den gaden beffelben bon ber Spindel der erften Schicffalsgottin an bis gur Scheere ber letten regiert und in bas Gewebe ibrer Entmurfe einträgt.

Unfer alter Bater hat felbst an bich gefchrieben. Gott Lob fur all das Gute, mas er
ihm erweist und ferner erweisen wolle! Ich
umarme bich und empfehle bich gottlicher Dbbut.

## 49. Un Rant.

Ronigsberg, ben 27ten Bul. 1759.

Sociffuehrender herr Magister, Ich lege es Ihnen nicht jur gaft, bag Gie mein Debenbubler find und Ihren neuen Rreund gange Wochen genießen, unterdeffen er fich ben mir auf wenige gerftreute Stunden wie eine Lufterscheinung oder vielmehr wie ein schlauer Rundichafter feben lagt. Ihrem Freunde aber werde ich biefe Beleidigung nachtragen, daß er fich unterftanben, Sie in meine Einfiebleren felbft einzuführen; und baß er mich nicht nur ber Bersuchung, Ihnen meine Empfindlichfeit, Rache und Gifersucht merten zu laffen, fonbern Sie fo gar biefer Gefahr ausgesett, einem Menfchen fo nabe ju fommen, bem bie Rrantheit feiner Leibenschaften eine Starte gu benfen und an empfinden giebt, die ein Gefunder nicht befigt. Dies wollte ich Ihrem Bubler ins Obr fagen, als ich Ihnen fur Die Chre Ibres erften Befuchs banfte.

Sind Sie Socrates und will Ihr Freund Alcibiades fenn: so haben Sie zu Ihrem Un-

terricht bie Stimme eines Genit nothig. biefe Rolle gebuhrt mir, ohne daß ich mir ben Berdacht bes Stolzes badurch zuziebe. (Fin Schanspieler legt feine tonigliche Daste, feinen Sang und feine Sprache auf Stellen ab. fo bald er ben Schauplag verläßt. Erlauben Sie mir also, daß ich so lange Genius bei-Ben und als ein Genius aus einer Wolfe mit Ihnen reden fann, als ich Zeit zu Diesem Briefe nothig haben werde. Soll ich aber als ein Genius reben, fo bitte ich mir wenigftens bie Geduld und die Aufmerksamkeit aus, womit ein erlanchtes, icones, wikiges und gelehrtes Publicum jungft die Abschiederede eines Irdifchen über bie Ocherben einer alten Urnt, auf ber man mit Mube die Buchstaben BI-BLIOTEK entriffern fonnte, überborchte. mar ein Project, icone Leiber benfen ju lebren. Das fann nur ein Socrates, und fein Bergog, feine gandfiande werben durch die Rraft ibres obriafeitlichen Berufs und Bollmacht ihrer Wahl einen Batfon jum Genie creiren.

1

Ich schreibe episch, weil Sie die lyrische Sprache noch nicht lefen konnen. Ein epischer Autor ist ein Geschichtschreiber der seltenen Geschödese und ihres noch seltenern Lebenslaufes; der lyrische ist der Geschichtschreiber des menschlichen Herzens. Die Selbsterkenntniß ist die schwerste und hochste, die leichteste und eckel

hafteste Raturgeschichte, Philosophie und Doefie. Es ift angenehm und nuglich eine Seite bes Dope ju überfegen - in die Bibern bes Behirnes und des Bergens - Eitelfeit und Rinch bingegen, einen Theil ber Encyclopedie durchzublattern. Ich bin noch gestern Abend mit ber Arbeit fertig geworben, Die Gie mir in Borichlag gebracht. Der Artifel über bas Schone ift ein Geschwas und Auszug von hutdinfon. Der bon ber Runft ift feichter, alfo fußer als bas Gefprach bes Englanders über nichts als ein Wort. Bliebe also noch ein einziger übrig, ber wirflich eine Ueberfegung Er handelt von bem Schaarwerf und Gehorcharbeitern. Jeder verftandige Lefer meines Beldenbriefes wird die Muhe aus der Erfahrung fennen, über folche Leute gesett zu fenn, aber auch bas Mitleiden mit allen Bebordarbeitern haben, mas der Berfaffer meines Artifels mit ihnen hat, und die Dig. brauche ju verbeffern suchen, wodurch es ihnen nnmbalich gemacht wird, aute Geborcharbeiter ju fenn. Beil ich aber felbft feiner ju merben Luft babe, und fein Amt von der Art auf der Welt verwalte, wo ich von der kaune derjeni. gen, die unter mir find, abhangen darf : fo wird diefer Artifel Ueberfeger genug antreffen, Die einen Beruf bagu haben. Ein Mann bon ber Welt, ber bie Runft Bifiten ju machen

verfieht, wird immer einen guten Intendanten über Entreprifen abgeben.

Auf unsern lieben Better wieder zu kommen. Aus Reigung können Sie diesen alten Mann nicht lieben; aus Eitelkeit oder Eigennng. Sie hatten ihn kennen sollen zu meiner Zeit, da ich ihn liebte. Damals dachte er nie Sie, Höchstzuehrender herr Magister, über das Recht der Natur, er kannte nichts als großmuthige Neigungen in sich selbst und mir.

Sie treffen es, diese schielende Berachtung ift auch ein Rest von Liebe gegen ihn. Laffen Sie fich warnen und mich der Sappho nachgirren:

At vos erronem tellure remittite nostrum Nisiades matres, Nisiadesque nurus.

Neu vos decipiant blandae mendacia linguae; Quae dicit vobis, dixerat ante mihi.

Ich glaube, Ihr Umgang ift noch unschuldig, und Sie vertreiben fich bloß die langen Sommer und August Abende. Können Sie mir nicht die Verwirrung und die Scham eines Mädchens ansehen, das ihre Ehre ihrem Freunde aufgeopfert, und der mit meinen Schwachheiten und Bloßen, aus denen ich ihm unter vier Augen kein Seheimniß gemacht, seine Gesellschaften von gutem Ton unterbalt? Frankreich, das Hossehen und sein jehiger Umgang mit lauter Calvinisten sind an allem Unglücke schuld. Er liebt das menschliche Geschlecht

wie ber Franzmann das Franenzimmer, zu feinem bloßen Selbsigenuß und auf Rechnung ihrer Tugend und Ehre. In der Freundschaft, wie in der Liebe, verwirft er alle Seheimnisse. Das heißt den Gott der Freundschaft gar lengnen, und wenn der Doid, sein Leibdichter, ad amicam corruptam schreibt, ist er noch zärtlich genug, ihr die Vertraulichkeit eines dritten vorzurücken über Ihre Liebeshändel.

Haec tibi sunt mecum, mihi sunt communia tecum;

In bona cur quisquam tertius ista venit?

Daß er anders benft als er redet, anbers fdreibt als er rebet, werbe ich ben Gelegenheit eines Spazierganges Ihnen einmal naher entbeden tonnen. Geftern follte alles bffentlich fenn, und in feinem letten Billet bour schrieb er mir: "Ich bitte mir aus, "baß Sie von all bem, was ich Ihnen als "ein redlicher Freund fcreibe, nicht ben gering-"ften Difbrauch ju unferm Gelachter machen ..- Unfere Saussachen geben Sie gar nichts "mehr an - wir leben bier rubig, vergnugt, "menschlich und driftlich." Ich habe mich an biefe Bedingung fo angfilich gehalten , daß ich mir uber unschuldige Worte, die mir entfahren und bie feiner verfteben fonnte, ein Gewiffen gemacht. Sett foll alles offentlich fenn. Ich halte mich aber an feine Sanbidrift. Es Samann's Schriften I. Ib. 28

wird zu feiner Erflarung unter uns fommen. Es schickt fich nicht für mich, daß ich mich rechtfertige, weil ich mich nicht rechtfertigen kann, ohne meine Richter zu verdammen, und dieß find meine liebsten Freunde, die ich auf der Welt habe.

Wenn ich mich rechtfertigen follte, fo mußte ich beweisen,

1. Daß mein Freund eine falfche Erkenntniß feiner felbst hat,

2. Chen fo falfc einen jeden feiner Rach. ften beurtheilt,

3. Eine falsche von mir gehabt und noch

4. Die Sache unter uns, im Ganzen und ihrem Zusammenhange, gang unrichtig und eins feitig beurtheilt,

5. Bon bemjenigen weber Begriff noch Empfindung hat, was ich und Er bisher gethan und noch thun.

Daß ich ihn in dem übersehen kann, was ich weiß und nicht weiß, was er gethan und noch thut, weil ich alle die Grundsäße und Triebsedern kenne, nach denen er handelt, da er nach seinem eigenen Geständniß, aus meinen Worten und Handlungen nicht flug wer, den kann; dieß muß Ihnen als eine Prahlezren vorkommen, und geht gleichwohl nach dem Lauf der Dinge ganz natürlich zu. Ich

bin noch ju bescheiben, und fann gang ficher gegen einen Staarigen mit meinen triefenden rothen Augen prablen.

Gegen die Arbeit und Mühe, die ich mir gemacht, wurde es also eine Kleinigkeit senn, mich losgesprochen zu sehen. Aber unschuldig zum Giftbecher verdammt zu werden! so densten alle Bantippen, alle Sophisten — Socrates umgekehrt; weil ihm mehr um sein Geswissen der Unschuld, als den Preis derselben, die Erhaltung seines Lebens, zu thun war.

An eine solche Apologie mag ich also nicht benken. Der Gott, dem ich diene, und den Spotter für Wolken, für Nebel, für Vapeurs und Hypochondrie ansehen, wird nicht mit Bocksund Kälberblut verschnt; sonst wolke ich bald mit dem Beweise fertig werden, daß die Vernunft und der Wig Ihres Freundes, wie meine, ein geil Kalb, und sein gutes herz mit seinen edlen Absichten ein Widder mit hor, nern ist.

Was Ihr Freund nicht glaubt, geht mich fo wenig an, als ihn, was ich glaube. hierüber sind wir also geschiedene Leute, und die Rede bleibt bloß von Geschäften. Eine ganze Welt von schönen und tiefsinnigen Geistern, wenn sie lauter Worgensterne und Lucisers wär ren, kann hierüber weder Richter noch Kenner sepn, und ist nicht das Publicum eines lysie fcen Dichters, ber über ben Benfall feiner Epopde lachelt und ju ihrem Tabel fill fcweigt.

Peter der Große war vom Olymp eingeweiht, die schone Natur anderer Nationen in einigen Rleinigkeiten an seinem Bolf nachzuahmen. Wird man aber durch ein geschoren Kinn junger? Ein bloß sinnlich Urtheil ist keine Wahrzheit. Der Unterthan eines despotischen Staats, sagt Montesquieu, muß nicht wissen, was gut und bose ist. Fürchten soll er sich, als wenn sein Fürst ein Gott wäre, der Leib und Seele stürzen könnte in die Hole. Hat er Einsichten, so ist er ein unglücklicher Unterthan für seinen Staat; hat er Tugend, so ist er ein Thor, sich selbige merken zu lassen.

Ein Patricius einer griechischen Republik durfte in keiner Berbindung mit dem Perfischen hofe siehen, wenn er nicht als ein Berrather seines Baterlandes verwiesen werden follte.

Schiden fich benn die Gefete ber Uebermunbenen fur die Eroberer? Der Unterthan ift burch felbige unterdruckt worden. Sonnst du ein gleides Schickfal beinen Mitburgern?

Abraham ist unser Bater — Bir arbeiten nach Peters Entwurf? wie der Magistrat eines kleinen Frenstaats in Italien Commercium und Publicum lallen gelernt hat. — Thut eures Baters Werke, versteht das, was ihr re-

det, wendet eure Erkenntniß recht an und fest euer Ach! am rechten Ort. Durch Wahrheizten thut man mehr Schaden als durch Irrithumer, wenn wir einen widersinnigen Gebrauch von den ersten machen und die letzten durch Routine oder Gluck zu modificiren wissen. Wie manzicher Orthodox zum Teufel fahren kann, troß der Wahrheit, und mancher Reter in den himmel kommt, troß dem Bann der herrschenden Kirche oder des Publici.

t

Ĺ

In wie weit der Mensch in die Ordnung der Welt wirken kann, ist eine Aufgabe für Sie, an die man sich aber nicht eher wagen muß, bis man versteht, wie unsere Seele in das System der kleinen Welt wirket. Db nicht harmonia praestabilita wenigstens ein glücklicher Zeichen dieses Wunders ist, als influxus physicus den Begriff davon ausdrückt, mögen Sie entscheiden. Unterdessen ist es mir lieb, daß ich daraus abnehmen kann, daß die kalvinische Kirche unsern Freund so wenig zu ihrem Unzhänger zu machen im Stande ist, als die sucherische.

Diese Einfalle find nichts als Aepfel, die ich wie Galathea werfe, um Ihren Liebhaber zu necken. Um Wahrheit ist mir so wenig als Ihrem Freunde zu thun; ich glaube wie Socrates alles, was der andere glaubt — und gehe nur darauf aus, andere in ihrem Glauben zu

fchen Dichters, ber über ben Benfall feiner Epopde lachelt und ju ihrem Tabel fill fcweigt.

Peter der Große war vom Olymp eingeweiht, die schone Natur anderer Nationen in einigen Rleinigkeiten an seinem Bolf nachzuahmen. Wird man aber durch ein geschoren Kinn junger? Ein bloß sinnlich Urtheil ist keine Wahrzheit. Der Unterthan eines despotischen Staats, sagt Montesquieu, muß nicht wissen, was gut und bose ist. Fürchten soll er sich, als wenn sein Fürst ein Gott ware, der Leib und Seele stürzen könnte in die Solle. Hat er Einsichten, so ist er ein unglücklicher Unterthan für seinen Staat; hat er Tugend, so ist er ein Thor, sich selbige merken zu lassen.

Ein Patricius einer griechischen Republik durfte in feiner Berbindung mit dem Perfischen hofe stehen, wenn er nicht als ein Berrather seines Baterlandes verwiesen werden sollte.

Schicken fich benn die Gefete ber Uebermunbenen fur die Eroberer? Der Unterthan ift durch felbige unterdruckt worden. Gonnst du ein glev des Schickfal beinen Mitburgern?

Abraham ist unser Bater — Bir arbeiten nach Peters Entwurf? wie der Magistrat eines fleinen Frenstaats in Italien Commercium und Publicum lallen gelernt hat. — Thut eures Baters Werke, versteht das, was ihr re-

det, wendet eure Erkenntniß recht an und sest euer Ach! am rechten Ort. Durch Wahrheiten fin thut man mehr Schaden als durch Irrithumer, wenn wir einen widerstnnigen Gebrauch von den ersten machen und die letten durch Routine oder Gluck zu modificiren wissen. Wie manicher Orthodox zum Teufel fahren kann, troß der Wahrheit, und mancher Reter in den himmel kommt, troß dem Bann der herrschenden Rirche oder des Publici.

1

1

١

In wie weit der Mensch in die Ordnung der Welt wirfen kann, ist eine Ausgabe für Sie, an die man sich aber nicht eher wagen muß, bis man versteht, wie unsere Seele in das System der kleinen Welt wirfet. Ob nicht harmonia praestabilita wenigstens ein glücklicher Zeichen dieses Wunders ist, als influxus physicus den Begriff davon ausdrückt, mögen Sie entscheiden. Unterdessen ist es mir lieb, daß ich daraus abnehmen kann, daß die kalvinische Kirche unsern Freund so wenig zu ihrem Anshänger zu machen im Stande ist, als die Insterische.

Diese Einfalle find nichts als Aepfel, die ich wie Salathea werfe, um Ihren Liebhaber zu necken. Um Wahrheit ist mir so wenig als Ihrem Freunde zu thun; ich glaube wie Socrazies alles, was der andere glaubt — und gehe nur darauf aus, andere in ihrem Glauben zu

storen. Dies muste der weise Mann thun, weil er mit Sophisten umgeben war und Priestern, beren gesunde Bernunft und guten Berke in der Einbildung bestanden. Es giebt eingebildete gesunde und ehrliche Leute, wie es malades imaginaires giebt.

Wenn Sie aus den Recensionen des herrn B. und meinem Schreiben mich beurtheilen wollen, so ist dieß ein so unphilosophisch Urtheil, als Enther aus einer Broschure an den herzog von Wolfenbuttel von Ropf zu Fuß überfehen zu wollen.

Der eines andern Vernunft me'r glaubt als seiner eigenen, hort auf ein Mensch zu seyn, und hat den ersten Rang unter dem servum pocus der Rachahmer. Auch das größte mensche liche Genie sollte uns zu schlecht dazu seyn. Rattur, sagt Batteur; man muß kein Spinozist in schönen Kunsen noch Staatssachen seyn.

Spinoza führte einen unschuldigen Wandel, im Nachdenken zu furchtsam; wenn er weiter gegangen ware, so hatte er die Wahrheit beffer eingekleidet. Er war unbehutsam in seinen Beitverkurzungen, und hielt sich zu viel bep Spinneweben auf; dieser Geschmack verrath sich in seiner Denkungsart, die nur klein Ungeziefer berwickeln kann.

Was find die Archive aller Konige — und Jahrhunderte wenn einige Zeilen aus die

fem großen Fragment , einige Sonnenftanbchen bon diefem Chaos im Stande find , uns Erfenntniß und Macht ju geben? Wie gludlich ift ber, welcher bas Archib besienigen, ber bie Bergen aller Ronige wie Wafferbache leiten fann, taglich besuchen fann, ben seine wunderbare haushaltung, die Gefete feines Reichs zc. nicht umfonft einzusehen geluftet. Ein pragmatifcher Schriftsteller fagt bavon : Die Rechte bes herrn find tofflicher benn Gold, und viel fein Gold, fußer benn Sonig und bes Sonigfeims tropfelnbe Raben. - Das Gefet beines Mundes ift mir lieber benn viel taufend Stud Gold und Silber. — Ich bin gelehrter, benn alle meine Lehrer, benn beine Bengniffe find meine Rede - 3ch bin fluger benn die Alten, benn ich halte - Du machft mich mit beinem Gebot weis fer benn meine Feinde find - benn es ift ewiglich mein Ochas.

Was mennen Sie von diesem Spstem? Ich will meinen Rachsten und mich glucklich machen. Ein reicher Kaufmann ift glucklich. Daß Sie reich werden können, dazu gehören Einsichten und moralische Tugenden.

In meinem mimischen Styl herrscht eine firengere Logif und eine geleimtere Berbindung als in den Begriffen lebhafter Ropfe. Ihre Ideen find wie die spielenden Farben eines geswässerten Seidenzeuges, sagt Pope.

Diesen Angenblick bin ich ein Leviathan, ber Monarch ober ber erfte Staatsminister bes Oceans, von bessen Othem Ebbe und Fluth abhangt. Den nachsten Augenblick sehe ich mich als einen Wallfisch an, ben Gott geschaffen hat, wie ber größte Dichter sagt, in dem Meers zu scherzen.

Ich muß bennahe über die Wahl eines Philosophen zu dem Endzweck, eine Sinnesanderung in mir hervorzubringen, lachen. Ich sehe die beste Demonstration, wie ein vernünftig Madchen einen Liebesbrief, und eine Banmagartensche Erklarung wie eine wißige Fleuretzte an.

Man hat mir grauliche Lugen aufgeburbet, hochstquehrender herr Magister. Beil Sie viele Reisebeschreibungen gelesen haben, so weiß ich nicht, ob Sie dadurch leichtglaubig oder unglaubig geworden sind. Den Urhebern derselben vergebe ich, weil sie es unwissend thun, und wie ein comischer held Prose reden, ohne es zu wissen. Lugen ist die Muttersprache unserer Bernunft und Bites.

Man muß nicht glauben, was man fieht — geschweige was man hort. — Wenn zwen Mensschen in einer verschiedenen Lage sich befinden, muffen sie niemals über ihre finnlichen Einsdrücke freiten. Ein Wächter auf einer Sternwarte fann einem im dritten Stockwert viel er-

zählen. Dieser muß nicht so dumm seyn und ihm seine gesunden Augen absprechen: komm bernnter, so wirst du überzeugt seyn, daß du nichts gesehen hast. Ein Mann in einer tiesen Grube, worin kein Wasser ist, kann am hellen Mittag Sterne sehen. Der andere auf der Oberstäche leugnet die Sterne nicht, er kann aber nichts als den herrn des Tages sehen. Weil der Mond der Erde näher ist als der Sonne, so erzählen Sie Ihrem Monde Mähr, den von der Ehre Gottes. Es ist Gottes Ehre, eine Sache verbergen: aber der Könige Ehre ist, eine Sache erforschen.

Wie man ben Baum an ben Fruchten erfennt, fo weiß ich, baß ich ein Prophet bin, ans bem Schickfal, bas ich mit allen Zeugen theile, geläftert, verfolgt und verachtet zu werben.

Ich will auf einmal, mein herr Magister, Ihnen die hoffnung benehmen, sich über gewisse Dinge mit mir einzulassen, die ich besser beurtheilen kann, wie Sie, weil ich mehr Data darüber weiß, mich auf Facta gründe, und meine Autoren nicht aus Journalen, sondern aus mühsamer und täglicher hin. und here wälzung derselben kenne; nicht Auszüge, sondern die Acten selbst gelesen habe, worin des Königs Interesse sowohl als des Landes debattirt wird.

Jebes Thier hat im Denken und Schreiben feinen Gang. Der eine geht in Saten und Bogen wie eine heuschrecke; der andere in einer zusammenhängenden Verbindung wie eine Blindschleiche im Fahrgleise, der Sicherbeit wegen, die sein Bau nothig haben soll. Der eine gerade, der andere krumm. Rach hogarths System ist die Schlangenlinie das Element aller malerischen Schönheiten, wie ich es aus der Vignette des Titelblattes gelesen habe.

Der attische Philosoph, Hume, hat den Glauben nothig, wenn er ein Ey essen und ein Glas Wasser trinken soll. Er sagt: Moses, das Geses der Vernunft, auf das sich der Philosoph beruft, verdammt ihn. Die Vernunftist euch nicht dazu gegeben, dadurch weise zu werden, sondern eure Thorheit und Unwissenheit zu erkennen; wie das mosaische Geses den Juden, nicht sie gerecht zu machen, sondern ihnen ihre Sünden sündlicher. Wenn er den Glauben zum Essen und Trinken nothig hat: wozu verläugnet er sein eigen Principium, wenn er über höhere Dinge, als das sinnliche Essen und Trinken, urtheilt!

Durch die Gewohnheit etwas zu erklaren — die Gewohnheit ist ein zusammengesett Ding, das aus Monaden besteht. Die Gewohnheit heißt die audere Natur, und ist in ihren Phae-

nomenis eben so rathselhaft, als die Ratur felbst, die sie nachahmt.

Wenn hume nur aufrichtig mare, fic felbft gleichformig. - Aller feiner Fehler ungeachtet ift er wie Saul unter ben Propheten. Ich will Ihnen eine Stelle abschreiben, die Ihnen beweisen foll, daß man im Ochers und ohne fein Biffen und Willen die Wahrheit pre-Digen fann , wenn man auch ber größte 3meifler mare, und wie die Schlange über bas zweifeln wollte, was Gott fagt. hier ift fie : "Die "driftliche Religion ift nicht nur mit Bunder-"werfen am Anfange begleitet gewefen, fon-"bern fie fann auch felbst heut ju Tage bon "feiner vernunftigen Berfon ohne ein Bunder-"wert geglaubt werden. Die bloße Bernunft "ift nicht zureichend, uns von der Wahrheit "berfelben gu uberzeugen, und mer immer burch "den Glauben bewogen wird, berfelben Bens ,fall gu geben , ber ift fich in feiner eigenen "Berfon eines beständigen, fortgefekten, ununtet-"brochenen Wunderwerfes bewußt , welches alle "Grundfage feines Berftandes umfehrt, und "demfelben eine Bestimmung giebt, bas gu aglauben, mas ber Gewohnheit und Erfahrung "am meiften zuwider und entgegen ift."

Bitten Sie Ihren Freund, daß es fich fur ihn am wenigsten schick, über bie Brille meiner afthetischen Einhildungsfraft ju lachen,

weil ich mit selbiger die bloben Augen meiner Bernunft waffnen muß.

Ein zärtlicher Liebhaber läßt fich ben dem Bruche einer Intrigue niemals seine Unkosten gereuen. Wenn also vielleicht nach dem neuen Naturrecht alter Leute die Rede vom Gelde wäre, so sagen Sie ihm, daß ich jest nichts habe, und selbst von meines Vaters Enade leben muß; daß ihm aber alles als eigen gehört, was mir Sott geben will — wornach ich aber nicht trachte, weil ich sonst den Sezgen des vierten Gebots darüber verlieren könnte. Wenn ich sterben sollte, so will ich ihm obenein meinen Leichnam vermachen, an dem er sich, wie Aegoptier, pfänden kann, wie in dem angenehmen Happelio Griechenlandes, dem Herodot, geschrieben stehen soll.

Das Leirische der lyrischen Dichtfunst ift bas Tireli der Lerche. Wenn ich wie eine Nachtigall schlagen konnte, so muß sie wenigstens an den Bogeln Kunstrichter haben, die immer singen, und mit ihrem unaufhörlichen Fleiß prablen.

Sie wiffen, hochzuehrender herr Magifter, daß die Genii Flügel haben, und daß das Rauschen derselben dem Rlatschen der Menge gleich fommt.

Benn fich über unfere Borftellungen bon Gott mit Anmuth und Starfe fpotten laffet;

warum foll man mit Goben nicht feine Anreweil treiben konnen? Mutter Life fingt:

Die falfchen Gogen macht zu Spott. — Ein Philosoph fieht aber auf die Dichter, Liebhaber und Projectmacher, wie ein Mensch auf einen Uffen, mit Lust und Mitleiden.

Sobald sich die Menschen einander verstehen, können sie arbeiten. Der die Sprache
verwirrte, und die Schemata des Stolzes aus Liebe und politischen Absichten, zum Besten der Bevölkerung, wie ein Menschenfreund, strafte
— vereinigte sie an dem Tage, da man Menschen mit fenrigen Jungen, als Köpfe berauscht vom füßen Wein, lästerte. Die Wahrheit wollte sich von Straßenräubern nicht zu nahe kommen lassen; sie trug Kleid auf Kleid, daß man zweifelte, ihren Leib zu sinden. Wie erschracken sie, da sie ihren Willen hatten, und das schreckliche Gespenst, die Wahrheit, vor sich faben!

Ich werde diesen Brief ehester Tagen in Berson abzuholen fommen.

50. In G. E. Linbner, nach Grunhof. Ronigsberg, ben 3. Mug. 1759.

Ich habe Ihre gutige Zuschrift vom 13. Juni erft vor vierzehn Tagen ungefahr erhalten, ba ich mich in Trutenau aufhielt. Wie felbige über einen Monat alt geworben, weiß ich nicht.

Weil ich aber lange barauf gewartet, ift fle mir besto angenehmer gewesen. Ich habe, um Sie zu entschuldigen, nichts mehr nothig als, an meinen leiblichen Bruder zu benten.

Sie haben mir geschrieben, laut dem Anfange Ihres Briefes, um mich aus einer Unruhe zu ziehen, die ich über einige zweydeutige Worte Ihres vorigen Schreibens bezeigt.
Wenn ich barüber unruhig gewesen, ist es
nicht eine kleine Grausamkeit, einen guten
Freund so lange darin zu lassen?

Ich mache mir ans den Urtheilen über meine Briefe nichts, und sehe das darüber entskandene Missoerständnis der Eltern als eine wohlverdiente Züchtigung an. Die sind zu alt, um durch Vorstellungen gebessert zu werden; und ihre Kinder zu jung, um meine Moral zu versiehen. Meine ganze Ubsicht war, meinen lieben Freund und Nachfolger, ihren Posmeister, ein wenig aus der Schlaffucht aufzumuntern; und die Eltern haben ein ganz verdienstellich Werf gethan, sich Ihrer Ehre gegen meinen Unsug anzunehmen und mich dafür ein wenig zu strafen.

So lieb es mir unterbeffen gewesen ware, bas Wort ju wiffen, was man fur ein gemeines Schimpfwort gelesen, bergleichen ich nicht brauche, so lange ich wisige Umschreibungen machen kann: so gleichgultig bin ich barüber,

daß Sie es vergessen. Daß Sie sich aber meiner Unschuld angenommen, dafür bin ich Ihnen Dank schuldig, doch nur in so weit, daß ich daben die Erinnerung anhängen darf, Ihre Nächstenliebe nicht weiter zu treiben, als Sie sich selbst zu lieben schuldig sind.

i

Ueber Ihren Entschluß, so lange in Grunhof auszuhalten, als es Gott gefällt, bin ich fehr zufrieden. Wenn wir um Gottes Willen leben und arbeiten, ist beibes am gesegnetsten.

Ich habe meinem Nachbar von Luthers kleinen Schriften gesagt; er zweiselte, daß sie noch da wären. Sind sie es gewesen, so erhalten Sie selbige mit dem ersten Juhrmann, der die Woche abgegangen. Kommen sie nicht mit, so sehlen sie; und mein Bruder wurde Ihnen mit seinem Eremplar eine Zeitlang dienen. Lilienthals Gesangbuch habe ich bestellt — Spruchkäsichen vergessen; Spener mit Fleiß nicht mitschieden wollen, weil er nen zu viel kosten wird. Perr Nector erhält einige Sachen von Forsmann, die ich Ihnen empsehle. Diesser evangelische Prediger soll diesen Mai gestorben sevn.

Die hinterlassenen Schriften ber Margarestha Klopstod gehören gleichfalls für Sie, gesliebtester Freund. Sie ist als eine helbin im Rindbette ober vor bemselben an den Weben und Operationsschmerzen gestorben. Sollte es

unferm helbenbichter auch so geben, baß feine Muse an der Messade unterläge? Dieses Eleine Werf, das aus Fragmenten von Briefen zum Theil besteht, ist aus mehr als einem Gesschötzunct merkwurdig.

Ich lebe hier so ruhig und zufrieden, als möglich. Es fehlt mir hier an Prufung nicht. Die Welt mag die beste senn oder nicht — Wenn nur Gott darin regiert, oder in unserm Herzen vielmehr, so werden seine Wege unsern Augen allemal wohl gefallen. Dieses Wohlgesallen an den Wegen der mutterlichen Vorsehung sen auch Ihr Trost und Trost! und sein beiliger Rame Ihre Sonne und Schild!

Beil ich hier keine Amtsgeschäfte habe, fiel es mir ein, das Griechische vorzunehmen. Ich bin mit dem neuen Testament einmal zunt Ende gekommen, und wiederhole es jest. Sind Sie auch schon so weit? Unstreitig weiter? Benn Gott hilft, kommt die Reihe vielleicht an das hebraische.

Ich habe noch zu wenig Kenntniß von der griechischen Sprache; den Mangel ihrer Grammatifen mochte ich aber bald beurtheilen fonnen. Ihre Abweichungen kommen von der Ungeschicklichkeit der angenommenen Regeln her. Je weniger Regeln, desto weniger Ausnahmen. Eine Sprache, welche die größten Anomalien hat, sollte die nicht die allgemeinsten Principia

man nicht auf die letteren gefommen, hat man mehr ihre Analogie mit andern Sprachen als ihre innere Natur zum Fundament der Grammatik gemacht. Dialecte und Figuren muß inan kennen, um griechisch zu verstehen; hiersin besteht ihre Schönheit und Schwierigkeit. Dialecte gründen sich auf eine philosophische oder experimentale Kenntnis der Laute; Figuren auf eine logische Etymologie.

Wenn Sie diese kurze Beobachtung nicht für ein Galimathias halten wollen, so benken Sie in Ihren griechischen Stunden daran, die Ihnen behülstich senn werden, das zu erklären, was ich sagen will. In der Sprache jedes Volztes sinden wir die Geschichte desselben. Da das Geschenk zu reden unter die unterscheiden. den Vorzüge des Menschen gehört; so wundert mich, daß man noch nicht die Geschichte unzsers Geschlechts und unserer Seele von dieser Seite näher zu untersuchen einen Versuch gesmacht hat.

Das unsichtbare Wesen unserer Seele offenbart sich durch Worte — wie die Schöpfung
eine Rede ist, deren Schnur von einem Ende
des himmels bis zum andern sich erstreckt. Der Geist Gottes allein hat so tiefsinnig und begreislich uns das Wunder der sechs Tage erzählen können. Zwischen einer Idee unserer Seele
damann's Schriften. I. Ib. 29 und einem Schall, ber burch ben Mund berborge. bracht wird, ift eben die Entfernung als zwischen Beift und Leib, himmel und Erde. Das fur ein unbegreiflich Band verknupft gleichwohl biefe fo bon einander entfernten Dinge ? Ift es nicht eine Erniedrigung fur unfere Gedanten, daß fie nicht anders fichtbar gleichsam werben tonnen, als in ber groben Ginfleibung willführlicher Beichen; und mas fur ein Beweiß gottlicher Allmacht - und Demnth - bag er die Tiefen feiner Gebeimniffe, Die Ochabe feiner Beisbeit, in so fanderwelfche, verworrene und Rnechtsgefialt an fic habenbe Bungen ber menschlichen Begriffe einzuhanchen vermocht und gewollt. Go wie also ein Mensch ben Thron bes himmels und die herrschaft beffelben einnimme : fo ift die Menschensprache die hoffprache - im gelobten - im Baterlande bes Chriften. Seil uns! Frenlich ichuf er uns nach feinem Bilde - weil wir das verloren, nahm er unser eigen Bild an - Rleisch und Blut, wie die Rinder baben, lernte weinen - lallen, reben - lefen - bichten wie ein mahrer Menfchenfohn; ahmte uns nach, um uns zu feiner Rachahmung aufzumuntern.

.

Der Deide, der Philosoph erfennt die Aumacht, die Soheit, die Beiligfeit, die Gute Gottes; aber von der Demuth seiner Menschenliebe weiß er nichts. Als ein schöner Stler, als ein Abler, Schwan und galbener Regen : theilte fich Jupiter seinen Buhlerinnen mit.

Wenn ich in meiner Sinbildungsfraft aus, geschweift, so ist die Aussicht meines verwild berten Gartchens Schuld daran, in dem ich schreibe. Daß er auch der Heiden Gott ift, dafür haben wir Gelegenheit ihm auch ju dan, ken, wenn wir mit Thomas ihm ganz allein uns zu eigen machen, und ihm nachsagen: Wein herr und Mein Gott,

Ueberlaffen Sie fich ber Suhrung bes guten Dirten , ber fein Leben laft fur feine Schaafe, und aus beffen Sand und fein Beind rauben fann,

51. Un einen Ungenannten.

Ronigsberg, ben 7ten Mug. 1759. Ich will Ihnen eine furge Lifte der Ber-Areuningen herfegen, aus benen feit meinem letten Briefe bie Arbeit meiner Sage be-Diefen Donnerstag por 14 Lagen erhielt ich einen wichtigen Besuch zween gnter Freunde, ging ben folgenden Tag wider Bermuthen auf eine Dochzeit; Die nachfte Dach. barfchaft machte es ju einer Pflicht und bie Rengierde , Die Braut fennen gu fernen , ju einer Eitelfeit, Vorige Woche mußte ich bie Leiche einer Bernfteindreherin begleiten, Die eine alte Befannte meiner feligen Mutter gewefen. Im Ende berfelben habe ich an alle meine guten Freunde nach Curland gefchrieben.

Beffern Rachmittag habe ich meinen Banch ermubet mit Durchblatterung einiger Renigfeiten, bavon Sie eine ben Belegenheit follen au lefen befommen, weil fie die einzige ift, Die ich Ihrer Aufmerksamkeit murdig halte. Deute Morgen babe ich ben Lucas in meiner griebifden Stunde Gott lob ju Ende gebracht, Die immer die erfte meines Sagmerts ift, und hierauf ein Baar Abschnitte in Baco Sermonibus fidelibus voll von fremden Gedane. fen überlaufen, weil ich an meinen Schreibe-Ault bacte. Dier haben Sie meine Memoiren bon bennabe 14 Lagen. Schreiben muß ich Ihnen, bas ift eine Aflicht nub ein Bergnugen fur mich. 3ch weiß aber nicht, was ich schreiben fou. Regeln wiffen Sie beffer als ich, und Erempel barnach ju machen, bagu baben Gie nicht Luft. Ginfalle verfteben Sie nicht, und Wahrheiten find nicht nach Ibrem Geschmad. Dit Ihnen ju lachen, will ich auf Ihren Sochzeittag versparen; es wird aber Beit genug fenn, an den ju benfen, wenn Sie erft eine Brant haben. Versonalien auf Sie in machen, ift ben Ihrem Eloge funebre Beit genug; und bas muß ber Schreiber ber Afa. demie thun, dem ich nicht als ein illiteratus ins Amt fallen will. Ihr Nachrubm murbe obnedieß badurch verlieren, weil ich nicht Bis genug babe, Romane ju fdreiben , nicht einmal mehr

su lefen , und nicht Berg genug, Geschichten au ergablen, weil es mir jest an Rengierde und Gebuld fehlt, ihren nothigen Detail au wiffen. Bas foll ich armer Jurgen alfo thun ? Schreiben muß ich und ich weiß und fuhle nicht, mas. - Doch jest fallt es mir ein, mas ich thun will. Ein fauler Laborator, ein folger. Bettler ift verloren. Doch Kaulheit und Stola schaden nicht bem Sandwert, wenn man nur flug ift und Big hat, wie ein Rind ber Welt. Es melbete fich ein ehrlicher Menfc jum Todengraberdienft; weil er fab, baß er jum Graben fo wenig als jum Bredigen geboren marfo wurde er ein Rufter, und hatte fo viel Ch. re hinter bem Bfarrer bergugeben, als ein aefchicfter Ueberseber hinter feinem Original. Dies fer Menich batte febr aute Gebanfen fo lange er ben Rangelmann nach feinem Ort begleitete; so bald aber die Bredigt anging, erlandten ihm feine Rufterforgen nicht aufs Wort zu merfen. Unterbeffen lag ihm fein miftun. dener Tobtengraber - Verfuch immer fo febr im Ropfe, baß er auch fein Rufteramt baruber filecht verwaktete. Graben mag ich auch nicht; vielleicht lage in meinem Bergen eben bie Aber. Die andere Meder reich macht. Graben mad ich wohl, wenn es darauf ankommt, mein Bfund in einem Schweißtuch guberbergen; mit einen freingen Richter wenigftons von meinen

Treue zu überfichren, wenn es nicht burch meinen wuchernden Fleiß geschehen kann. In betrein schale ich mich, wie ein alter Mensch in die Schule zu gehen, und ungeachtet ich Dichter lese, so sind die alte ft en und besten nicht eben meine Sache, weil man in ihnen wohl Sprüche, aber nicht die Gemälde und Schilderepen meiner Zeitgenoffen sindet. 3. E.

Cur male pudens ---

Unberen ibre Empfindungen nachtuabmen if aleichwohl nichts als Bettelen , und die Sprade ber Liebe ift ein Galimathias einer monotonischen Saite; wie der Apostel Vetrus diefes felbit an ber schweren Schreibart vanlinischer Brieft zu tadeln icheint, und ihr Berfaffer feibit fich für ein Allerlen ausgiebt; das Allerlen zu senn brung ihn aber die Liebe. Weil ich also wie ein Schulfnabe - wenn Sie, mein Berr, fein Schulmann find, fo werben Sie boch aus Erfahrung wiffen , bas Sie ein Sow ler-dewesen find, und wie einem solchen in Muthe ift - ju bequem bin, ju graben, und in fiole, en fernen, fo weiß ich mir nicht aubere au rathen, als das ich mich an bie Soulbner meines herrn made, und in fie dringe, die Zahlen ihrer Schuldbriefe bernntermfeben. Weil mein Berr badurch nicht arm wird, sie aber am meisten daben gewinnew, fo wird mich ihr Glanbiger fur meinen

Wit loben, und seine Schuldner, wenn sie anders ihr Bestes kennen und lieben, mit der Zeit dafür danken. Da Sie in einer Anhe leben, mein herr, die einem tiesen Schlase näher kommt als einem Schlummer, ich hingegen in lauter Zerstreuungen, so bin ich nicht im Stande, meine Gedanken so ordentlich wie Sie zu sammeln. Unterdessen wird es keine vergebliche Uebung für Ihre Lunge senn, meine langen Perioden und pneumaia laut zu lessen, so laut, die Sie im Stande sind, sich felbst zu hören.

١

Es fiel mir also vor einer halben Stunde ein, aus Roth, aus außerster Noth an Materialien, Sie mit einem Briefe meines einzigen Bruders, ben ich auf der Welt habe, zu unterhalten. Da Sie aber ben dieser Abschrift durch meine Schuld seine Caligraphie einbußen, so werz de ich dieses durch die Anmerkungen eines Anomym ersehen, der ihn, wie Gott, liebt, weil er ihn zuchtigt.

Riga, ben 7ten Jul. 1759.

herzilch geliebtefter Bruber, Deine beiden Briefe sind mir richtig eingehanbigt worben, die mir besto angenehmer gewesen, da sie mich von unseres alten Baters und deiner eiges nen Gesundheit versichert. Gott erhalte dieses uns fer bestes Geschent, was wir noch mit einigem Grun, de von ihm bitten können, wenn wir es wohl ans zuwenden suchen.

So andachtig ber Brieffieller auch rebet, fo leuchtet doch nichts mehr als die Andacht eines Beiden ans feinem Gefichte. Ift er ein Theolog, fo studirt er wenig ober gar nichts in ben fombolifchen Buchern. Mas will er bamit fagen : Die Gefundheit ift unfer beftes Gefchent ? Gieb und Gefundheit, fur die Eugend wollen wir schon felbft forgen, war bas Gebet eines foischen beuchlers ober epicurischen Dichters. Bas will er fagen : mit Grund? Ift Chriftus beftwegen gestorben und in bie Bobe gefahren? - Da er nicht einmal feine Reble brancht, um Gott zuweilen ein Morgen . und Abendliedchen ju fingen : Gefunden Leib gieb mir , und bag in biefem Leib ein' unverlette Geel' und rein Gewiffen bleib. Benn ' ibm nun Gott einen gangen gefunden Leib giebt, und nicht Reble allein, wie fieht es mit feis nem Gewissen aus in Unsehung bes Gebraudes, ben er von jedem Gliebe deffelben macht ? Sind es Waffen der Gerechtigkeit ober der Ungerechtigkeit? Wer ba weiß, daß Gott Gefund. beit giebt als ein Gefchent, bas wir gut anjumenden fuchen follen , wird fur diefe Erfenntniß doppelte Streiche leiben muffen. macht er mit feiner Gefundheit? Wie brauchft bu beine Augen, beine Ohren, beine Bunge, beine Sande, beine Schulftunden, beine Rebenftunden? Bereiteft bu bich und wiederholft

du fo fleifig als beine schlechteften ober besten Schuler thun? Burbest du nicht von beiden beschämt werden, wenn fie gegen dich auftreten sollten?

Bas hilft es bich, daß beide Briefe beines Brubers bir eingehandigt worden, wenn bu auf feinen ju antworten verftehft noch Luft baft? Wenn du fie umfonft liefest, mennft du, daß fie umfonft geschrieben werden ? Anfatt ju fragen: wie schreibt ber Mensch? follteft bu bich felbst fragen : wie liefest bu was er fcreibt, und mas im Gefet geschrieben fieht? Wenn bu auf die Rrage verftummft, wie du beine Gefundheit zu beipem Berufe als Schulmann und Candidat ber Gottesgelebrtheit brauchft, wie wirst du die andere beantworten : wie brauchst bu beine Gesundheit zu ihrer Erhaltung? Du machst bir aus beiner Schande einen Rubm. Du willst beffer als andere Leute senn, und brauchst ben Sommer nicht wezu er andern. Menfchen gegeben ift: Die Freundlichkeit Gottes zu feben und zu fcmecken. Bas Rarren fcreiben, barum bift bu nengieriger, als was Gott thut; ja, wenn du auch nur jene. ju perfteben und anzuwenden mußteft. Go bleibt aber alles tobt und unfruchtbar in dir. fatt beine Seele ju nabren, nabrft bu ibre Rrankheiten. Bift bu nicht beinem Bernfe nach jum Umgang, jum burgerfichen Leben, jum Wohlftande verbunden? Fehlt es dir nicht baran, daß du dich eher dazu brängen, als zur
viel zurückziehen solltest? Wird deine Gesundheit nicht bald ben deinen verstohlenen Frohndieusten und ben dem Wurm, den du dadurch
in deinem Gemuth nährst, verbraucht werben ?

Sott laffe mich baffelbe niemals durch Unordnungen, Ausschweifungen und Migbrauch bes Guten von fich fosen, sondern ben mannigfaltigen Gelegenheiten beffelben bie Bernunft immer unsere Führerin seyn.

Deine Bernanft redet noch folecht beutfc mit bem lieben Gott. Sie fann baber eine ichlechte Rubrerin abgeben. Bon fich follte beißen : von mir. Menfchen fonnen wir Lugen, Complimente und Wendungen borfagen, aber bem nicht, der das Ohr gemacht bat und auf Die Stimme unferes Bergens beffer borcht als auf bas bolgerne Clavier unferer Lippen. Die Ueberfetung bes Grundtertes murbe fo lauten: Gott fiebt bie Unordnungen, Die Ansfcmeifungen, ben Diffbrauch bes Guten, bie Blindheit meiner Bernunft und die Thorbeit berfelben. Er wird aber feinen Ramen nicht verleugnen, denn er ift langmuthig, gedulbig und von großer Gute und Trene. Er gitbt mehr als wir bitten, unaussprechlich mehr, als wir Werftand baben ju beten. Er wird mir feinen Gelft geben, ber mein finftres Berg erlenchte; bann wird meine Bernunft und

mein Ge miffen erleuchtet werben und nicht mehr im Finstern bleiben; benn in keinem anbern Lichte, als seinem Lichte und dem Lichte seines Wortes und des Glaubens an einen Fürsprecher, seben wir bas Licht und die Farben unserer eigenen Gestalt und ber Dinge die und umgeben.

3ch habe meine Johannisferien auf ber Stube zus gebracht, und, ba fast die ganze Stadt ihr Bergnus gen im Freyen sucht, bas meinige zwischen ben vier Wänden gehabt.

Dieser Ruhm ift nicht fein. Das ift Strafe ber Sunde. Wenn Andere mit gutem oder bosem Gewissen fagen können: Deus nobishaec otia fecit, so weißt du, daß du felbige nicht verdienst, und thust daher Hausbusse und legst dir selbst einen Stubenarrest auf. Diese Pausbusse und diese willführliche Poniten; ist aber eine neue Sunde; womit willst du die busen?

52. Ang. &. Linbner, nach Riga.

Ronigsberg, ben gten Mug. 1759.

Perzlich geliebtester Freund, Meinem Bater und seinen guten Freunden schmeckt Ihr Lachs recht sehr gut. Ich habe mich kaum getrant davon zu kosten, weil ich nicht wußte, ob alle 4 Stacke für uns sepn sollen... Deute wurden Sie Ihre Luft sehen, wenn Sie umfer Sast waren. Sie musten aber als Freund
und Jusch auer kommen, nicht als Richter, sonst wurde ich für einen großen Fresfer von Ihnen gescholten werden, wie geschrieben steht. Dafür kann ich auch Briefe
schrieben und Tischreben halten, — die so langals Ihre kächse sind — und auf die ein Trunk
schweckt, wie Wagner sagt.

Womit ich Ihre Lachse verdient, das weiß ich eben so wenig, liebster Freund, als was ich Ihnen wieder dafür schicken soll. Beides mag Ihre Sorge seyn; die ganze Welt meiner Freunde wird mich zuleht als einen durchtriebenen Schuldner brandmarken. Meine Schuld ist es nicht, daß sie gutherziger sind als ich; dafür muß ich aber klüger als meine Gläubiger oder Wohlthäter seyn.

tung meines Briefwechsels als kein Geseswerkan. Ich bitte Sie recht sehr barum. Der Kall mit uns beiden ist sehr ungleich. Ich habe nichts zu than und kann Ihnen ich weiß nicht wie viel hinschreiben, und Ihre Geduld, es zu lesen und zu ertragen ist schon ein Opfer der Freundschaft. Sie wögen gegen alle andere mit Ihren Antworten punktlich sehn; ich erlasse sie hiemit förmlich davon, und werde deswegen nicht mehr nicht weniger schreiben,

als was mir meine Mufe, die Erinnerung Ih. rer Freundschaft, dictirt.

Ich werde mich jest bloß ben einigen Punkten Ihres Briefes aufhalten, woran mir am meisten gelegen; warnm mir baran gelegen, hievon funftig. Daß mir aber wirflich baran gelegen, muffen Sie vor ber hand glauben.

Sie wiffen nichts bon bem Diftverftanbnif. fe meiner Briefe in Grunbof? Gnt. Rachfolger bort hat mir jungft geschrieben und fceint Ihnen barin ju widerfprechen. fann aber ein bloger Ochein fenn, wie es auch ift. Es toftet Dube, wenigftens fur mich, feine Briefe ju berfteben. Meine entfernte Ubfict fur Ihren herrn Bruder ift nicht gang fruchtlos gewesen. Das nicht gang frucht. los fann ich aus feiner Denfungs. und Schreib. art febr gut erflaren. Aber daß diefes eine entfernte Abficht bon mir gewesen; bierin muß ich Ihnen widersprechen ; insbesondere ba Sie. es noch einmal fagen : bag Sie biefes Reben. angenmerk meines Muthwillens bamals nicht batten errathen fonnen, oder so weit berbolen. Sagen Sie mir um Gottes willen , lieb. fter Breund, wie ich mit Ihnen reben foll, und was das für eine neue Zunge ober Sprache ober Schreibart fenn foll, in ber Sie mich : verstehen werden? Rede ich fein, so sind es

Dinge, die man hat errathen ober weit her, holen muffen. Rebe ich klar, so find es Persfonalien, Anzüglichkeiten, Inmor. Bin ich aufrichtig und sage: das ist meine wahre Abssicht gewesen; so werde ich Lügen gestraft und man sagt mir: Rein! das ist eine entfernte Absticht, ein Rebenaugenwerf deines Muthwilslens gewesen. Bin ich als ein Verführer und doch wahrhaftig; so ärgert man sich an meinem Muthwillen, Unlauterkeit, heftigkeit und Schlaugengestalt. Wenn Sie Richter über mich wären, oder im Stande wären, es zu senn; so würde der Teufel den Freund und Inschauer bald holen.

Dieses Rebenangenmerk meines Muchwillens haben Sie damals nicht errathen oder so weit herholen können. Ich muß es Ihnen hier sagen: daß nicht ein wahres Wort von Ihnen geschrieben ist.

Sie haben dieß Nebenangenmerk meines Muthwillens recht sehr gut empfunden, ohne daß Sie nothig hatten, darauf als ein Rathsel zu studien oder es weit herzuholen. Warnm waren Sie damals auf meine Briefe empsindlich, bitter, lasen Sie halb mit einem Schalfsauge, halb mit einem Auge der Freundschaft und des Geschmack? Warum rackten Sie mir vor, daß ich mich in freude Sandel mischte, und weissagen mir mit Frohle.

den ben Unbant ber Eltern? Geben Sie bas Bertranen , Die Offenbergigfeit , die Unerichrodenbeit, Die Berleugnung feines auten Ramens und feiner Gemutheruhe u. d. g. auch fur Gadelden an und die Bflichten eines Machfolgers, ihm ju rathen, ihn aufzuwecken, fur Debenaugenmerte, zu benen nichts als ein wenig Wit und Muthwille gebort ? Sie laffen gern an folchen Sacheichen jeden ungebunden und nach feinem Gutbunken bandeln ; ob einer mie Bertrauen oder Buruchaltung, falfc oder beimtucifch mit Ihnen handelt. Diese Denkungsart ift wißig und tandelnd, scheint demuthig und großmuthig; schickt fic aber fur feinen Rector, fur feinen Magister, fur feinen, ber ein Rreund fenn will, und es burch Opfer beweiset, für feinen Pythagoras, ber ben olom. pifchen Spielen aufiebt.

Homo sum, nil humani a me allenum puto. Ihres herrn Bruders Gemuthsverfassung, damals und jest, seine Lage in dem Sause, worein ich ihn gebracht, sein fünftig Glück, sein fünftig Gewissen, zu dem seine gegenwärtige Einsicht und Trene eine Stufe ift, sind keine fremden Sändel für mich. Wenn Sie dieß an Ihrem leiblichen Bruder für fremde Händel ansehen, wie fann ich Ihnen meinen leiblichen Bruder, und Ihren Urtheilen und unverhohlenen und liebreichen Ermahnungen vertranen. Gott hat mir Endbe gegeben, ben Gogen in seinem herzen anzugreifen, bem Sie nicht bas berg haben nahe zu fommen, weil er Ihr eigener Abgott ift.

Ungeachtet Sie also das Rathsel selbst trafen, ohne es weit herzuholen; so habe ich doch
noch zum Ueberstuß es Ihnen selbst auf meiner Stude sowohl als in Ihrem Hause — am
Spiegel, ich weiß die Stelle noch — gethan,
und Sie darum gesteht: Thun Sie an meinem Bruder, was ich an Ihrem gethan. Sie haben mehr Recht zu meinem Bruder, als Untergesetzen, wie ich zu Ihrem als bloßem
Freunde und Rachfolger.

Ich laffe mich nicht burch Ramen, so wenig als durch Wörter hintergehen. Meine Menschen sind nicht elsenbeinerne; Sie müßten mich
benn für einen Elephanten selbst schelten. Richt
Cadavera, nicht Klöze, nicht todte Banme—
sie fühlen und schrenen Gottlob und überführen
mich, daß ich sie nicht dan sern ausspeculire,
sondern sie mit meinem Dolch so gut als Bogen tresse. Gott ist in den Schwachen mächtig; das sind aber keine schwachen Leute, die
ihre Rächsten so lieblos beurtheilen, und anstatt als Hirten lebendiger Lämmer sich anzusehen, sich für Pygmalions halten, für große
Bildhaner, deren liebreiches Herz den Othem
des Lebens ihnen mittheilen wird, si Diis placet.

Trene ift da; ich sage: neln, und leugne rund aus, daß sie so wenig im Tummeln und Herumschmeißen, noch lassen händen und schlaffen Linien besteht. Was Sie Trene nennen, ist für mich ein unbekanntes Wort, ein ens Ihrer Vernunft und guten herzens. Wo Treue ist, da hört nicht nur eine gewisse, sondern anch alle Läßigkeit, Schlendrian und Vergesssenheit auf. Der Geist der Wahrheit erinnert uns an alles.

Ein Fonds von Misanthropie und ein fleifes Wesen fann nicht gut seyn ben einem Schulmann, befonders ben einem offentlichen. Ein Wenschenfeind und Freund dieser Welt ift beides ein Feind Gottes.

Ich lace Sie dafür aus, daß Sie ihm mehr Bequemlichkeit einräumen, als Sie Selbst haben, oder ich glaube Ihnen auch nicht. Du follst beinen Rächsten lieben als dich felbst. Ein Gemisch von Pathos und Schwulst ist nicht die erhabene Moral unsers Fürsprechers.

Sie verderben ihn durch Ihre Gefälligkeit; taffen Sie ihn felbit fur fein Eramen und meisne Grammatik forgen. Wir muffen nicht in allem dienen, sondern das als unnuge Anechte thun, was uns befohlen ift.

Durch ben Diebstahl kleiner nothiger Aussaben sich die Strafe größerer zuziehen, heißt in Ihrer Sprache eine zu gefün fielte Spar-Damann's Schriften L.Ah. famfeit; ben mir eine bumme und nachtheislige.

Daß unsere Urtheile nicht übereinfommen, ift sehr gut und baran fehre ich mich nicht. Ich prophezene Ihnen aber, daß fie am Enbe unsere Briefwechsels und unserer Reise übereinfommen werden.

Starf und schön ist alles, was ich ben einem Gedichte fordere, und ein solches nenne ich ein Meisterstück. Die Uebersetzungen der Psalmen mögen sehr edel senn; sie kommen mir aber nicht genau genug vor, und ich sehe mehr ben einer Uebersetzung auf das letztere denn auf das erstere.

Die hinterlassenen Schriften der Meta sind ein sehr philosophisch Werk, das nicht für die Welt geschrieben, und dafür sie desto mehr danken sollte, daß es ihr mitgetheilt wird, weil dergleichen Arbeiten die seltensten und prispinalsten sind. Rußfnicker und galanthommes sind nicht das Alopstockische Publicum. In seiner Sprache heißt Nußfnicker ein Richter, und galanthomme ein Renner.

53. An J. G. Linbner nach Riga.

Ronigsberg, ben 18. Aug. 1759.

Meine Briefe sind vielleicht schwer, weil ich elliptisch wie ein Grieche und allegorisch wie ein Morgenlander schreibe. Ungelehrigkeit,

den und meinen Fleiß im analysiren auf sich deuten will, ist eben so eine schlechte Exegez sis als Leichtfertigkeit, wodurch der Sinn meiner Einfalle nur noch mehr vereitelt wird! Der comische Dichter mag immer lachen, so geht seine satyrische Nase nicht den Juhörer an; sondern zu dem sagt er: Ich arbeite ben meinem Lachen. Warum lachst Du aber? Du diss selbst der Mann der Fabel, die meiner Nase Munzeln giebt.

l

ß

ď

Ŋ.

3

أتة

i

100

11

:3

•

100

 $u^{t}$ 

15

\*

Ein kape und Ungläubiger kann meine Schreibart nicht anders als für Unsinn erflären, weil ich mit mancherlen Zungen mich ausdrücke, und die Sprache der Sophisten, der Wortspiele, der Ereter und Araber, Weißen und Mohren und Ereolen rede, Eritik, Mysthologie, redus und Grundsäse durch einander schwaße, und bald zur' ürzeuwer bald zur' Erzeuwer bald zur' Erzeuwer argumentire.

Der Begriff, ben ich von ber Gabe ber Sprachen hier gebe, ift vielleicht fo neu, als ber Begriff, den Paulus vom Weistagen giebt, daß namlich selbiges in der Parrheste und ikmoin also zu strafen und zu richten bestände, daß das Berborgene des herzens offenbar wurde und det Lape auf sein Angesicht fiele, Gott anbetete und bekennete, daß Gott wahrhaftig in uns sey.

Sie hoffen nicht, baß B. bart gegen mich

fenn wird, weil dieß feine Art nicht ift. Sier scheint eine freundschaftliche Unrube bervor zu leuchten. Wenn Ihnen im Ernft Ungft dafür if, daß mir hart follte von ihm begegnet merben - fo ift es fein Wunder, daß nach der faliden Kenntniß, die Gie von meiner Art baben, Ihre Freundschaft einen gang falfchen Gefomacf und Karbe annehmen muß. Ich wunschte nichts mehr, als baß herr B. hart gegen mich mare und die Daste der Freundschaft niederlegen wollte, daß ich nach ben Gefeten ber Masterade nicht långer unter meiner ichwisen burfte. 3ch werde aufhoren fein Widerfacher ju fenn, fo bald er den Glang eines Engels bes Lichts ausziehen wird. Go lange wir aber unter unferer Berfleidung bleiben, ift es gut, baß wir uns einander meis ben , und gang naturlich , daß ich Rohlen rede und er sanft sauselnde Wahrheiten und Sittenspruche, ich einen Pferdfuß, bald bes Bucephali, bald bes Begaff, zu meiner Rolle borge; er hingegen mehr Befallen als Ariftoteles an feinen eigenen Beinen haben fann. Wenn er fo bart gegen mich fenn wollte, als ich gegen ibn gewesen, fo batten wir uns icon einander erfannt und lanae mir murben fcon im funften Uctu unferes Luftfpiels fenn. Alle ein Engel des Lichts, wiffen Sie, fann er mir feine Gewaltthatigfeit thun , fo große

Luft er unter dem Theaterfleide auch dazu bftere hat; unterdeffen mich das meinige zu allem nothigen Unfug berechtigt.

Er besuchte mich fehr lange - ich weiß bie Beit nicht, daß ich ihn gefehen - mit dem Berrn Magifter Rant, burch ben er meine Befehrung wie durch Sie versuchen wollte. Es war eben Repertag fur mich, an dem ich meine Maske nicht brauchen wollte; und bie Bahrbeit ju fagen, ich hatte auch nichts weniger nothig, benn bie feinige mar fo gerlumpt, baß ber weiße Engel bennahe von dem durchschlagenden ichwarzen Schatten eclipfirt murbe. verfprach mich ben feinem neuen Freunde in ber Zeit von zwen Tagen zu einem Colloquio einzustellen. Unftatt felbft zu fommen, rief meine Muse ben Robold des Gofrates aus dem Monde herab, und schickte ihn in meinem Ramen mit einer Granate, bie aus lauter fleinen Schwarmern beffund. Weil ich feinen fleisnen Magister fo fehr liebe und hochschate, als Ihr Freund ; fo machte ich ihm dieß Ochrecen, um ju berhindern, daß er fich nicht weiter einlaffen follte. Sie fagen gang recht: Mund gegen Mund; dann ift frenlich die britte Person nicht nothig. Und dieß gab ich auch dem fleinen Sofrates und großen Alcibiades fo gut ju verstehen, als ich konnte. Alle meine Sirenenfunfte find umfonk; mein Uluffes bort nicht,

die Ohren voll Bachs und am Mastbaum angebunden. 3ch will also Ihrem guten Erempel folgen und weiter nichts stimmen.

Wenn er Ihnen flagt, daß ich beimlich folg bin - fo hintergeht er Gie. 3ch habe nicht nothig, heimlich folg zu fenn, als einer ber fic feines eigenen Stolzes icamt ober mit felbir gem andern Schaden thun will. 3ch habe nicht nur eingestanden , daß ich ftolg bin; fonbern auch die guten Grunde, die ich habe es ju fenn und mit Gottes Bulfe barin gu verhare ren. Eigenfinnig mar fein Bater; eigenfinnig heißt eine Frau, die fich nicht fur einen Stw per auf den Rucken werfen will; eigenfinnig beißt alles, was und im Wege fieht. Einer auf dem breiten Bege findet vielleicht weniger Eigensinn, noch hat felbiger ihn fo nothig als ein Menfc, ber auf einem fcmalen Pfade geht, und ohne lebensgefahr nicht ausweichen noch um fich gaffen fann, fondern widerfieben 1. Pet. V. und auf feinen Weg wachen muß.

Ich habe hier ben Anfang, gemacht zu einem fleinen Auffat über einige Donfwürdig, feiten in Sofratis Leben. Soute ich mit selbigen weiter fommen, so möchte ich mir die Frenheit nehmen, sie Ihnen zur Durchsicht zu überschiefen. Bielleicht den ersten halben Bogen mit erstem, aber ich müßte ihn wieder zuruck haben. Sie wissen, wie schwerfällig ich

arbeite, und daß ich mehr mit umgekehrtem Griffel als mit bem fpigen Ende beffelben schreiben muß. Drep Bogen waren ftark genug.

54. An 3. G. Binbner, nach Riga.

Ronigeberg, ben 31. Mug. 1759.

Berglich geliebtefter Freund, Auf Die Bothe wird Ihre geehrte Frau Mutter Ihnen einige Sachen überschicken, worunter Reichel's Der Anfang davon hat mir fo ge-Refaias. fallen, daß ich an der Zufriedenheit, die ich baraus geschopft, Sie gerne habe wollen Untheil nehmen laffen. Bon Forstmann hatte ich Ihnen weit lieber Die Rachrichten fur die Gunber zugedacht; fie find aber nicht mehr zu baben , und aus Reigung gegen diefen evangeli. ichen Mann habe ich die Unfosten bes großeren Werks gewagt. Ich hoffe, fie werden Ihnen nicht leib thun. Einige Personalien muffen, in Unsehung ihres Inhalts, nach der Liebe ausgelegt werden. Ich lese jeto noch ben erften Theil. In feinen Zueignungeschriften finbet fich ein neuer und frennithiger Schwung, ber mir fehr gefällt.

Ich bin jest mit einem Werfe beschäftigt, bas in Ihre Bibliothef gehört; besprafibenten Gognet de l'origine des loix, des arts et des Sciences. Es ift ein Zwilling von Rollins al-

ter Geschichte. Gelehrsamkeit, ein gesander Gebrauch davon; und das Alte ist durch den gegenwärtigen Zustand der wilden Wölfer immer erklart. Weder in Betrachtungen noch Einfällen ausschweisend. Aurz, recht sehr brauchbar, und ein cornu copiae für einen Philosophen so wohl als Leser von Geschmad.

Der Sergeant ist gestern zur Armee abgegangen und besuchte uns noch, um einen ziemlich wehmuthigen Abschied zu nehmen. Ich
begleitete ihn nach Ort und Stelle, wo ich seinen Bruder fand, den ich mich herzlich freute wiederzusehen. Machte mir auf seine Gesclischaft den Rachmittag Staat; es siel ihm
aber ein in der Kanzlen anzusprechen. Kunftige Woche denke ich ich ihn zu besuchen; weil
ich mit meiner Arbeit fertig, und bloß die Abschrift dann noch einmal unternehmen möchte.
Meinem Rachbar habe ich heute selbige gebracht,
der sehr geneigt schien sie zu übernehmen.

Beil ich ben Anfang des Perfius O curahominum — Quis leget haec? vel duo vel nemo, so habe ich zwen Zuschriften an Niemand und Zween dazu gemacht. Das ganze Werf ist mimisch und besteht in einer Einleitung, drey Abschnitten und einer Schlußrebe. Ich habe die vornehmsten Umstände aus Sofrates Leben initgenommen, und mich ben einigen besonders aufgehalten, die ich von so viel Seiten als möglich untersuchen wollen, und zugleich eine Probe von einer lebendigeren Urt die Geschichte ber Philosophie zu studien geben wollen. Es wird mir aber wie den Poeten geben wollen. Es wird mir aber wie den Poeten gehen, welche durch das Vergnügen, was sie ihren Lesern zu geben suchen, den Unterricht derselben verlieren. Sind die Poeten, schuld daran? War Ezechiel einer, daß Gott zu ihm sagen mußte: Du bist für dein Volf der Liebesgesang eines Menschen, der eine gute Stimme hat, und wohl auf einem Instrument spielen kann; denn sie hören deine Worte, und wollen sie nicht thun. Wenn es aber geschehen wird, (siehe es wird geschehen) dann werden sie wissen, daß ein Prophet unter ihnen gewesen. Cap. 33.

Eine Stelle in Ihrer letten Buschrift giebt mir ju biefer Anführung Anlaß. Ich danke Ihnen herzlich für die Geduld, die Sie bisher mit mir gehabt, und werde felbige nicht langer mißbrauchen. Sie werden mir erlanben, geliebtefter Freund, mit einer nochmaligen Wiederholung und Erklarung über einige Punctezu beschließen.

Die Freundschaft soll geradezu sprechen, wenn fie lehren will, ift Ihre Methode, die ich wünschte, daß fie immer von Ihnen getrieben würde, und für die ich Ihnen vor allen Ihren Freunden Dank wissen wollte. Ich will Ihnen meine Gedanken über diesen Lehrsatz mittheilen. Wir find Freunden unter allen übrischeilen.

gen die meisten Achtsamkeiten schuldig; daher muffen wir unsern Unterricht gegen sie mit mehr Achtsamkeit treiben als gegen andere. Freundschaft legt uns hindernisse in den Weg, die ich ben Fremden und Feinden nicht habe; und hiezu gehören neue Regeln, wodurch Ihre Wethode ziemlich verdächtig gemacht wird, oder es ist eine Methode, die Sie selbst so wenig gerbraucht haben, daß Sie ihre Natur nicht kennen.

Bas hat aber die Freundschaft mit lehren, unterrichten , umfehren und befehren au ichaf. fen ? Ich fage: nichts. Was hatte ich Ihren Bruder lehren konnen, was er nicht felbst gewußt hatte; was fann ich meinen lehren, bas er nicht eben fo gut wiffen mag, als ich? 36 glaube, daß feiner den Catechismus fo ichlecht weiß, wie ich , und daß , wenn es aufs Biffen anfame, ich die wenigste Urfache batte, auf, geblahet ju fenn. Ein Lugner weiß beffer als ich es ihn überführen fann, baß er lügt; er weiß eben fo gut als ich , daß er nicht lugen foll. Ift hier also die Rede vom lehren und Unter richten? Guter Freund, fen fo gut und lig nicht, und schneid nicht auf, und thu dieg und jenes nicht, was du nicht laffen fannft --Sieh, fieh die Folgen davon haarflein -hore was der und jener davon urtheilt, mas Bernunft , Gewiffen , Belt ic. bavon fagt. Rt. De Folianten mit deinem Freunde, unterrichte

ihn, widerlege ihn; du zeigft, daß du ein gelehrter, vernünftiger, wißiger Mann bift, aber
was hat die Freundschaft an allen diesen Handlungen für Antheil? Eine Empfindung seines
Sewissens predigt überzeugender als ein ganz
Spstem. Ist lehren also nicht das Augenmerk
der Freundschaft, was denn? Lieben, empfinden, leiden. — Was wird Liebe, Empfindung,
Leidenschaft aber eingeben und einen Freund
lehren? Gesichter, Mienen, Verzuckungen, Figuren, redende Handlungen, Stratageme —
Schwärmeren, Eifersucht, Wuth —

Aus eben bem methodischen Bergen Ihrer Freundschaft fließt Ihr guter Rath, geschiedene Leute zu werden., wenn ich nicht an einem Roch mit ihm gieben will. Go flug bin ich alle Tage; und es ift fein Freund bagu nothig. Der 36 murbe aber ber Weg ift eben fo leicht. niedertrachtigfte und undanfbarfte Menfch fenn, wenn ich mich durch feine Kaltfinnigfeit, durch fein Difverftandnis, ja felbft burch feine of. fenbare Beindschaft so bald sollte abschrecken laffen , fein Freund ju bleiben. Unter allen Diesen Umflanden ift es besto mehr meine Pflicht Stand ju halten ; und barauf ju warten, bis es es ihm gefallen wird, mir fein boriges Bertrauen wieber ju ichenfen. Es feble an nichts als hieran, bag wir uns einander fo gut und beffer als jemals verfieben.

55. An J. S. Linbner, nach Riga.
Ronigsberg, ben 11. Sept. 1759-

Derzlich geliebtester Freund, ich habe mir zur Ader lassen und mich ein wenig arzneven mussen; wunsche, daß Sie beides nicht nöthig haben oder zu rechter Zeit thun mögen wie ich. Besinde mich leidlich, arbeite aber an Congestionen. Eine junge Frau, die ihre Sechswochen überstanden und — daß etwas ähnliches mit mir vorgegangen, werden Sie aus folgendem Skelett ersehen, das Sie wie die Aegypter zu Ihrem Nachtische brauchen werden, um sich auch Ihrer Sterblichkeit daben zu erinnern.

Sofratische Denkwürdigkeiten für die lange Beile des Publikums zusammengetragen von einem Liebhaber der langen Beile.

Nebst einer doppelten Zuschrift
an Niemand und an Zween.

Einleitung. Schicksale ber philosophifchen Geschichte. Eritif über Stanlen, Bruder und Deslandes. Berbindung ber Philosophie und ihrer Geschichte. Project, die philosophische historie zu schreiben. In Ermangelung besselben, ein ander Project, sie besser zu finbiren und zu brauchen, als bisher geschehesEffauterung bavon. Was die Geschichte überhaupt für einen Endzweck habe. Der Unglaube macht Dichter und Nomanschreiber; in der Geschichte an zwei berühmten Benspielen bewiesen. Ob ein Denkmal der vorigen Zeiten verloren gegangen, woran uns etwas gelegen senn könne? Abfertigung und Trost der Gelehrten, die über verlorne Werke klagen. Baco und Bolingbroke angesührt. Was des Autors Absicht ist. Wangel einer guten Lebensbeschreibung von Sokrates. Rieine Anekdote von dem Umgange dieses Weisen, mit einem Ausruse des Verfassers.

1

1

:

Erster Abschnitt. Wer bes Sofrates Eltern gewesen. Was er von seiner Mutter ge-lernt? Was von seinem Vater? Sofrates wird ein Bilbhauer. Betrachtungen über seine Statuen. Ob Sofrates als ein Bilbhauer bes Zimmermannes Sohne vorgezogen werden muffe? Sein Geschmack an wohlgewachsenen Jünglingen. Von Widersprüchen. Von Orakeln und Meteoren.

3weiter Abschnitt. Kriton, des Softrates Wohlthater. Sat viele Lehrmeister und Lehrmeisterinnen zu befolden. Bergleichung eines Menschen, der nichts hat, und, der nichts weiß. Bergleichung der Unwissenheit des Softrates mit der Hypochondrie. Softrates Spruchmort zusammengehalten mit der Ueberschrift des

belphifchen Tempels. Anmerfungen über bie Dibaskalie des Apollo, oder feine Methode ju unterrichten. Runftgriff ber Bermeneutif. Einerlen Wahrheiten fonnen mit einem fehr entgegengefetten Geifte ausgesprochen merben. Mannigfaltigfeit des Ginnes, mit dem Gofrates fagte : ich weiß nichts, nach ber verschiedenen Beschaffenheit der Bersonen , ju der nen er es fagte. Berfuch einer Umfchreibung ber Gedanken eines Menschen , ber uns fagt: ich spiele nicht, wenn er ju einer l'hombre, Partie aufgefordert wird. Sofrates Unwiffen heit mit der Sfeptifer ihrer ausammengehalten. Unterfchied zwischen Empfindung und einem Glauben Lebrfage ober Beweise deffelben. geschieht eben fo wenig burch Grunde, als Phantafie if Odmeden und Geben. nicht Glaube. Ein Siegel und Schluffel in bes Sofrates Zeugniß von feiner Unwiffenheit. Beweis, daß es leuten von Genie allemal erlaubt gewesen, unwiffend und Uebertreter ber Gefete ju fenn. Ueber den Damon Des Go \* frates. Sonderbarfeiten feiner Lehr = und Denfe art als Corollaria feiner Unwissenheit. Palim Einige Wahr genefie der Geschichtschreiber. jeichen, baß Gofrates fur bie Athenienfer ge macht war.

Dritter Abschnitt. Bon bes Sofrates bren Feldzügen. Bon feinen öffentlichen Nembe

Warum Sofrates fein Autor geworben? 1. Grund ber Uebereinstimmung mit fich felbit. 2. Unvermogenheit. 3. Seine Saushaltung. 4. Aus Muthmagungen über feine Schreibart. Eine von feinen Parabeln und Anfpielungen angeführt und auf unfere Beit angewandt. Op. frates wird als ein Miffethater verdammt. Seie ne Verbrechen. Wie er fich vertheidigt. Einfall erleichtert das Gewiffen feiner Richter. Ein Reft giebt ihm dreißig Tage Beit, fich jum Tode ju bereiten. Erfcheinung nach bem Tode. Spuren feiner gottlichen Gendung, nach Platons Mennung, in feiner freywilligen Urmuth, noch mehr aber in feinem Ende, und der Ehre, die allen Propheten nach ihrem Blute gerichte widerfahren.

Die Shlufirede besteht aus einigen furzen Lehren für diejenigen, die zum Dienste ber Wahrheit geschickt sind, und aus einem Prognostico, was sie sich zum Lohne ihrer Arbeiten versprechen können.

Ich habe mich auf das Exempel des Aristosteles bezogen, der eine Schrift ausgab, von der er gestand, daß sie so gut als nicht aus gegeben ware; bin also nicht der erste, der das Publicum afft. Weine Sesinnungen habe ich gegen dasselbe offenherzig ausgeschüttet und neige mich bloß wie Naeman vor dem Goben

feines herrn, wenn er ibn aus Pflicht in ben Sempel beffelben begleiten mußte.

3webbeutigfeit und Gronie und Schwarmeren tonnen mir nicht felbft gur laft gelegt werben, weil fie hier nichts als Rachahmuncen find meines Belden und der fofratifchen Odriftsteller , befonders Bolingbrofe's und Shaftesburn's. Der attische Patriotismus bes erften und die platonische Begeisterung des lete ten find die Mufter und Antipoden, auf die ich meine zween hiefigen Freunde gewiesen. In meiner Zuschrift an zween habe ich noch eine Muthmaßung gewagt über das, was Go frates unter Lefern verftanden, die fowim men konnten, auch ihnen die Dethode befr · felben in Beurtheilung dunfler Schriften angepriefen, daß man darin unterscheiden muffe basjenige, was man verftande, von bemjenie gen, was man nicht berftande.

Als einem Freunde kann ich Ihnen fagen, daß ich an diefer gangen Abhandlung mit Luft gearbeitet und daß fie mir nach Bunich gerathen. Da ich alfo mit mir felbst aufrieden fenn tann, fo ift mir an der offentlichen Aufnahme wenig gelegen. Man mag ben Babrbeiten wir berfprechen, fo ift diefer Widerforuch ein De weis fur fie. Man mag über ibre dunfte Ein-Heidung spotten oder eifersuchtig thun, so ift bieß bas Schickfal aller Moden , bag man fie

weber verfieht ju beurtheilen noch nachjuah-

Ich mache mir eben so wenig Gewiffen baraus, mit meinem Bis ju fchergen, als Rage mit feiner Rebecca, ohne mich an bas Renfter bes lufternen Philifters ju fehren. Meine Frublingefreude an Blumen, und die gute gaune meines herzens hat mich nicht gehindert, an meinen Och op fer ju benfen, an ben Schopfer meiner Jugend und ihrer Scherze. Ich fite unter dem Schatten, def ich begehre, fagt meine Duse; und feine Frucht ift meiner Reble fuß. Er führt mich in den Weinfeller und die Liebe ift fein Panier über mir. Er erquickt mich mit Blumen und labt mich mit Mepfeln. Bald find es Berge , balb Bugel , auf bie ich wie ein fluchtiges. Reh fpringe und Staub mache. Sie wiffen, daß meine Denfungsart nicht zusammenhangend und fo wenig als meine Ochreibart zara' ro' Bourcoander, nach der Methode des Ufluges, geht.

Sie warnen mich, liebster Freund, für meinen Geist. Es ist mir lieb, an meine Sunden und Thorheiten erinnert zu werden, weil selbige mir immer, wie dem Mundschenk des Pharao, Joseph ins Gemuth bringen.

Ift es fein guter Geift, der mich auf die Zinne des Tempels gepflanzt, so werde ich hamann's Schriften I. Ih. 31

mich von berfelben auf Ihre Zumufhung nicht berunterlassen, sondern mit Paulo sagen: Kein Dobes, kein Tie ses kann und scheiden ic. Oder mit David: Bettete ich mich in die Hölle, so bist on da. Rehme ich Flügel der Worgenröthe, so führt mich seine Linke und seine Rechte balt mich.

Sie werden also mit meiner Schwachheit des Kieisches Geduld haben. Alles, was ich Ihnen schreibe, fließt ans einem Vertranen auf Ihre Freundschaft, an deren Starke ich nicht verzweiste.

# 56. In 3. 6. Linbner, nach Riga.

Ronigeberg, ben 28. Sept. 1759.

Mein wahrer, alter Freund, Ich habe vor rige Woche meinen Jesaias vom Buchbinder bekommen, und habe selbigen jest durchlesen bekommen. Da ich aus dem blosen Ansange von der Gute dieses Werfes urtheilte, so bin ich jest desto mehr zufrieden, daß ich es Ihnen überschickt, und empfehle es Ihrem Gebrauche. Es ist mir eine große Zufriedenheit, meine eigenen Empfindungen und Gedanken in Anderer Schriften zurückgeworsen zu sehen. Wenn ich diese Werke und Manner, welche ich jest kennen gelernt, vor meiner Reise nach England gelesen hätte, so würde ich immer die Furcht haben, meine Erkenntnis als eine blose Frucht einer menschlichen Belesenheit anzusehen oder

wenigstens in ungleich mehr Zweifel zu ziehen. Jest sind alle meine Betrachtungen von ihnen gewesen, ohne daß ich gewußt, daß sie meine Borgänger waren. Ich habe besonders in dem Commentar dieses Dieners des Evangelit viele Wahrheiten in starkem Lichte gefunden, die ich mir vor einigen Wochen Mühe' gegeben zu schattiren, weil ich mir die Rühnheit dieses gefalbten Mannes nicht erlauben konnte noch wollte. Wenn ich das Buch wenige Wochen eher gekannt hätte, so wurde ich vielleicht dreister gewesen und weiter gegangen seyn.

Bas unfere Controvers, alter, mabrer Freund, betrifft, so sehe ich felbige nicht als einen Anhang meiner Briefe au. Glauben wir einen Gott im himmel und am Rreut, eine unsterbliche Seele und ein ewig Gericht; fo hat die Controvers mit allen ben Dingen ben genauesten Zusammenbang. Da ich beute fterben, und Sie morgen mir nachfolgen tone nen, fo will ich nicht mehr burch Gleichniffe mit Ihnen reden. Danlus ermahnte feine lieben Bruder ben ben Barmbergigfeiten Gottes, fic nicht biefer Belt gleich zu fiellen , und zu prufen, welches ba fen ber gute, ber mobli gefällige und ber volltommene Bil le Gottes.

4

6

ij

7

ø

#

3

į

8

:,1

1

į

ø

ø

ø

1

Weine Angelegenheiten mit jenen geben Ste im ftrengen Berftanbe nichts an, oder

boch fend nur fo weit, als es Ihnen wie einem alten Freunde beliebt, fich felbiger angunehmen. Und diefes wie weit? durfen Gie fich weder bon mir noch bon der Gegenparten borforeiben laffen. Es bleibt alfo immer von bei den Theilen ein Mißbrauch der Freundschaft, wenn wir Ihnen den geringften Rothzwang barin anthun; und wenn ich an Ihrer Stelle ware, fo batte ich mir barin von feinem ju nabe fommen laffen. Ungeachtet biefer Grund. fate, die ich mich immer bestrebt nicht aus bem Gefichte ju verlieren , bin ich boch ber jenige, welcher felbige am meiften übertreten hat oder zu haben scheint. . Meine Berdam mung murbe baber im Gerichte ber Bernunft größer als jener ihre fenn , bie fich nicht bie fe Gefete ber Bernunft und Billigfeit borge fcrieben. hier muß ich Ihnen aber ein Rad in dem anderen entdeden. 3ch bin Ihnen bef wegen wiber mein Gewiffen und Gefühl fo uberlaftig in unferer Privatsache gewesen, weil ich gehofft und gewünscht, daß Sie mehr Unmen bung bavon auf fich felbft machen wurden, und nicht ben mir und meinen Antipoden fiehen bleiben. Wie oft bin ich aber an das Leiden unferes Erlofers erinnert worden, da feine Rachften, feine Tifchfreunde ber fei nes vernahmen, und nicht wußten, was er redete und was er ihnen zu verfiehen geben wollte.

Man bat mich hart beschuldigt, baf ich Mittel verachtete, und von Gott, ich weiß nicht auf was fur eine unmittelbare Urt, gebolfen zu werden fuchte. Berachtete ich Mittel, fo mare ich ein Berachter gottlicher Ordnnna. Wenn ich Mittel verachtete, fo murbe ich feine Briefe fcreiben und fein Wort mehr perlieren. 3ch will ruhig, aber nicht unthatig fenn; ich will wuchern, aber nicht in ber Erbe graben. Wer ift aber ein Berachter ber Mittel ? Braucht Gott fein Mittel , uns au befebren ? Und was fur ein beffer Mittel, als ein glaubiges Weib fur einen unglaubigen Mann, pber umgefehrt, wie St. Paulus fagt? Was fur ein beffer Mittel batten fich meine Freunde bon Gott felbft erbitten fonnen, als mich, ben man fur einen alten, mabren Kreund anfieht und immer angesehen bat, wenn er in eigenem Namen fommt? Weil man aber ben nicht fennt, ber mich gefandt hat, fo bin ich auch perworfen, so bald ich in seinem Ramen tomme. Ber ift alfo ein Berachter ber Mittel ? Ich febe etwas an ben Mitteln aus, Die fie gu ihren irdifchen Abfichten mablen; und fie verwerfen ben , ben Gott verfiegelt hat jum Dienste ihrer Seelen.

Mein erster Brief, den ich and England schrieb, war mit der frohlichen Botschaft angefüllt: Ich habe den funden, von welchem Mose im Geses und die Propheten geschrieben

haben; bes Menschen Sohn ift ber Schöpfer, Regierer und Wiederbringer aller Dinge, der Erloser und Richter des menschlichen Geschlechts. Ich bin also nicht wie ein Morder oder Dieb, soudern durch die rechte Thur eingegangen.

Ich bin meinem Freunde mit meinen Religionsgrillen lange nicht so beschwerlich gewesen in meinem Umgange, als ich von seinen Dandlungs — und Staatsideen aushalten mußte, da ich noch feinen Begriff von diesen Schwarzfunstelenen hatte, bis ich auch diese Geheimnisse und ihre Eitelkeit ihm zu Gefallen kennen lernte, und vielleicht eben so weit in der Theorie davon als er hätte kommen können, wenn ich Lust und Liebe zur Praktik gehabt hätte.

Ich weiß, daß meinen Freunden eckelt vor der losen Speise, die sie in meinen Briefen sinden. Was lese ich aber in ihren? nichts als die Schlusse meines eigenen Fleisches und Blutes, das verderbter ist als ihr eigenes, nichts als das Murren und die Peuchelen meines eigenen alten Adams, den ich mit meinen eigenen Satyren geißle, und die Striemen dar von eher als sie selbst fühle, länger als sie selbst behalte und mehr darunter brumme und girre als sie, weil ich mehr Leben, mehr Affect, mehr Leidenschaft besitze, nach ihrem eigenen Geständnis.

baß ich allein unerkannte Sunden begebe. If

mein übertriebener Ernst und Eifer eine? Bas denft Gott von Ihrer Lauigfeit, Furchtsamfeit und zurüchaltendem Sinne, wenn man mit Posaunen reden muß? Der Schade, den ich mir durch meine heftigkeit zuziehe, ist ein bloß sinnlicher Betrug; ich gewinne daben. Die Vortheile, die Sie durch Ihre Menschenfurcht und Leutseligfeit zu ziehen glauben, sind Scheingüter, die aber für Sie Schaden zur Kolge baben.

Ueberlegen Sie selbst, ob es mir nicht gleich, gultig, daß ich menschlich rede, senn kann, man mag mein Zengniß von Christo oder mein Christenthum für Schwärmeren, einen Deckmantel des Stolzes, und ich weiß nicht wosfür halten. Richten die aber nicht und lästern, die so urtheilen und auf dieses gefährliche Urtheil trauen? Ist denn die Bibel ein Pasquill, die das menschliche Herz als unergründlich bösse beschreibt, und ist diese Wahrheit eine Sattere auf das menschliche Geschlecht?

Sabe ich irrige Grunbsate, so will ich aus der Schrift belehrt seyn, und sehr gerne von Ihnen. Daß man aber ins Gelag hinein schrept: Er geht in allem zu weit, ift für mich nichts geredet. Soll ich den Arebsgang gehen? Davor wird mich Gott behüten. Was nennt ihr denn zu weit? Soll mir eure Vernunft die Grenzen meiner Pflichten sehen? Das leisde ich nicht von meiner eigenen, und die ift

mir doch immer die nachste. Wenn ich ber nicht glanbe, wie könnte ich einer fremden glanben? Gehlt es mir denn an Licht auf meinem Bege? Es brennt wie die Sonne, und es liegt an ench, daß ihr die Angen nicht muthwillig verschließet, oder Gott so lange anrufet, bis er ench sehend macht. Einem Sehenden wird es aber nicht so leicht fallen, Gott um erlenchtete Augen zu bitten, und die Gesunden brauchen keinen Arzt. . . . . .

57. An feinen Bruber nach Riga. Königsberg am Michaelistage 1759.

Mein lieber Bruder, du haft deinem Bater nicht geschrieben , ungeachtet es bir murde leichter gewesen fenn, an ihn als an mich it fchreiben. Du haft meiner Bitte und ber Erin nerung beines Freundes nicht nachgegeben, und an ihn die Aufschrift gemacht, und gleich mit beiner Apologie angefangen, wodurch er sowohl als ich beunruhigt worden , burch beinen Grib lenbrief, wie er ihn nannte. Du fennft mein Gefühl fur meine Freunde, und bringft jemand mit ins Spiel, der gar nicht zu bem Inhalte meines Briefes gebort, ber allemal fo oft von dir die Rede hier gewesen, beint Parten gehalten und dir ein gutes Bengnif gegeben. Wenn es barauf anfame, wer feine Bunge am meiften gahme, fo weiß ich nicht, ob du hierin gerechtfertigt fenn wurdest. Id

bin nicht gekommen zu richten, sondern das Berlorene zu suchen; und wenn ich das erfte thue, so ist es ein fremd Werk für mich, und nichts als die Stimme eines Predigers in der Wüste, der den Weg bereiten will dem Könige unserer Berzen und Reigungen.

Mein Urtheil ist über Dinge gegangen, benen ich gewissermaßen mehr gewachsen bin, als
dn. Es fehlt dir an Detail in unsern Sanbeln, und wenn du auch das hättest, an Ropf
und Herz in der Art, ich sage, in der Art,
daß du feine Beleibigung darin sindest.

Dein Gleichnis von zwen Queckilberröhren will nichts fagen. Ich ruce es beswegen auf, weil du damit scheinst viel sagen zu wollen. Zwen Quecksiberröhren werden nicht von selbst zusammen gestoßen, sondern ihr Zusammenstoßmuß von einem Zufalle oder Willen herfommen. Wir find beide in Gottes Hand, und der geht mit uns nicht ungeschickt, nicht unsorsichtig, nicht blindlings um.

Du fprichst mir die christliche Bruberliebe ab; bann ist mein Glaube todt, ein gemaltes, und kein brennendes und scheinendes Licht. Liebst du deine Rinder auch so, daß du ihrer Nach-läßigkeit, Unachtsamkeit, Unart durch die Finger siehst? Ja, nach den Begriffen der Rinder nach den Begriffen eines vernünftigen und redlichen

Baters und Lehrers, ber bie am meiffen an Gottes Stelle juchtigt, die er lieb hat.

unsere Herzen kalt, verwirrt alle Begriffe unserer Vernunft, unterdessen wir, ich weiß nicht was für ein, gutes Derz in unserm Busen und eine bernünstige Denkungsart in unsern Handlungen träumen. Worin besteht benn dieß alles? Bloß in der Uebereinstimmung mit andern Menschen, die auch so denken, so reden, so urtheilen, so handeln wie wir, und in deren Gesuschaft wir schrenen: Hier ist des Herrn Tempel! Hier ist Christus? Warum? Ich vergebe, ich liebe, ich beleidige nicht. — Ist alles gelogen; Gott gelogen, der da sagt: alle Menschen sind Lügner; Christo gelogen, der da sagt; ich bin kein Arzt für Gesunde.

# 58. Un 3. G. Binbner , nach Riga.

Ronigsberg, ben 12. Dct. 1759.

mundo non optimo disputirt. Ich habe bloß bineingeguckt in seine Dissertation, und die Lust verging mir sie zu lesen; ich ging ins Aubitorium, und die Lust verging mir zu hören. Bleib zu hause, dachte ich, damit du dich nicht argern darfst, und sich andere an dir nicht argern. Derr Mag. Kant ist zu oppeniren ersucht worden, hat es aber verbeten, und dasur eine Einladungsschrift zu seinen Vorle-

fungen , über ben Optimismus, brucken laffen, bie ich fur Gie aufhebe. Er hat mir auch ein Eremplar babon jugefchicft. Seine Grunde verfiebe ich nicht; feine Einfalle aber find blinde Jungen, die eine eilfertige Sundin geworfen. Wenn es ber Dube lobnte, ibn gu widerlegen, so batte ich mir mohl die Dube geben mogen, ibn zu verfteben. Er beruft fic auf bas Gange, um bon ber Belt ju urtheilen. Dazu gehört aber ein Wiffen, bas fein Studwerf mehr ift. Bom Gangen alfo auf die Rraamente zu schließen, ift eben fo, als bon dem Unbefannten auf bas Befannte. Ein Philosoph also, der mir befiehlt, auf das Gange ju feben, thut eine eben fo fcmere Forderung an mich, ale ein anderer, ber mir befiehlt, auf bas Derg ju feben, mit dem er Schreibt. Das Gange ift mir eben fo berborgen , wie mir bein Berg ift. Mennft bu benn , baß ich ein Gott bin ? Du machft mich baju burch beine Sppothese, vber haltst bich felbft bafur. Db ber Stolz nicht oftere ein-Rind bes Leichtsinns ift, gehort fur bie Renner bes menschlichen Bergens; um wie viel aber ein leichtsinniger Stolz beffer oder ichlech. ter als' ein fteifer ift, bamit mag fich ein Seelmeffer abgeben. Die Unwiffenheit oder Fluch. tigfeit im Denfen macht eigentlich ftolze Beifter; je mehr man aber barin weiter fommt, befto bemuthiger wird man, nicht im Styl,

fondern am inwendigen Menfchen, den fein Auge fieht und fein Ohr hort und feine Elle ausmißt.

Die Predigten bes Baumgarten über bie Lufternheit fich felbft ju belfen , habe ich borber felbft gelefen, ebe fie Ihnen bengelegt wor ben. Sie werben fich 14 Tage ju feinen An-Ber benfen will, merfungen Beit nehmen. und fich aus die Gabe ju benfen beruft, muß fo benten , wie biefer philosophische Gefegprebiger bes Evangelii , und fic boch noch immer Ochwache und Unwiffen beit bewußt fenn. Ber, wie die Rinder, hintennach benfen und andern nachplappern will, und fich boch auf bas Forum ber Bernunft beruft , ber muß gegedt und nicht widerlegt werden, muß mit der Schule ber Roffe und Mauler fur lieb nehmen, muß gum Rarren gemacht werden, und fich ichamen ler nen, wenn er nicht benfen fernen will.

und find ein Schriftgelehrter, ohne "fchrift toll" zu fenn. Sie beweisen Ihren Glauben durch Tugend, und in Ihrer Tugend Bescheidenheit und Mäßigkeit, und brüberliche Liebe und allgemeine Liebe. So bald können die Armen reich werben und die Hungrigen mit Gütern überfüllt. Hürten Sie sich vor den Klippen, vor denen Sie mich so treuherzig gewarnt.

Es fehlt nicht viel, so fallen Gie in Offenbarungen. Sie find fnicht herr mehr bon Ihrem Geifte, ungeachtet Paulus ben Bropheten biefes beplegt. Gie wiffen nicht, warum Sie fcbreiben ober mogu? aber Sie follen es ichreiben? und mas benn? bag ich in Armen . Schulen auftreten foll. Sie fommen mit Diesem Einfalle ju fpat, aufrichtig ju fagen. In ber Abschiedspredigt, die mir ein Anecht bes herrn in England halten mußte, bieg es: Is bein Brod mit Kreuden, und trinf beinen Wein mit gutem Muthe ic. Mein Bater giebt mir alles reichlich, was jur Leibes Dahrung und Rothdurft gehört, und hat mich nicht bergerufen, mich in die Armen . Schulen ju berpflangen, fondern ju feiner Sandreichung. Ber fren ift und fenn fann, foll nicht ein Rnecht werben, und wem Gott ein Erbtbeil unter ben Sauptern feines Bolfes und Gigenthumes augebacht, foll nicht ein Gibeoniter aus Demuth werben. David verließ nicht feinen Thron ben feinem Thurbuterbienft im Tempel. Das mich Gott in ein Beld getrieben bat, bas Difteln and Dorn en traat, erfenne ich mit Danf und Demuth.

Ihre Anmerkung ift febr richtig, baß ber Leichtsinn uns nicht erlaubt, stolz zu senn. Er macht uns aber besto eitter. Die Sitelkeit ift ein Affe bes Stolzes.

1

Ein Derz obne Leibenschaften, ohne Affecte, if ein Kopf obne Begriffe, ohne Mark. Db Das Chriftenthum folche Bergen und Ropfe verlangt, zweifle ich febr. Bie Gie beten fonnen: 3ch bin blind, lehre mich, o Gott, deine Rechte, und doch daben fo flare Augen baben, Licht und Rinfterniß in mir auf ein Saar an unterscheiden, mas ber Beift und das Rieisch in Ihnen fowohl ale in mir thue, beareife ich "Treiben Sie die Berleugnung Ihrer nict. Bernunft und Phantafie nicht zu weit. nunft und Phantafie find Gaben Gottes, Die man nicht berwerfen muß." Das Galg ift eine aute Sache, es muß aber nicht dumm fenn, fonft ift es Salz und fein Salz. Ein unaefalzen Salz und ein driftlicher Sofrates gebo. ren in eine Rlaffe. Der Sofrates, deffen Denkwurdigfeiten ich gefchrieben, mar der großte Idiot in feiner Theorie, und der größte Gophist in feiner Braxis. Lefen Sie nur das Geforach mit Alcibiades. Berftehen Gie eben ben Sofrates, ober vielleicht einen andern, ber ein Brablbans ber weisen und flugen Leute ift, und die Maste farter Geifter ? Mein Sofrates bleibt als ein Dei de groß und nachahniungemurdig. Das Chriftenthum murbe feinen Glant berdunfeln.

3n hirtenbriefen gehoren zwen Griffel, ber Griffel Bebe und ber Griffel Sanft. Bir muffen bie Bibel nicht nach Paragraphen, fon-

bern gang lefen; es ift ein zwenschneibig Schwert, und Gott muß uns Gnade geben, es recht zu theilen, zur Rechten und zur Linken bamit umzugehen. 1. Cor. 4, 21.

EJa, dieß ist meines Herzens Bunsch, mit dem Mag. Kant nicht Paragraphenweise, sondern das Sanze, was man geschrieben und gestebt, zu überlegen, damit das Tumultnarische nicht das Gute ersticke. Sind wir aber nicht Kinder am Verstande? Wir ersticken am Ungezieser, und getrauen uns Kameele zu verschlucken. Wir sind zu ungeduldig und flatter, haft, seidene Fäden durch das Nadelbhr zu treffen, und fordern Schiffeile,

Ich will nichts erflaren. Ihr gutes herz ift ber befte Ereget meiner schweren Stellen, und Sie haben einen schnellen Zeugen an Ihrem Gewiffen.

Ob es eitle Schulmeisheit ift, in Gleichniffen und Spruchwörternt zu reben, mogen Sie als ein Prediger dieser Beisheit am besten miffen. Wenn die Moral durch asopische Larven eckel gemacht wird, warum haben die Evangelienbucher so viele Parabeln?

Da unfer Briefwechsel immer mehr ansarten mochte, und man weber auf die Schranfen Acht geben kann noch will, die ich mir setz; da ich die Grenzen ehre, vor denen sich die Bellen meines Stolzes legen muffen; da mir meine Briefe Arbeit kosten, die Tage

Furz und die Rächte lang für mich werben, ich Beschäftigungen sowohl als Nebendinge nach dem Maße meiner Zeit und Rräfte habe; so wünschte ich, daß wir uns eine Weile ausruhten. Wollen Sie noch hierauf antworten; gut; lieber nicht, doch wie Sie wollen. Haben Sie mir etwas aufzutragen oder zu melden, so bin ich zu Ihren Diensten der näch sie und schuldigste. Fällt mir etwas vor, so bediene ich mich gleicher Frenheit.

Sie find vielleicht zu bescheiden, mir einen Baffenftillftand unter der Bedingung eines ganglichen Stillschweigens aufzulegen ; ich will mein Werf durch diese Grobbeit fronen. Ihre Antworten mehr aus einer gefehlichen Gefälligkeit zu fließen icheinen, fo find dieß feine Pflichten der Freundschaft, die alle Menschensatungen, wie die Roth und die Liebe, bricht, und feine Gefete fennt, sondern wie die Luft, ber Othem unferes Mundes, fren fenn will. Ein naturlicher Sang gur Frepbeit ift mir gewiffermaßen mehr naturlich als Ihnen; ich liebe also auch in dieser Absicht das Christenthum ale eine Lebre, die meinen Leid enfc aften angemeffen ift, die nicht eine Galgfaule, fondern einen neuen Menichen verlangt und verspricht. Wo ber Geift Gottes ift, ba ift Krenbeit. Und die Wahrheit macht uns fren. Die Gerechtigfeit in Chrifto ift fein Ochnur-Leib. leib, fonbern ein Harnisch, an ben fich ein Streiter, wie ein Macenas an feine lofe Tracht, gewöhnt.

Ė

1

ŕ

Ich habe Ihren hrn. Schwager noch nicht gehört und wähle mir keine Prediger mehr, sondern nehme für lieb mit dem, welchen der liebe Gott giebt. Baumgarten, Forstmann, Reichel, Paulus und Kephas sind Menschen, und ich höre öfters mit mehr Freude das Wort Gottes im Munde eines Pharisters, als eines Beugen wider seinen Willen, als aus dem Munde eines Engels des Lichts.

Für Leute, die blode Augen haben, ift die schwarze Farbe eines Predigers erträglicher, als ein glanzender Dalar; und mit Ihrer pragmatischen Regel, franke Augen durch das Licht zu stärfen, bin ich nicht einig. Schirme, Borhänge, gefärbte Gläser, Wolken und ein Wiederschein im Wasser, sind Methoden der Natur, ber Vernunft und des Geschmack.

So bald ich meine sofratischen Denkwürdigfeiten erhalte, schicke ich ein Exemplar. Wer sich daran ärgert, thut sich selbst Schaden. Wahrheiten, Grundsaben, Spiemen bin ich nicht gewachsen. Brocken, Fragmente, Grillen, Einfälle. Ein jeder nach seinem Grund und Boden. Ich warte mit Ungeduld auf den Abdruck. Ich bin jusqu'à revoir

Ihr Freund in petto.

30. Me friem Braber nod Biga.

Elimins berg, ber 13. Da.

In anioge besames in einer die einer die Eiste geschieft, dater is Liefe geschieft, dater is Liefe geschieft. Die geschieft des is die einer dem Mangabeinde des is die einer dem Mangabeinde des is die de is die de

Sommer mit alen mögligen hills marinen, und werte den intgen Er

Jo babe bes berücksignen Kanti fit leiter und ein Pantr von seiner Sanifer bekterne, die mir das übeige zu sehe dest machen. Das erste zit das einzig in dinner diet. Ich nerheite nach der des Monnes von sich selbst. Es sehn: Untweisischaft z. in der Ersenntuss seine und Sinner Sispen und in seinem Sound Sinner Sispen und in seinem Soerfante er beide Sigenschaften niemals erfanner. Anfreichtig ist er gewesen, daß wer fich verschaft ist er gewesen, daß wer fich verschaft ist er gemeinen, der fin der Goten. Sein stant werd, das ein Kinner der Goten. Sein stant werd, das ein Kinner

ler gemacht. Und was offenbare Lingen find, ist ihm bloß Schwäche des Bernand Es Befestich Christenthum fann man Mendicht w Derr Leben dieses Mannes seben, was Ju mile farmen Bege, die es uns fickern leher; wo Furcht des Lodes, in der uns daffelbe feben life x Durch das ganze Buch bin ich bekänder wer-Den in meiner alten Hoppothese, bes home - chondrie in leibenschaften ihren Urfprung nimmet. Diese Memoiren sind sehr branchbar, wenne man Rleinigfeiten mit Verstand aufeien me anwenden fann, fonst bleibt es ein kommente - 9es oder albernes Buch , das weter Berne gen noch Rugen geben fann, einem lechofen nigen lefer Edel und Gelächter eracht, nem hopodondrischen aber augs mit Same macht, ohne ihn flüger zu machen. , bir einmal in die Sande und bu fut im gu lefen, fo tonnen bir biefe fingen Manne fungen jum Leitfaben bienen. ۳.

60, In feinen Bruber aud Ria

Ronigsberg, bur pa at ..... Des hen. Rectors Brief fichens **3**1 erhalten, der mir dein Beliteinen inter Ich werde ihm nicht antweren. meinem Borfat, unferm Beiefenfile # 35 brechen auf eine Zeit lang Mile Mille . ¥ Berlichen Granben , aus Berein Erfange at an mand gelegen if , horace we therew marries 10

fimmungen meines Briefwechfels auf. Deine Commission an ihn ift zu Ende; ich habe Die andere Uribm nichts mehr ju fagen. face bat gleichfalls aufgehört. Dein Freund ift Sonntags abgereist, und schickte gestern ben Magifter Kant, und nochmals grußen zu lafe Ich preise Gott fur alle die Gnade, die Er mir erwiesen. Berr B. hat mir alle die Ucht fa m. feit, Redlichkeit und Bartlichkeit erwiefen, die gute Freunde fich schuldig find, wenn fie fich gleich genothigt feben, nach berfcbiedenen Entwurfen zu leben. 3ch fann ibm nichts barin jur gaft legen , muß aber bie Chre babon auch bem Geber aller guten Gaben, worunter auch bas tägliche Brod ber Freundfcaft gebort, allein zuschreiben.

Ich lefe jest ben Chrysostomus, und werbe dir eine Stelle abschreiben, die ich hente gelesen. "Du mußt dir Freunde machen? Moche dir Freunde Gott zur Ehre. Du mußt dir Feinde machen? Mache dir Feinde Gott zur Ehre. Wenn wir uns auch nicht solche Freunde gewinnen, durch welche wir Reichthumer erlangen, deren Tisch wir genießen, und durch welche wir mächtig werden können, so wollen wir diesenigen auf such en und uns zu Freunden machen, die unsere Seelen immer in Ord ung halten, die uns zur Erstlung unserer Pflichten ermachnen, die uns der Frasen, wenn wir sundigen, die uns auf

richten, wenn mir ftraucheln, und bie uns mit Gebet und Rath benftehen, um uns in Sott ju bringen. Bieberum burfen mir und um Gottes willen Fein be machen. Wenn du einen Ochwelger und Unreinen fiehft, einen Menichen voll Bosbeit, voll irriger Lebren, ber bich jum Rall gu bringen und dir ju fchaben sucht, fo weiche von ihm und fliehe jurud. Das verlangt Chriffus bon bir : wenn bich bein rechtes Auge argert, fo reif es aus. Er befiehlt bir beine lieb. ften Freunde, die dir fo theuer als deine Augen, und ben ben Beichaften Diefes Lebens eben fo unentbebrlich find, auszureißen und wegzuwerfen, wenn fie bir an beiner Seligfeit hinderlich find."

1

Ich habe gestern seine sechs Bucher vom Priesterthum mit viel Zufriedenheit gelesen. Weil bas Christenthum in einem koniglichen Priesterthum besteht, so ist dieß ein Buch für jeden Christen. Ein Kunstrichter wird mehr Hypochondrie als Beredsamkeit darin sinden. Was für angstliche, schwülstige, übertriebene Begriffe machte sich dieser Mann von seinem Stande, und wie furchtsam und schlecht dachte er von sich selbst! Ich habe eine schwache, kleine Seele, schreibt er, die nicht allein vielen Leidenschaften, sondern ber bittersten unter allen, der Mißgunst, leicht unterworfen ift, die weder die Schmach noch

die Chre gelaffen ertragen kann, sondern von dieser über die Maßen aufschwillt und von jener allzu sehr erniedrigt wird.

Meine Entschuldigung, unsern Briefwechsel bis auf langere Tage auszusehen, ist nicht zum Schein. Es fehlt mir gewiß an Zeit, unnühe Briefe zu schreiben, von denen ich Rechenschaft ablegen soll, und mein Gemuth ist durch alzerhand Gorgen seiner ersten Munterfeit beraubt, zu der ich mich sammeln will und muß. Ich habe nicht aufst ungewisse gelaufen noch in die Luft gesochten, sondern ein Ziel und Gegenstand gehabt, die ich erreicht. Wenn der Ackersmann seine Saat ausgestreut, so sindet er seine Ruhe in kleinen Hausgeschäften und überläßt sein Ackerwerk dem Gegen Gottes.

Chrysostomus hat funf Predigten über die Unbegreiflich feit Gottes geschrieben, durch deren Lesung sich die Philosophen ein wenig unterrichten können, welche aus den Eigenschaften Besens so viel problematische Wahrheiten herzuleiten im Stande sind. Die Idee, welche sich Schulgelehrte von Gott und seinen Eigenschaften machen, ist vielleicht schlechter als der Athenienser Altar, auf dem sie einem und kannten Gott dienen. Doch wenn der Philosoph nur weiß, daß Gott das höchste Wesen ift, so sließt aus diesem Beitste griffe seine höchste Weisheit und Gute, das Urtheil über seine Werke, wie eine Zigen

merin ans ben Zügen ber Hand ben ganzen Lebenklauf eines Menschen, ober wie ein Moralist aus bem gegebenen Charafter den ganzen Wechanismus sittlicher Handlungen herleiten kann. Wer also den Beweis einer besten Welt auf die Eigenschaften eines unsichtbaren und unbegreislichen Wesens grunden will, der versteht seine Frage nicht, und in welches Fach sie gehört.

Ich habe gestern das griechische Testament Gott Lob wieder anfangen können, und eine griechische Grammatik von ein Paar Bogen gestunden, wie ich sie gewünscht. Der Verfasser heißt Wagner. Wan muß sie mit ein wenig viel Ausmerksamkeit lesen, wenn man ihren Rusen und Gebrauch einsehen will. Ein Grund, riß von der Art hat mir immer im Kopf gestegen. Es hat alle die Vollkommenheiten in sich, die ich an einem Schulbuche wünschte; kurz, rund und trocken. Es gehört aber bennahe eben so viel Wühe dazu, dergleichen Bogen zu lesen, als sie zu schreiben.

Ich las jungst Opigens Buchlein von der bentschen Poeteren, das er in funf Tagen geschrieben. Dieß ist leicht möglich ben einem Manne, der seiner Materie Meister ist. Ich habe auch daben die Genüge und Ruhe empfunden, welche man schöpft ans dem geheimen Gespräch und Gemeinscheit dast der großen Seelen, die seit

hundert, ja tansend Jahren mit uns reden, wie er selbst sich ausdrückt.

#### 61. An 3. G. Linbner, nach Riga.

Ronigsberg, ben 7ten Rov. 1759.

Die Einlage hat mir Ihre Frau Mutter zugeschickt. Sie ift auf dem Lande, und war so gutig, mich noch den Tag ihrer Abreise zu besuchen und mit mir Abrede zu nehmen. Sie werden also so gutig senn, alles was don Briefen oder Sachen an sie kommen soll, an mich zu adressiren.

... Dr. Mag. Kant wird erft hente Ihren Brief erhalten; ich werde ju ihm geben. Wir stehen so mit einander, daß ich bald eine sehr nabe, bald eine sehr entfernte Berbindung mit ihm zu haben voraussehe.

#### 62. An Rant.

1759.

Geehrter Freund! Dieser Rame ift nicht ein leeres Wort für mich, sondern eine Quelle von Pflichten und Entzückungen, die sich auf einander beziehen. Aus diesem Gesichtspuncte werden Sie die Beplage beurtheilen. Es gebort nicht immer ein Scheffel Salz zu dem Bündnisse, das man Freundschaft nennt. Ich schmeichle mir also, daß ich mit dem Dandvoll abkommen werde, womit ich gegenwärtigen Brief habe würzen mussen.

Ihr Stillschweigen über gewiffe Dinge, wo die Redlichfeit einem Stummen die Zunge idfen wurde, ift eine Beleidigung für mich, die ich eben so wenig erklaren kann, oder so schlecht erklaren muß, als Sie meine auffahrende hiße.

3ch habe Luft, an dem Berfe ju arbeiten, Davon die Rede unter und ift. Rur einen eingigen ift es ju fcwer, und zwen find beffer als bren. Bir mochten auch vielleicht von einigem Geschicke baju fenn, und von einem Bufcnitte, ber jufammenpaßte. Wir muffen aber unfere Schwachen und Biogen if genau fennen lernen , daß feine Gifersucht noch Dif. verftandnis unter uns möglich ift. Auf Schmaden und Blogen grundet fich bie Liebe, und auf diefe die Fruchtbarfeit. Sie muffen mich baber mit eben bem Rachdruck juruckstoßen, womit ich Sie angreife, und mit eben ber Gewalt fich meinen Borurtheilen widerfeten, womit ich die Ihrigen angreife; oder Ihre Liebe jur Bahrheit und Engend wird in meinen Augen fo verachtlich als Bublerfunffe aussehen.

Einigke it gehört also zu nuserem Entwurfe. Die darf nicht in Ideen fenn und kann darin nicht gesucht noch erhalten werden, sondern in der Kraft und dem Geiste, dem selbst Ideen unterworfen find; wie die Bilder bes rechten und linken Auges durch die Einheit des Gesichtsneros zusammenstießen. Furz und die Rachte lang für mich werben, ich Beschäftigungen sowohl als Rebendinge nach dem Maße meiner Zeit und Rrafte habe; so wünschte ich, daß wir und eine Weile ausruhten. Wollen Sie noch hierauf antworten; gut; lieber nicht, doch wie Sie wollen. Haben Sie mir etwas aufzutragen oder zu melden, so bin ich zu Ihren Diensten der nach sie und schuldigste. Fällt mir etwas vor, so bediene ich mich gleicher Frenheit.

Sie find vielleicht zu bescheiden, mir einen Baffenstillftand unter der Bedingung eines ganglichen Stillschweigens aufzulegen ; ich will mein Werf durch diese Grobbeit fronen. Thre Untworten mehr aus einer gefetlichen Befälligkeit zu fließen icheinen, fo find Dieß feine Pflichten der Freundschaft, Die alle Menschensatungen, wie die Roth und die Liebe, bricht, und feine Gefete fennt, fondern wie die Luft, der Othem unseres Mundes, fren fenn will. Ein naturlicher Sang jur Frenbeit ift mir gewissermaßen mehr naturlich als Ihnen; ich liebe also auch in dieser Absicht bas Christenthum als eine Lehre, die meinen Leidenfc aften angemeffen ift, die nicht eine Salgfaule, fondern einen neuen Menichen verlangt und verspricht. Wo ber Geift Gottes ift , ba ift Frenheit. Und die Wahrheit macht uns fren. Die Gerechtigkeit in Christo ift fein Ochnurleib, leib, fondern ein Harnisch, an den fich ein Streiter, wie ein Mäcenas an seine lose Tracht, gewähnt.

Ich habe Ihren hrn. Schwager noch nicht gehört und wähle mir keine Prediger mehr, sondern nehme für lieb mit dem, welchen der liebe Gott giebt. Baumgarten, Forstmann, Meichel, Paulus und Kephas sind Menschen, und ich höre öfters mit mehr Freude das Wort Gottes im Munde eines Pharisters, als eines Beugen wider seinen Willen, als aus dem Munde eines Engels des Lichts.

Für Leute, die blode Augen haben, ift die schwarze Farbe eines Predigers erträglicher, als ein glanzender Talar; und mit Ihrer pragmatischen Regel, franke Augen durch das Licht zu stärfen, bin ich nicht einig. Schirme, Borhänge, gefärbte Gläser, Wolken und ein Wiederschein im Wasser, sind Methoden der Natur, der Vernunft und des Geschmacks.

So bald ich meine sofratischen Denkwürdigfeiten erhalte, schicke ich ein Eremplar. Wer fich daran ärgert, thut sich selbst Schaden. Wahrheiten, Grundsähen, Spstemen bin ich nicht gewachsen. Brocken, Fragmente, Grillen, Einfälle. Ein jeder nach seinem Grund und Boden. Ich warte mit Ungeduld auf den Abdruck. Ich bin jusqu'à revoir

Ihr Freund in petto.

# 59. In feinen Bruber nach Riga.

Ronigs berg, ben 24. Det. 1759.

Anselhühner von Tilse geschickt, davon ich die Halfte gern mit meinem abreisenden Freunde B. verzehren wollte. Auf morgen Wittag Dossinung ben meinem heutigen Worgenbesuche, von dem ich jest eben komme. Er reist diese Woche ab. Du warst besorgt, mit was für einem af du ihn wiedersehen solltest. Als den Freund und Wohlthäter deines einzigen Bruders.

Ich hoffe, funftige Boche die griechische Grammatik mit allen möglichen Sulfemitteln anzufangen, und werde ben jungen Er. zu meisnem Mitarbeiter barin mahlen.

Ich habe bes berüchtigten Bernds Leben gelefen und ein Paar von seinen Schriften durchblatttert, die mir das übrige zu sehen keine Lust machen. Das erste ist das einzige Buch in seiner Art. Ich urtheile nach dem Bilde des Mannes von sich selbst. Es sehlte ihm an Urtheilstraft I. in der Erkenntniß seiner selbst, 2. in seinen Sägen und in seinem Styl. Geiz und Eitelkeit guckt allenthalben hervor, ungeachtet er beide Eigenschaften niemals an sich erkannt. Aufrichtig ist er gewesen, daß er nichts von sich verschwiegen. Was ein Mann nicht weiß, kann er nicht sagen, Sein schwach Judicium hat ihn wider Willen zu einem Deuch-

ler gemacht. Und was offenbare Lugen find, ift in ihm bloß Ochmache des Berftandes. gefeslich Chriftenthum fann man gleichfalls in Dem Leben diefes Mannes feben, und die mub. famen Bege, Die es uns folpern lehrt; Die Rurcht bes Tobes. in der uns daffelbe figen lagt 2c. Durch bas gange Buch bin ich bestätigt worben in meiner alten Hppothese, bag hppodondrie in Leidenschaften ihren Ursprung nimmt. Diese Memoiren find fehr brauchbar, wenn man Rleinigfeiten mit Berftand ansehen und anwenden fann , fonft bleibt es ein langweilis' ges ober albernes Buch, das weder Vergnugen noch Duten geben fann, einem leichtfinnigen Lefer Edel und Belachter erwedt, ei. nem hppochondrifchen aber angst und bange' macht, ohne ihn fluger zu machen. Källt es bir einmal in die Bande und bu haft Luft es gu lefen, fo tonnen bir biefe furgen Unmerfungen jum Leitfaben bienen.

60. Un feinen Bruber nach Riga.

Ronigsberg, ben 30. Det. 1759.

Des hrn. Rectors Brief habe ich gestern erhalten, der mir dein Wohlbesinden berichtet. Ich werde ihm nicht antworten. Es bleibt ben meinem Vorsat, unsern Briefwechsel ju unterbrechen auf eine Zeit lang. Außer vielen aus Berlichen Grunden, an deren Erklärung niestmand gelegen ift, horen die beiden inneren Bei

Eimmungen meines Briefwechfels auf. Deine Commission an ihn ift zu Ende; ich habe ibm nichts mehr ju fagen. Die andere Urface bat gleichfalls aufgebort. Dein Freund ift Sonntags abgereist, und schickte geftern ben Magifter Kant, und nochmals grußen zu lase Ich preife Gott fur alle die Gnabe, die Er mir erwiesen. Berr B. bat mir alle die Acht fa mfeit, Redlichkeit und Bartlichkeit erwiesen, die gute Freunde fich schuldig find, wenn fie fich aleich genothigt feben, nach verichiebenen Entwurfen zu leben. Ich fann ibm nichts barin jur gaft legen , muß aber bie Chre babon auch bem Geber aller guten Gaben, worunter auch bas tagliche Brod ber Freundfdaft gebort, allein auschreiben.

Ich lefe jest den Chrpfosomus, und werbe dir eine Stelle abschreiben, die ich heute gelesen. "Du mußt dir Freunde machen? Da che dir Freunde Gott zur Ehre. Du mußt dir Feinde machen? Mache dir Feinde Gott zur Ehre. Wenn wir uns auch nicht solche Freunde gewinnen, durch welche wir Reichthumer erlangen, deren Tisch wir genießen, und durch welche wir mächtig werden können, so wollen wir diesenigen auf such en und uns zu Freunden machen, die unsere Seelen immer in Ord un ghalten, die uns zur Erstlung unserer Pflichten ermahnen, die uns bes Krafen, wenn wir fündigen, die uns auf.

richten, wenn wir fraucheln, und bie uns mit Gebet und Rath benftehen, um und in Gott ju bringen. Wiederum burfen mir und um Gottes willen Fein be machen. Wenn 'du einen Schwelger und Unreinen fiehft, einen Menfchen voll Bosbeit , voll irriger Lebren, ber bich jum Rall gu bringen und dir au ichaben fucht, fo weiche von ihm und fliebe gurud. Das verlangt Chrifius bon bir : wenn bich bein rechtes Auge argert, fo reif es aus. Er befiehlt bir beine lieb. ften greunde, die bir fo theuer als beine Augen, und ben ben Geschaften Diefes Lebens eben fo unentbebrlich find, auszureißen und wegzuwerfen, wenn fie bir an beiner Seliafeit binberlich finb."

Ich habe gestern seine sechs Bucher vom Priesterthum mit viel Zufriedenheit gelesen. Weil das Christenthum in einem koniglichen Priesterthum besteht, so ist dieß ein Buch für jeden Christen. Ein Runstrichter wird mehr Inpochondrie als Beredsamkeit darin sinden. Was für angstliche, schwülstige, übertriebene Begriffe machte sich dieser Mann von seinem Stande, und wie furchtsam und schlecht dachte er von sich selbst! Ich habe eine schwache, kleine Seele, schreibt er, die nicht allein vielen Leidenschaften, sondern ber bittersten unter allen, der Mißgunst, leicht unterworfen ift, die weder die Schmach noch

die Ehre gelaffen ertragen kann, sondern von dieser über die Maßen aufschwillt und von jener allzu sehr erniedrigt wird. —

Meine Entschuldigung, unsern Briefwechsel bis auf langere Tage auszusehen, ift nicht zum Schein. Es fehlt mir gewiß an Zeit, unnühe Briefe zu schreiben, von denen ich Rechenschaft ablegen soll, und mein Gemuth ist durch alzerhand Gorgen seiner ersten Munterfeit beraubt, zu der ich mich sammeln will und muß. Ich habe nicht aufs ungewisse gelaufen noch in die Luft gesochten, sondern ein Ziel und Gegenstand gehabt, die ich erreicht. Wenn der Aldersmann seine Saat ausgestreut, so findet er seine Ruhe in kleinen Sausgeschäften und überläßt sein Uckerwerk dem Segen Gottes.

Chrysostomus hat funf Predigten über die Unbegreiflich feit Gottes geschrieben, durch deren Lesung sich die Philosophen ein weinig unterrichten können, welche aus den Eigenschaften Befens so viel problematische Wahrheiten herzuleiten im Stande sind. Die Idee, welche sich Schulgelehrte von Gott und seinen Eigenschaften machen, ift vielleicht schlechter als der Athenienser Altar, auf dem sie einem und kannten Gott dienen. Doch wenn der Philosoph nur weiß, daß Gott das höchste Wesen ift, so sließt aus diesem Bestisse siene höchste Weisheit und Gute, das Urtheil über seine Werke, wie eine Zigeu.

merin aus ben Zügen ber hand ben ganzen Lebenblauf eines Menschen, ober wie ein Moralist aus bem gegebenen Charafter den ganzen Mechanismus sittlicher Handlungen herleiten kann. Wer also den Beweis einer besten Welt auf die Eigenschaften eines unsichtbaren und unbegreislichen Wesens gründen will, der versieht seine Frage nicht, und in welches Fach sie gehört.

Ich habe gestern das griechische Testament Sott Lob wieder anfangen können, und eine griechische Grammatik von ein Paar Bogen gestunden, wie ich sie gewünscht. Der Verfasser heißt Wagner. Man muß sie mit ein wenig viel Aufmerksamkeit lesen, wenn man ihren Rusen und Gebrauch einsehen will. Ein Grund, riß von der Art hat mir immer im Kopf gestegen. Es hat alle die Vollkommenheiten in sich, die ich an einem Schulduche wünschte; kurz, rund und trocken. Es gehört aber bennahe eben so viel Wühe dazu, dergleichen Bogen zu lesen, als sie zu schreiben.

Ich las jungst Opigens Buchlein von der beutschen Poeteren, das er in funf Tagen geschrieben. Dieß ist leicht möglich ben einem Manne, der seiner Materie Meister ist. Ich habe auch daben die Genüge und Ruhe empfunden, welche man schöpft ans dem geheimen Gespräch und Gemeinscheit dast der großen Seelen, die seit

hundert, ja tan fend Jahren mit uns reden, wie er selbst sich ausdrück.

# 61. An J. G. Linbner, nach Riga.

Ronigsberg, ben 7ten Rov. 1759.

Die Sinlage hat mir Ihre Frau Mutter zugeschickt. Sie ift auf dem Lande, und war so gutig, mich noch den Tag ihrer Abreise zu besuchen und mit mir Abrede zu nehmen. Sie werden also so gutig senn, alles was don Briefen oder Sachen an sie kommen soll, an mich zu adressiren.

... Pr. Mag. Kant wird erft hente Ihren Brief erhalten; ich werde zu ihm gehen. Wir stehen so mit einander, daß ich bald eine sehr entfernte Berbindung mit ihm zu haben voraussehe.

# 62. In Rant.

1759.

Geehrter Frennd! Dieser Rame ift nicht ein leeres Wort für mich, sondern eine Onele von Pflichten und Entzückungen, die sich auf einander beziehen. Aus diesem Gesichtspuncte werden Sie die Beplage beurtheilen. Es gehört nicht immer ein Scheffel Salz zu dem Bündnisse, das man Freundschaft nennt. Ich schweichle mir also, daß ich mit dem Handvoll abkommen werde, womit ich gegenwärtigen Brief habe würzen mussen.

Her Stillschweigen über gewiffe Dinge, wo bie Reblichkeit einem Stummen die Zunge lefen wurde, ift eine Beleidigung für mich, die ich eben so wenig erklaren kann, oder so schlecht erklaren muß, als Sie meine auffahrende hite.

Ich babe Luft, an dem Berfe ju arbeiten, Dabon bie Rebe unter und ift. Rur einen eingigen ift es ju fcwer, und gwen find beffer als bren. Wir mochten auch vielleicht von einigem Gefdice baju fenn, und von einem Bufonitte, ber gusammenpagte. Wir muffen aber unfere Schmachen und BibBen fo genau fennen lernen , daß feine Eifersucht noch Dißverftandnis unter und möglich ift. Auf Schmaden und Blogen grundet fich bie Liebe, und auf diese die Kruchtbarfeit. Sie muffen mich baber mit eben bem Nachdruck gurucktoben, womit ich Sie angreife, und mit eben ber Gewalt fich meinen Borurtbeilen widerfeten, womit ich die Ihrigen angreife; ober Ihre Liebe jur Wahrheit und Engend wird in meinen Augen fo verächtlich ale Bublerfunfte aussehen.

Ein igfe it gehört also zu nuferem Entwurfe. Die darf nicht in Ideen fepn und kann darin nicht gesucht noch erhalten werden, sondern in der Kraft und dem Geiste, dem selbst Ideen unterworfen find; wie die Bilder des rechten und linken Auges durch die Einheit des Gesichtsneros zusammenstießen. Ich wunschte baher, baß Sie mich über meine zwen Briefe von bieser Materie zur Rede gesetht hatten. Es ist Ihnen aber nichts daran gelegen mich zu verstehen ober nicht zu verstehen, wenn Sie mich nur so ungefähr erklären können, baß Sie daben nicht zu Schanden werden und ich nicht alle gute Mennung verliere. Das heißt nicht philosophisch, nicht aufrichtig, nicht freundschaftlich gehandelt.

Meine Anerbietung war, die Stelle des Kinbes zu vertreten. Sie follten mich daher ausfragen: wie weit ich gefommen? Wie und was
ich wüste? und Ihr Gebäude darnach einrichten.
Sie sehen aber schon zum Voraus, daß das Kinderenen find, was ich gelernt. Dieß ist gegen alle Menschenliebe eines Lehrers, der sich auch den
schlechtesten Grund bev seinem Schiler gefallen
läßt, und ihn durch das, was er schon weiß, und
wodurch er ihn überführt, daß er es schon weiß,
aufmuntert, mehr und weiter und besser zu sernen. Sapienti sat. Wissen Sie nun, warum
die Jesuiten so gute Schulmeister und feine
Staatsleute sind?

Soll ich nicht brennen, wenn jemand an mir geargert wird? Und woran benn? An meinem Stolz. Ich sage Ihnen, Sie muffen biefen Stolz fuhlen, ober wenigstens hachahmen, ja übertreffen konnen; ober auch meine Demuth um Muster wählen und bie Luft ber Autorschafte

verleugnen. Oder beweisen Sie mir, daß Ihre Eitelfeit beffer ift, als der Stolz, der Sie ärgert, und die Demuth, die Sie verachten.

ø

¢

21

₫

¢

į¥

1

j

4

4

ø

N

M

ø

ú

øl

11

ŕ

f

Es ift ein Jug des Stolzes an Cafar, meines Wissens, daß er sich nicht eher zufrieden gab, bis er alles gethan hatte und nichts übrig blieb. Wo Andere zu schwach sind, hindernisse zu machen, wirft er sich selbst Alpen in den Weg, um seine Geduld, seinen Muth, seine Größe zu zeigen. Ehre ist ihm lieber als Leben. Ein fluger Geist denkt nicht so und handelt ganz anders; piel weniger ein weiser Mann.

Wenn Sie fich schamen, oder vielleicht nnvermagendsind, ftolg ju senn, so lafsen Sie Ihre Feder schlasen, wenigstens zu dem Werf, woran ich Untheil nehmen soll. In diesem Fall ist es über Ihren Gesichtstreis und Ihren Schultern überlegen.

Furchten Sie fich nicht vor Ihrem Stolz. Er wird genug gedemuthigt werden in der Ausführung des Werks. Wie wurden Sie aber ohne die se Leibenschaft die Muhe und Gefahr. Ihres Weges übersehen konnen?

Es gehört Stolz jum Beten; es gehört Stolz zum Ur beiten. Ein eitler Mensch kann weder eines noch das andere, oder sein Besten und Arbeiten ift Betrug und Gaufelen. Er sch amt fich zu graben und zu betteln; oder er wird ein betender Battologist und polypragmatischer Faullenzer. d'Alembert und Diderot haben

bem Ramen ihrer Nation zur Ehre eine Encyclopadie aufführen wollen; fie haben nichts gethan. Warum ift es ihnen mißlungen? die gehler ihres Planes können und mehr unterrichten, als die guten Seiten deffelben.

Wenn wir an Einem Joche ziehen wollen, so muffen wir gleich gefinnt fenn. Es ift also die Frage, ob Sie zu meinem Stolz fich erheben wollen, oder ob ich mich zu Ihrer Eitelkeit herunterlaffen soll? Ich habe Ihnen schon im Borbengehen bewiesen, daß wir hindernisse finden werden, denen die Eitelkeit zu schwach ist ins Gesicht zu sehen, geschweige, sie zu überwinden.

Rein Stolz fommt Ihnen unerträglich vor; ich urtheile von Ihrer Eitelfelt weit gelinder. Ein Ariom ift einer hypothese vorzuziehen; vie lettere aber ist nicht zu verwerfen; man muß sie aber nicht wie einen Grundstein, sondern wie ein Struft gebrauchen.

Der Geift unferes Buche foll moralisch fept. Wenn wir es felbst nicht find, wie sollen wir den felben unferem Werke und unsern Lefern mittheir len konnen? Wir werden, als Blinde, Leiter von Blinden zu werden uns aufdringen, ich fage, uns aufdringen, ohne Beruf und Roth.

Die Ratur ift ein Buch, ein Brief, eine Fabel (im philosophischen Berftande) oder wie Sie fie nennen wollen. Gefest, wir fennth alle Buchstaben barin so gut wie möglich, wir können alle Wörter spllabiren und aussprechen,

wir wissen sogar die Sprache, in der es geschrie, ben ist — Ist das alles schon genug, ein Buch zu verstehen, darüber zu urtheilen, einen Character davon oder einen Auszug zu machen? Es gehört also mehr dazu als Physis um die Natur auszulegen. Physis ist nichts als das ABC. Die Natur ist eine Aequation einer unbefannten Größe; ein hebräisch Wort, das mit bloßen Mitlautern geschrieben wird, zu dem der Verstand die Puncte sesen muß.

ı

ı

١

J

j

1

Birkschreiben für eine Ration, wie die franzofischen Encyclopadiften, aber für ein Volk, bas Maler und Dichter fordert.

Mediocribus esse poetis
Non homines, non Di, non concessere columnae.

Das ift fein Einfall bes hora, fondern ein Gefet der Ratur und des guten Geschmacks. Alle Ideen aber fieben in Ihrem Verstande wie die Bilder in Ihrem Auge umgekehrt; Einfalle seben Sie für Wahrheiten, und diese für jene an. Mit dieser umgekehrten Denkungkart werden wir unmöglich zusammenkommen können.

Sie haben auf meine Einwurfe nichts geantwortet, und benten vielleicht auf einen neuen Plan. Der Plan, auf den ich gehe, gehört mir nicht, sondern ist das Eigenthum jedes Kindes und hat Wose zum Urheber, dessen Ausehen ich bester im Rothfall bertheidigen will, als mein eigenes. Wenn Sie ein Lehrer für Kinder senn wollen, so mussen Sie ein väterlich Herz gegen sie haben, und dann werden Sie, ohne roth zu werden, auf das hölzerne Pferd der mosaischen Mähre sich zu seehen wissen. Was Ihnen ein hölzern Pferd vortommt, ist vielleicht ein gestügeltes — — Ich sehe, leider, daß Philosophen nicht besser als Kinder sind, und daß man sie ebenso in ein Feenland sühren muß, um sie flüger zu machen oder vielmehr ausmertsam zu erhalten.

Ich fage es Ihnen mit Verdruß, daß Sie meinen ersten Brief nicht verstanden haben; und es muß doch wahr seyn, daß ich schwerer schreibe, als ich es selbst weiß und Sie mir zugeben wollen. Es geht meinen Briefen nicht allein so, sondern mit dem platonischen Gespräch über die menschliche Ratur kommen Sie auch nicht fort. Sie saugen an Mucken und schlucken Kamele,

Steht nicht darin geschrieben, und ist es nicht gründlich genug bewiesen, daß keine Unwissen, beit und schadet, sondern bloß diejenige, die wir für Erkenntniß halten? Ich setze noch hinzu, daß keine Unwissenhelt und verdammen kann, als wenn wir Wahrheiten für Irrthumer verwersen und verabscheuen. Ist es dir nicht gesagt? wird es dann heißen; ja, es ist mir gesagt, ich wollte es aber nicht glauben, oder es kam mir abgleschmackt vor, oder ich hatte meine Lügner lieber.

Sehen Sie immer meine Parrhefte far ben Frevel eines Homeromastix oder für eine cynifot Unverschämtheit an. Sie find herr, Dingen Ramen zu geben, wie Sie wollen. — Nicht Ihre Sprache, nicht meine; nicht Jhre Vernunft, nicht meine; hier ist Uhr gegen Uhr; die Sonne aber geht allein recht, und wenn sie auch nicht recht geht, so ist es doch ihr Mittagsschatten allein, der die Zeit über allen Streit eintheilt.

Wenn Sie ein gelehrter Eroberer, wie Backons fenn wollen, so ift es gut, daß Sie einen Silen zu Ihrem Begleiter mahlen, Ich liebe nicht ben Wein des Weins wegen, sondern weil er mir eine Zunge giebt, Ihnen in einem Taumel auf meinem Esel die Wahrheit zu sagen.

ļ

Ì

Beil ich Sie hochschäße und liebe, bin ich Ihr Zoilus, und Diogenes gefiel einem Mann, der gleiche Reigungen mit ihm hatte, so ungleich die Rollen waren, die jeder spielte.

Wer eine beste Welt porgiebt, wie Rousseau, und eine individuelle, atomistische und momentane Borsehung leugnet, der widerspricht sich selbst. Siebt es einen Zufall in Rleinigkeiten, so kann die Welt nicht mehr gut senn noch bestehen. Fließen Rleinigkeiten aus ewigen Gesehen, und wie ein Saculum aus unendlichen Tagen von selbst besteht, so ist es eigentlich die Vorsehung in den klein sten Lheilen, die das Ganze gut macht.

Ein folches Wefen ift der Urheber und Regierer ber Welt. Er gefällt fich felbft in feinem Plan und ift für unfere Urtheile unbeforgt. Wenn ihm

der Pobel über die Gute der Welt mit klasschenden Sanden und scharrenden Füssen Soflichkeiten sagt und Bepfall zusaucht, wird er wie Phocion beschämt, und fragt den Kreis seiner wenigen Freunde, die um seinen Thron mit bedeckten Augen und Füssen stehen: ob er eine Thorheit gesprochen, da er gesagt: Es werde Licht? weil er sich von dem gemeinen Sausen über seine Werke bewundert siebt.

Nicht ber Bepfall bes gegenwartigen Jahrhunderts, bas wir feben, fondern des funftigen, bas uns unsichtbar ift, foll uns begeistern. Wir wollen nicht uur unsere Borganger beschämen, sondern ein Muster für die Rachwelt werden.

Wie unfer Buch für alle Claffen ber Jugend geschrieben sein soll, so wollen wir solche Autoren zu werden suchen, daß und unfere Urenkel nicht für kindische Schriftsteller aus ben Sänden werfen sollen.

Ein eitles Befen schafft befwegen, weil es gefallen will; ein fiolger Gott benft baran nicht. Wenn es gut ift, mag es aussehen, wie es will; je weniger es gefallt, befto besser ift es. Die Schopfung ift also fein Werf ber Eitelfeit, sonbern ber Demuth, ber herunterlassung. Sechs Worte werben einem großen Genie so sauer, daß er sechs Tage bazu braucht und ben siebenten sich ausruht.

Ex note fictum carmen sequar, ut sibi quivis Speretidem, sudet multum frustraque laboret Ausus idem. Ex noto fictum carmen sequar; wenn du einen Beibelbergischen Catechismus schreiben willst, so fange nicht mit einem Philosophen vom Herrn Christo an, denn er fennt den Mann nicht. Und wenn du deinen Zuhörern einen Beweis geben willst, so weise sie nicht auf das Ganze, das übersieht keiner, noch auf Gott, denn das ist ein Wesen; das nur ein Blinder mit starren Augen ansehen kann, und dessen Denkungsart und moralischen Charakter sich nur ein eitler Mensch zu erkennen getraut. Ein aufrichtiger Sophist sagt, je länger ich daran denke, desso weniger kann ich ans ihm klug werden.

Ich will meinen Beweis noch mit einem Di-Iemma fcbließen, und Sie dadurch jur Frenmuthiafeit und Offenbergigfeit gegen mich aufmuntern. Barum find Sie fo jurudhaltend und blode mit mir? und warum fann ich fo breift 'mit Ihnen reden? 3ch habe entweber mehr Krennbichaft fur Sie als Sie fur mich, ober ich habe mehr Einficht in unfere Arbeit als Sie. Sie furchten , fich felbft ju verrathen ; und mir die Unlauterfeit Ihrer Absichten oder den Mangel Ihrer Krafte ju entblogen. Denfen Sie an ben Bad, der feinen Schlamm auf dem Grunde jebem zeigt, ber in benfelben fieht. 3ch glaube; barum rebe ich. Ueberzeugen fon nen Sié mich nicht, benn ich bin feiner von Ihren Buborern , fonbern ein Unflager und Widerfprecher.

•

ŝ

¥

Š

þ

ť

1

ļ

Glauben wollen Sie auch nicht. Wenn Sie nur meine Einfälle er flaren können, so argwohnen Sie nicht einmal, daß Ihre Erklärungen
närrischer und wunderlicher als meine Einfälle
sind. Ich will gern Geduld mit Ihnen haben, so
lange ich Hoffnung haben kann, Sie zu gewinnen,
und schwach seyn, weil Sie schwach sind. Sie
mussen mich fragen und nicht sich, wenn Sie
mich versteben wollen.

63. An feinen Bruber nach Riga.

Ronigsberg, ben 20. Rov. 1759.

Bu di nar' oudummois naggiar aifara. Gie fileg bon ben Scheiteln des Olympus und ftracks war fe ba. Mit eben fo einem altara melbe ich bir heute das dritte Buch ber Odussee angefangen m baben. Somer ift alfo mein erfter Autor, und es thut mir nicht leid, ihn gewählt zu haben. 36 fonnte dir icon einen gangen Brief von den zwen Buchern fcreiben; ich will aber fo lange warten, bis bu die brenbogige griechische Grammatif erhalten wirft , die mit den übrigen Buchern abgeben foll. Des fonderbaren Inhalts wegen babe ich noch Luther's merfwurdigen Brief vom Dollmetiden, ben Beucer mit nicht ju berwerfenben Unmerfungen berausgegeben, für den Brn. Daaifter bengelegt. Mit was fur Recht ein alter Gottesgelehrter diefes Sendichreiben gottlich genannt, und jedes Wort barin erhoben, mochte manchem ein Rathfel fenn.

Es ift recht lustig theologisch geschrieben. Luther ware eher ein Abraham a St. Clara geworben, aber fein Melanchthon ein Luther, weil Philipp ein gelehrter, feiner Mann war, aber ohne Leidenschaften, oder von sehr mannigfaltigen, die sich untereinander felbst vernichteten.

So wenig ich aus des helvetius Schrift de l'Esprit mache, so find boch einige Capitel über die Leidenschaften nicht zu verachten. Der Franzose hat eine Geschichte seines eigenen Geistes und beschrieben, der im Gedächtniß und in einer physischen. Empfindlichkeit besteht, die den herrschenden den Ton der Modeschriftsteller in Frankreich ausmacht. Er weiß angenehm zu erzählen, und überhebt seine Leser der Mühe nachzudenken, weil diese Mühe mit seiner physischen Empfindlichkeit vermuthlich streitet.

Was das für eine ungezogene Moral ift, die die Leidenschaften verwerfen will, und ihrer Tochster die Herrschaft über sie einräumt. Die Leidenschaften mussen schon die Schule ausgelernt haben, wenn sie der zarte Arm der Vernunft regieren soll. Doch diese Moral wird eben so bewundert, wie die Positif, welche das Eigenthum der Güter aufzuheben sucht, von Papagenen, die ihr zase und sonst nichts dem Kaiser zu sagen wissen. Brauch deine Leidenschaften, wie du deine Gliedmassen brauchst, und wenn dich die Ratur zum longimanus oder Vielfinger gemacht, so wird sie und nicht du verlacht; und deine Spötter sind läsen.

derlicher und mehr ju verdammen, als bu mit beis per langeren Sand ober mit beinen feche Fingern.

Trescho hat mir wieder geschrieben; nichts als wißige Wendungen. Er trägt mir immer eine Liste von Titeln auf, über deren Inhalt er mein Urtheil wissen will, so wenig ich Lust habe, selbige zu lesen. Ich werde mir Zeit lassen, an ihn zu schreiben, weil ich einem solchen Prieswechsel wohl das Beywort arevyrra geben möchte, was Domer dem Meere anhängt, wo weder Erndte noch Weinlese Statt sindet, nichts für die Tenne, nichts für die Relter; nichts für den Geschmack, nichts für das Herz; nichts für das Geschächtniß, nichts für die sinnliche Empfindlichkeit.

64. In feinen Bruber nach Riga. Sonigeberg, ben 22. Dec. 1759.

Es freut mich herzlich, daß du das Neue Testament gleichfalls porgenommen. Jeden Tag prey Capitel ist mein Pensum, und du kannst picht glauben, wie ein langsamer, anhaltender Fleiß fördert. Fahre nur fort, du wirst den Rusen davon selbst erkennen. Ich din auch mit meiner Odnsse zu Ende, daß ich also mit dem alten Jahre frohen Feperabend machen kann. Giebt Gott Ghade zum neuen, so denke ich mein griechisches Studium sortzusehen, und die vornehmsten alten Autoren nach der Reihe durchzugehen, doch so, daß mit dem Frühling das Griechische auf den Nachmittag verlegt werden dürste, und ein anderer Dauptzweck meine Morgenstunden

fullte. Rommt Zeit, kommt Rath. Sollte ich bas Glud haben, euch wieder zu sehen, so freue ich mich, einen Borrath neuer Renntnisse erworben zu haben, und dieselben mit euch theilen zu können, brüderlich und freundschaftlich. Ich bin der letzte aufgewacht, las ich heute im Sprach, wie einer, der im Herbste nachliest, und Gott hat mir den Segen dazu gegeben, daß ich meine Relter auch voll gemacht habe, wie im vollen herbst. Schauet, wie ich nicht für mich gearbeitet habe, sondern für alle, die gern lernen wollten,

Bas Gerundia und Supina heißen foll, fann ich bir nicht fagen. Ich habe Goclenii Problemata grammatica nachgeschlagen, ba eine weitlaufige Auflosung der wichtigen Krage fiebt, ob Diefe beiden Redetheile ju den Zeit - oder Rennwortern gu rechnen? woruber Frischlin und Erufind einen bittern Krieg geführt; über bie Benennung aber babe ich nichts darin gefunden. dir mehr baran gelegen als mir, fo bitte beinen Birth um Sanctii Minerva. Ich habe mir Bengel's fleine Ausgabe bes D. E. und Beberich's griechisches Worterbuch nach Ernefti's Ausgabe jugebacht jum Weihnachtsgeschenk. Db fich mein Bater bas wird gefallen laffen, weiß ich nicht. Fur bich ift gleichfalls geforgt. Banschen mochte ich gern mit einer Grammaire des Dames erfreuen, muß erft feben. Erinnere bich, baß bu aus feiner andern Abficht, als mir ju Liebe diese Information unternommen.

1

ı

1

Der fungere Er. hat Ichon einige Wochen nicht ben und gespeist, weil er unpafflich gemefen. Er ift in eben bem Labyrinth, worin fein Bruder, und von gleichem Schlage. Ich habe auch Gelegenheit gehabt, ihn auf die Probe gu ftellen , fie hat ihm aber wenig Ehre , und mir Es fehlt noch weniger Zufriedenheit gemacht. hier auch an allem. Er bot fich an, mir etwas abzuschreiben , weil er nichts zu thun hatte und mir gern gefällig fenn mochte. Er hat mich aufgehalten, und was er gethan, ift nichts nube. Wenn man ben ben Leuten ein wenig nach bem Grunde fucht, fo findet man Sand, Eriebfand, worauf nichts zu bauen ift. Wer fann fic an gemachtem Teuer warmen, oder ein licht anfteden ? Richts als Nachläßigfeit, Untrene und Betrug ift ber fich felbft gelaffene Menich ben den besten Naturgaben und Reigungen. gefen , Denfen und Sandeln find nichts als leb. Der Seelen. hafte Traume eines Bachenden. fchlaf und das Begefeuer find ein Buffand, ber in diefem Leben mahr genug ift. herr, wedt uns auf, daß wir bereit find, wenn bein lieber Sohn fommt, ihn mit Freuden ju umfangen, und bir mit reinem Bergen ju bienen.

Ende bes erften Theiles.

Sebrudt gu Augsburg burd A. Geiget.

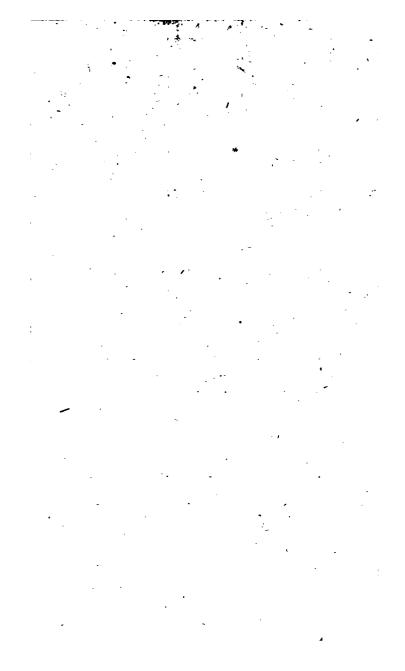

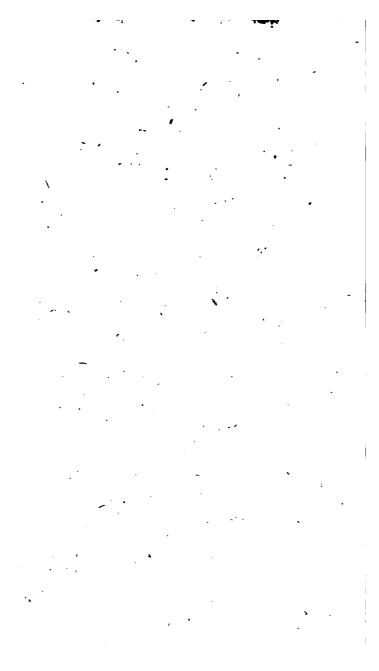

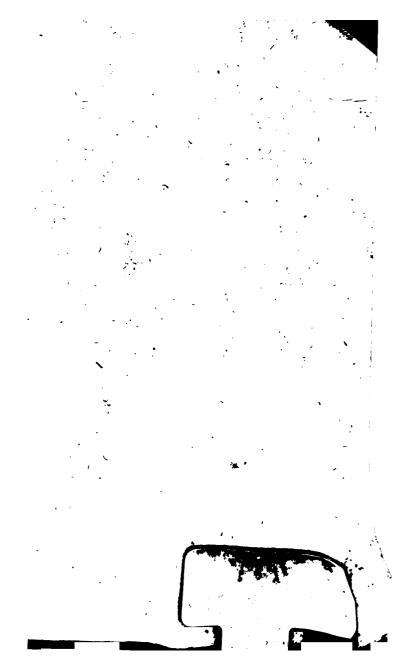

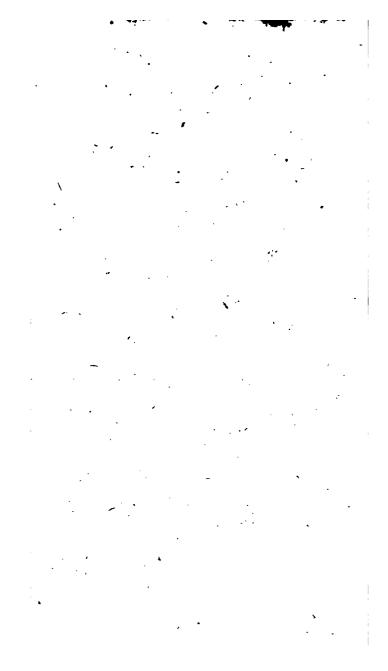

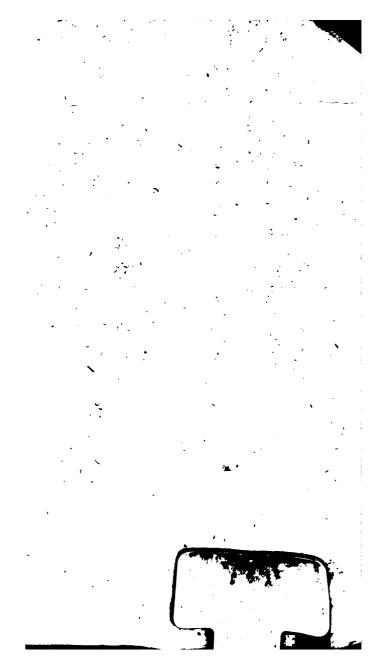

